GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

## CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 059.095/J.A. 26/93

D.G A. 79.





# JOURNAL ASIATIQUE

SIXIÈME SÉRIE TOME XX



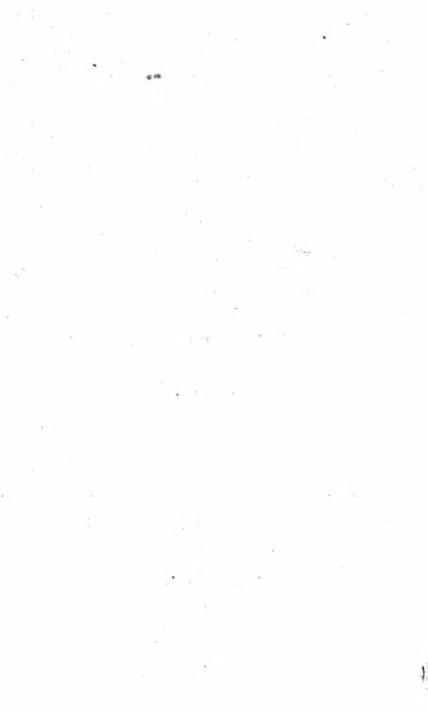

## JOURNAL ASIATIQUE

Oξ

## RECUEIL DE MÉMOIRES

D'EXTRAITS ET, DE NOTICES

RELATIFS A L'HISTOIRE, A LA PHILOSOPHIE, AUX LANGUES ET A LA LITTÉRATURE DES PEUPLES ORIENTAUX

nabiga

PAR MM. BARBIER DE METNARD, BELIN, CHERBONNEAU, DEFRÉMERY

\* J. DEREMBOURG, DOGAT, DELAURIER, PEBR, FOUCAUX
GARCIN DE TASSY, STAN. JULIEN, MOHL, OPPERT, PAUTHIER
REGNIER, RESAN, DE BOUGÉ, SANGDIRETTI, SÉDILLOT
DE SLANZ, ETC.

ET PUBLIÉ PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE

### SIXIÈME SÉRIE

TOME XX 28193

059.095 J. A.





AA50
LIDE PARENTS NO

MPRIME PO ATTORISATION DE M. LE GARDE DES SCENTS

A L'HERIMERNE BATTONALE

M DCCC LXXII

CERTRAL ARCHAEOLOGIGAL
LIBRARY, NEW DELHI.
Acc. No. 26/93
Date. 29.3.57
Cell No. 95/J.A

## JOURNAL ASIATIQUE.

#### JUILLET 1872.

### PROCÈS-VERBAL

DE LA SÉANCE ANNUELLE DU 27 JUIN 1872.

La séance est ouverte à une heure par M. Mobl, dans le nouveau local de la Société, au palais du Luxembourg.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu; la

rédaction en est adoptée.

M. Mohl rappelle la bienveillance avec laquelle M. le Préfet de la Seine a mis à la disposition de la Société le local dans lequel la Société est réunie en ce jour, et propose que des remercîments soient adressés à M. le Préfet. Cette motion est adoptée à l'unanimité, et M. le Président est chargé de transmettre ces remercîments à M. Léon Say.

Sont présentés et reçus membres de la Société :

MM. Delaporte, ancien consul général, présenté par MM. Barbier de Meynard et Zotenberg;

> Paul REGNAUD, élève de l'École des hautes études, présenté par MM. Hauvette-Bes-

nault et Bergaigne.

M. Renan, secrétaire, donne lecture du rapport annuel sur les travaux du Couseil pendant l'année

1871-1872.

M. Clermont-Ganneau lit uoe notice sur les fouilles entreprises à Jérusalem, dans ces dernières années, par la Société anglaise pour l'exploration de la Palestine, et en signale les principaux résultats topographiques et archéologiques.

M. Mobl fait remarquer que, par suite d'une erreur, la mention du secrétaire ne se trouve pas sur le tableau des membres à réélire, et il propose d'ajouter cette élection à celles qui vont être soumises au vole. L'assemblée adopte cette proposition.

Le résultat du scrutin donne la liste suivante :

Président : M. Mohl.

Vice-présidents : MM. Adolphe Regnier, Barthélemy Saint-Hilaire.

Secrétaire : M. RENAN.

Secrétaire adjoint et bibliothécaire : M. BARBIER DE MEYNARD.

Trésorier : M. DE LONGPÉRIER.

Commission des fonds : MM. GARCIN OE TASSY, PAUTMER, BARBIER DE MEYNARO.

Membres du Conseil: MM. Lancereau, Pavet de Courteille, De Slane, Dulaurier. Oppert, Stanislas Julien, E. Senart, S. Guyart.

Censeurs: MM. GUIGNIAUT, SANGUINETTI.

#### OUVRAGES OFFERTS À LA SOCIÉTÉ.

Par la Société. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, new series, vol. II, part 11, 1871, in-8°.

Par la Société. Journal of the Asiatic Society of

Bengal, part 11, n° 17, 1871, in-8°.

— Proceedings of the Asintic Society of Bengal, n° x11, december 1871; x111, appendix, index, etc. to the Proceedings for 1871, and n° 1, january 1872, in-8°.

Par l'éditeur. The Phænix, a monthly magazine for India, Burma, Siam, China, Japan and eastern Asia, edited by Rev. James Summers, n° 20, 22, 23 (vol. II), 1872, in-4°.

Par les rédacteurs. The Academy, a record of literature. learning, science and art, n° 50, june 15th, 1872, in-4°.

Bibliotheea Indica. Chaturvarga-Chintámani, by Hemádri, edited by Paṇḍita Bharata-chandra Síromaṇi, part n. Dánakhanda, fasc. m. Calcutta, 1871, in-8°.

— Farhang i Rashidi, by Mullá 'Abdur-Rashid of Tattah, edited and annotated by Maulawi Zulfaqár 'Ali, fasc. v. Calcutta, 1871, in-4°.

Par l'auteur. A descriptive Catalogue of the arabic, persian, and turkish manuscripts in the library of Trinity College, Cambridge, by E. H. Palmer, M. A. etc. with an appendix containing a catalogue of the hebrew and samaritan mss. in the same library. Camz

bridge, Deighton, Bell and Co. London, Bell and Daldy, 1870, in-8°, vn-235 pages.

Par l'auteur. Lao-Tzŭ, a study in chinese philosophy, by T. Watters, M. A. etc. Hongkong; London, Williams and Norgate, 1870, in-8°, 114 pages.

Par l'auteur. Essai sur la légende de Mélusine, par E. B.... Paris, 1872, brochure in-8°, 40 pages.

#### TABLEAU

#### DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONFORMEMENT AUX NOMINATIONS PAITES DANS L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 JUIN 1872.

PRÉSIDENT.

М. Монь. "

VICE-PRÉSIDENTS.

MM. Ad. REGNIER.
BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE.

SECRÉTAIRE.

M. RENAY.

SECRÉTAIRE ADJOINT ET BIBLIOTHÉCAIRE.

M. BARBIER DE MEYNARD.

TRÉSORIER.

M. DE LONGPÉRIER.

COMMISSION DES FONDS.

MM. GARCIN DE TASSY.

PAUTHIER.

BARBIER DE MEYNARU.

CENSEURS.

MM. GUIGNIAUT.

SANGUINETTI.

MEMBRES DU CONSEIL.

MM. DEFRÉMERY.

BRÉAL.

J. DERENBOURG.

. Le marquis D'HERVEY UR SAINT-DENYS.

SÉDILLOT.

DE KHANIKOF.

GARREZ.

ZOTENBERG.

L'abbé Bargès.

DUGAT.

FOUGAUX.

SANGUINETTI.

GUIGNIAUT. .

BRUNET DE PRESLE.

Charles Schefer.

FEER.

LANCEREAU.

PAVET DE COURTEILLE.

DE SLANE.

DULAURIER.

MM. OPPERT.

Stanislas Julien.

E. SENART.

Stan. GUYARD.

PAUTHIER.

### RAPPORT

SUR

LES TRAVAUX DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE

pait à la séance annuelle de la société, le 27 juin 1872,

PAR M. ERNEST RENAN.

Messieurs,

C'est pour la première fois que la Société asiatique tient aujourd'hui sa séance annuelle dans un local affecté à ses travaux par la munificence de l'État. Je vous ai raconté l'an dernier comment votre bureau avait obtenu de M. Jules Simon, ministre de l'instruction publique, la promesse d'un appartement depuis longtemps vacant dans le palais du Luxembourg, et comment les funestes événements de la Commune avaient arrêté l'effet de cette promesse. L'appartement dont il s'agit, en esset, s'est trouvé indispensable aux services de la Ville, provisoirement installés dans ec palais. Je vous laissais espérer néanmoins qu'après l'emménagement complet des bureaux de la Ville, il serait possible qu'on nous affectât dans le même bâtiment quelques pièces suffisantes pour contenir notre bibliothèque et servir à nos séances. Grace à M. Léon Say, préfet de la Seine, nos espérances ont été dépassées. Avec un empressement dont nous ne pouvons assez le remercier, M. Say a bien voulu mettre à notre disposition le local où vous êtes, et qui, bien que plus modeste, nous convient à quelques égards mieux que l'appartement qui nous avait d'abord été assigné. L'administrateur excellent, l'homme éclairé que Paris a trouvé pour réparer ses désastres, devra, Messieurs, occuper la première place parmi les bienfaiteurs de notre Soeiété. N'est-il pas consolant de songer qu'au lendemain d'une crise effroyable, une ville si cruellement épronvée ait su, grâce à l'esprit libéral de son administration, trouver moyen de donner l'hospitalité, dans les débris qui lui restent et où elle est campée plutôt que logée, à une Compagnie comme la nôtre, vouée aux travaux les plus obseurs, les moins susceptibles d'être appréciés du grand publie? Cette faveur, du reste, Messieurs, permettez-moi de vous le dire, vous l'avez méritée. Pas une fois, depuis un demi-siècle que vous existez, vous n'avez failli à votre devoir. La recherche de la vérité pour ellemême a été votre but unique; tout en professant les opinions les plus diverses en politique, en philosophie, vous n'avez dans la science qu'un seul esprit. Vous avez été le modèle des sociétés savantes, et 'jamais vous n'avez été une coterie. La Société asiatique n'a fait arriver personne; elle n'a servi de piédestal à personne; et e'est justement pour cela qu'elle a tant contribué au progrès de la science et qu'elle laissera dans l'histoire des lettres orientales une trace qui ne s'effacera pas.

Votre activité scientifique s'est appliquée à réparer les lacunes inévitables que l'année fatale 1870-1871 avait causées dans vos travaux. Votre journal a rarement été plus au courant; un volume important, dont je parlerai bientôt, est venu se joindre à la série de votre Collection orientale. Dans presque toutes les branches, des essais solides se sont produits en votre sein; quelques résultats nou veaux très-importants ont été atteints ou se laissent entrevoir.

Ces belles études de philologie et de mythologie comparée qui, depuis quinze ans, ont conquis une faveur universelle et tiennent attentifs tous les esprits curieux, n'ont pas langui. La Société de linguistique de Paris, dans ses Mémoires et dans son Bulletin<sup>1</sup>, a publié diverses notes de M. Michel Bréal,

<sup>1</sup> Mémoires de la Société de linguistique de Paris, t. I, 4° fasc., p. 293-436; Bulletin de la même Société, n° 3, 4, p. LXXVII-CXIII; n° 5, p. 1-XX; Paris, librairie Franck, 1871, in-8°. Voir aussi Revae critique, 20 janvier 1872 (article de M. Bergaigne); 30 mars 1872 (article de M. Bréal).

de M. Frédéric Baudry, de M. Francis Meunier, de M. Siegfried Goldschmidt sur quelques-unes des plus fincs particularités de la phonétique et de la mythologie aryennes. On lira en particulier, avec le soin qu'elles méritent, les pages où M. Baudry a cherché à défendre l'opinion de M. Kuhn sur l'identité du nom de Prométhée avec celui du pramantha védique, contre les objections qu'on y a opposées. L'identité des deux mythes est admise par tout le monde; quant à l'identité des deux mots, M. Baudry pense qu'on peut aussi l'admettre sans offenser les règles de la bonne philologie. Dans la Revue de linguistique et de philologie comparée1, M. Chavée, M. Girard de Rialle, M. Charles Ploix, M. Hovelacque ont traité des questions du même ordre avec non moins de zèle et d'amour de la vérité. Il serait injuste de méconnaître les bons effets que les écrits de M. Max Müller ont eus sur le progrès de ces recherches parmi nous. Le nouveau volume d'essais de ce philologue, dont M. Harris vient de publier la traduction<sup>2</sup>, continucra d'exeiter vivement la pensée et d'exercer une salutaire influence, pourvu qu'on sache y faire la part de la science objective et des vues personnelles, quelquefois très-particulières, de l'auteur, pourvu sur-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Paris, Maisonneuve, t. IV, fasc. 2 et 3, p. 97-320, in-8°. Y joindre Hovelacque, Instruction pour l'étude élémentaire de la linguistique indo-européenne. Paris, Maisonneuve, 131 pages in-12, 1871.

<sup>2</sup> Essais sur l'histoire des religions. Paris, Didier, xenv-527 pages in 8°, 1872.

tout qu'on n'oublie pas que ces brillants essais ne sont, selon le titre même donné par M. Müller à son recueil, que des «copeaux» échappés au travail d'un grand atelier seientifique, et ne dispensent en rien de se mettre à l'école plus sévère d'Adalbert Kuhn et de ceux qui appliquent aux mythes la rigoureuse méthode d'analyse que Bopp sut appliquer aux sons.

Je laisse aux personnes compétentes à juger un ingénieux essai de mythologie comparée, ouvrage d'un de nos confrères qui a voulu garder l'anonyme. L'auteur identifie la fée Mélusine avec la déesse védique Milushî et avec la Méduse greeque. Certes un tel rapprochement s'imposerait davantage si l'on possédait mieux tous les intermédiaires; on ne contestera pas du moins à l'auteur de bien connaître les délicates méthodes de la science qu'il cultive et d'être fort au courant de tout ce qui touche à son sujet.

Quelle bonne nouvelle on nous apporte des études de M. Bergaigne, et que nous accueillons avec empressement l'augure qui nous en est donné! M. Bergaigne aborde, nous dit-on, les études védiques, et, suivant un précepte excellent, il s'exerce préalablement sur des textes classiques de la littérature sanscrite. Le fruit de cette étude préliminaire a été la publication du texte complet et d'une traduction du Bhâminívilása², un des plus eurieux

Essai sur la légende de Mélusine, par E. B., membre de la Société asiatique. Paris, A. Parent, 1872, in-8°, 60 pages.
 Le Bhâmini-vilúsa, texte sanscrit publié pour la première fois

spécimens de ce genre de littérature gnomique et érotique que Bœhtlingk nous a fait conuaître dans ses Indische Sprüche. La publication de M. Bergaigne servira de complément à la précieuse collection de M. Bœhtlingk. Le Bháminîvilâsa paraît être un ouvrage de la seconde moitié du xvi siècle; il n'était connu jusqu'ici que d'une manière fragmentaire. Quand il sera temps de faire une histoire littéraire de l'Inde brahmanique (et quel livre curieux sera celui-là!), M. Bergaigne aura le mérite d'avoir apporté à cette construction une pierre de prix, taillée avec tout le soin qu'on doit désirer.

C'est également à titre de premier essai que M. Paul Regnaud a publié une étude sur les Genturies de Bhartrihari 1, où l'on sent toute l'ardeur d'une jeune euriosité. C'est, au contraire, le fruit de longues études consacrées à l'histoire des fables indiennes que nous a donné M. Lancereau dans sa traduction du Pantchatantra 2. Peu de livres sont plus connus que ce grand recueil de fables, et pourtant nous n'en avions pas encore de traduction française complète, faite sur l'original sanserit.

en eotier, avec une traduction en français et des notes. 9° fasc. de la Bibliothèque de l'École des hautes études. Paris, 124 pages grand in-8°. Librairie Franck. Voir la recension de M. A. Barth, daos la Revue critique, 4 mai 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Études sur les poêtes sanscrits de l'époque classique. Bhartrihari. Les centuries. Paris, Maisonneuve, 100 pages in-12.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Puntchatantra, ou les Cinq livres, recueil d'apologues et de contes, traduit du sanscrit. Paris, Imprimerie nationale, 1871, grand in-8°, xxx1-404 pages (chez Maisonneuve).

M. Lancereau a comblé cette lacune. Toutes les personnes instruites aimeront à lire dans ce beau volume unc des œuvres les plus attachantes du génie hindou. Le Pantchatantra, surtout dans le texte publié par M. Lancereau, et qui paraît n'être plus le plus ancien des textes sanscrits du Pantchatantra1, est loin d'être la rédaction originale de l'ouvrage célèbre que depuis le moyen âge toutes les littératures ont adopté ou imité; il est même permis de croire, en attendant les lumières que fournira la traduction syriaque récemment découverte, que le texte arabe d'Ibn-Mokaffa nous représente de plus près le texte antique que l'ouvrage sanscrit qui nous a été conservé; mais le Pantchatantra n'en est pas moins un livre plein de vie, d'intérêt et d'originalité; il plaît comme les Mille et une nuits; la vie bindoue s'y résléchit avec un charme extrême; s'il y a encore des gens de goût capables de s'intéresser à une œuvre littéraire de couleur lointaine, le livre de M. Lancereau obtiendra auprès d'eux un succès Irès-récl.

M. Émile Senart a publié dans notre journal<sup>2</sup> la grammaire pàlie de Kaccâyana, avec une traduction et des notes. Cet ouvrage, de beaucoup le plus important de toute la littérature grammaticale du pâli, fut d'abord regardé comme perdu; ce n'est qu'en ces derniers temps que des extraits en ont été donnés. La publication intégrale faite par

<sup>1</sup> Revue critique, 15 juin 1872.

<sup>\*</sup> Mars-avril el mai-juin 1871.

M. Senart avec l'exactitude minutieuse qui caractérise les vrais philologues, sera d'un grand prix pour l'histoire de la grammaire dans l'Inde. M. Senart se réserve de nous donner plus tard un examen d'ensemble, où seront traitées toutes les questions de critique soulevées par son livre. Les retards que les événements des deux dernières années ont apportés à nos impressions sont cause que la publication de M. Senart a été devancée dans la Birmanie anglaise; mais ce beau travail n'en fait pas moins le plus grand honneur à notre jeune confrère, et nous autorise à fonder les meilleures espérances sur son avenir scientifique.

Au moment où il mourut, notre regretté confrère, M. Grimblot, laissait entre les mains du rédacteur de notre journal une transcription en caractères latins de quelques extraits du Paritta (texte et commentaire en pâli). Le Paritta est presque le scul ouvrage bouddhique qu'on lise à Ceylan. C'est une sorte d'abrégé de la totalité des sutras bouddhiques, quelque chose d'analogue à ces Bibles historiaux qui furent en usage chez nous dans les siècles passés; son principal intérêt est de nous faire connaître les livres les plus goûtés à Ceylan. La transcription de Grimblot fut imprimée dès 1867; mais, par suite de la lenteur et de l'indécision qu'il portait dans ses travaux, cette impression ne put être utilisée. Grimblot mourut sans avoir donné la traduction qu'il annonçait, ni même corrigé les épreuves de sa transcription. Quoique

un pareil travail, à l'heure qu'il est, ait perdu de son prix, puisqu'il a été devancé par les publications de Gogerly et de Childers, la rédaction du journal a cru devoir prier M. Feer de mettre le travail de Grimblot en état de paraître. Notre savant confrère s'est acquitté de la tâche dont il s'agit en ajoutant aux feuilles imprimées de la transcription de Grimblot une traduction et des notes explicatives, sans lesquelles la publication en question aurait en peu d'utilité. Une partie, d'aîlleurs, des textes transcrits par Grimblot conserve, après les publications de Gogerly et de Childers, un mérite de nouveauté; je veux parler du commentaire, que M. Grimblot seul a cru devoir publier, et qui paraît fort utile à l'intelligence de l'original.

M. Feer poursuit, par des méthodes ingénieuses et diverses, le problème de la formation et du développement des écritures bouddhiques. En comparant les trois formes sous lesquelles nous est parvenu le récit de la tradition relative à la guerre de Prasénadjit et d'Ajâtaçatru², il arrive à des inductions sur le texte primitif pèrdu, d'où sont sortis les soutras plus modernes, et dont le récit pâli semble se rapprocher beaucoup.

Notre vénéré doyen, M. Garcin de Tassy, a terminé la nouvelle édition ou plutôt la refonte complète qu'il a entreprise de son *Histoire de la* 

<sup>1</sup> Journal asiatique, octobro-novembre-décembre 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comples rendus de l'Académie des inscriptions, 1871, p. 45-80. Voir aussi Revne critique, 1° sept. 1871, 6 janv., 3 et 10 sev. 1872.

littérature hindouie et hindoustanie 1. Cet immense répertoire ne sera plus refait; il restera comme un vaste tezkiré d'une littérature, secondaire sans doute. si on la compare aux grandes littératures anciennes de l'Asie, mais fort intéressante encore et qui sert de nos jours d'aliment intellectuel à une portion considérable de l'espèce humaine. Par moments, d'ailleurs, cette littérature atteint un véritable charme, et l'on se surprend à y trouver du plaisir. Je la préfère, pour ma part, aux genres parallèles de la littérature sanscrite; je la trouve plus simple, moins surchargée, moins subtile, presque égale à la poésie persane, elle-même sœur des nôtres. Un sentiment profond de la nature et de la destinée de l'homme s'y joint à la haute philosophie du soufisme. De tous les orientalistes sortis de la grande école de M. de Saey, et entre lesquels ce grand · maître divisa les royaumes de l'Asie, M. Garcin de Tassy est peut-être celui qui a le plus consciencieusement administré la province qui lui échut en partage. Toujours en rapport direct avec les gens du pays, dont il est chez nous le représentant littéraire, devenu un des leurs, lu par eux, apprécié par eux, il a pris en quelque sorte droit de cité hindoue. Le compte rendu qu'il nous a donné cette année du mouvement littéraire de l'Inde anglaise2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tome III et dernier. Paris, 1871, grand iu-8° de vin-603 pages. Adolphe Labitte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La langue et la littérature hindoustanie en 1871. Paris, 1872, Maisonneuve, 83 pages in-8°.

est plein de renseignements sur les eurieux problèmes qui s'agitent dans l'Hindoustan et qui semblent tous supposer un réveil de plus en plus prononcé de l'esprit indigène, une réaction contre les tendances à l'européanisation, un arrêt dans l'étude de l'anglais. La question du futur idiome de l'Inde est chaque année l'objet de quelque réflexion judicieuse de notre savant confrère. Il pense, comme M. Garrez, que cette langue doit être l'hindoustani, qui seul, selon lui, représente dans sa constitution tous les accidents historiques qu'a traversés l'Hindoustan, en même temps que par sa grammaire il se rapproche plus qu'aucun autre dialecte vivant de l'ancien type du sanserit.

L'ouvrage du docteur Paspati sur les Ziganes 1 paraît apporter des éléments importants aux questions obscures que soulèvent l'existence de ces nomades bizarres, leurs mœurs, leurs coutumes, leur langue. Les contes inédits, formant une espèce d'anthologie zigane, que M. Paspati a recueillis et publiés, donneront lieu à d'instructives comparaisons, surtout s'il est établi que ces contes sont bien la propriété des Ziganes et n'ont pas été empruntés par eux à d'autres peuples.

La philologic sémitique s'est enrichie de quelques bons essais. M. Hartwig Derenbourg a résumé en aphorismes sommaires ses réflexions sur les méca-

Études sur les Tchinghiane on Bohémiens de l'empire ottoman. Constantinople, 1870, in 4° de 652 pages.

nismes essentiels de la langue arabe 1. M. Joseph Derenbourg a publié dans notre journal<sup>2</sup> un carieux traité de grammaire ou plutôt de ponetnation hébraïque, qu'il a trouvé dans un manuscrit rapporté de l'Yémen par Jacob Sapbir. L'intérêt de ce morccau est surtout dans les fragments qu'il rapporte de travaux antérieurs. L'histoire de la grammaire hébraïque tire de là certaines lumières, surtout en ce qui concerne l'origine des signes de toutes sortes (voyelles, accents, etc.) que la minuticuse subtilité des rabbins a répandus à profusion autour des consonnes du texte de la Bible. L'histoire de tout ce système de signes n'est pas encore méthodiquement faite. Qui pourrait mieux la dresser que M. Derenbourg lui-même? Sa récente publication contiendra en tout cas, pour cette histoire, de très-utiles indications.

M. l'abbé Martin a publié, en deux volumes autographiés, les œuvres grammaticales de Grégoire Barhebræus<sup>3</sup>. La petite grammaire en vers avait déjà été publiée par M. Bertheau, mais sans le commentaire marginal, rédigé par Barhebræus lui-

<sup>1</sup> Revue de linguistique, t. IV, 4° fasc., p. 321-337. La 1" partie a paru dans la même revue, t. III, 2° fasc., p. 135-156.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Journal asiatique, octobre novembre décembre 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Œuvres grammaticales d'Aboa'lfaradj, dit Bar-Hebreus. Tome. 1, contenant le K'tovo d'tsem'ho, 61 pages imprimées, 271 pages syriaques autographiées, 2 fac-simile; tome II. contenant la petite grammaire en vers de sept syllabes et le traité De vocibus aquivocis, texte et commentaire, 16 pages imprimées, 127 pages syriaques autographiées, 1 fac-simile. Paris, 1872, in-8°, Maisonneuve.

même, qui en donne la clef. M. l'abbé Martin expose sou plan avec beaucoup de modestie et de sincérité. Il ne prétend pas avoir fait des éditions définitives: mais certainement il a consciencieusement préparé et grandement avancé le travail. Le texte de la grande grammaire de Barhebræus est donné d'après le manuscrit de Paris; les leçons des autres manuscrits sont ajoutées comme variantes. Dans la publication de la petite grammaire en vers, M. l'abbé Martin s'est servi d'une méthode différente. Habituellement, il a suivi le manuscrit de Paris; quelquefois il a préféré celui de Rome; mais toujours il a consigné la leçon qu'il n'adoptait pas. L'autographie ne vaut certainement pas la typographie, même quand l'éditeur a une écriture aussi régulière que celle de M. l'abbé Martin. Le devoir d'un éditeur se compose de parties diverses et complexes, dont la première est de constituer le texte en revenant, aussi près qu'il est possible, à la copic écrite par l'auteur. Nous ajouterons que, pour les œuvres des littératures orientales. la tâche du traducteur ne peut guère être séparée de celle de l'éditeur, puisque de telles œuvres servent peu si elles ne sont traduites, et que le travail d'une bonne édition implique celui de la traduction, l'éditeur ayant dû, pour constituer son texte, arrêter ses idées sur le sens qu'il y attribue. Néanmoins, la multiplication des copies par l'autographie constitue un véritable service. M. l'abbé Martin annonce d'ailleurs l'intention de nous donner plus tard une traduction avec un commentaire et un lexique des œuvres qu'il vient de publier. A la suite de la petite grammaire, M. l'abbé Martin a publié l'opnseule de Barhebræns, également en vers, avec commentaire marginal en prose, que les Assemani ont intitulé: De vocibus æquivocis, et qui a pour objet d'expliquer les mots semblables par l'écriture et différents par le sens qu'on trouve dans les écrivains syriens. Cet opuscule, très-important pour la lexicographie syriaque, était entièrement inédit. Il importe grandement qu'il en soit tenu compte dans le grand dictinnnaire syriaque que M. Payne Smith nous prépare, et qui remplira dans les études orientales une si fâcheuse lacune.

Grégoire Barhebræus était un excellent philologue; dans la vaste encyclopédie qu'il a tracée comme la plupart des grands hommes du xiii siècle, c'est peut-être la partie grammaticale qui est la plus originale. Je trouve que M. l'abbé Martin exagère un peu quand il ose se demander s'il y avait en ce moment-là, en Europe aussi bien qu'en Asie, un homme qu'on pût lui comparer. Certes Roger Bacon, par exemple, avait plus de génie et créait bien plus pour l'avenir; mais Barhebræus fut en effet un très-grand homme dans tous les genres, et parmi ses œuvres, jusqu'ici imparfaitement travaillées, il n'en est pas qui doivent être plus sérieusement étudiées que celles qu'il a consacrées à l'étude d'une langue dont il a été l'habile restanrateur.

Si ce que j'ai à vous dire des progrès de l'archéologie et de l'épigraphie sémitiques i est cette année un peu moins nourri que de coutume, c'est que je m'interdis de vous parler des travaux qui ne sont pas encore entièrement publiés à la date de cette réunion. Jamais, au contraire, ces études n'ont laissé. entrevoir à l'horizon de plus importantes découvertes. Notre infatigable Joseph Halévy a communiqué à l'Académie des inscriptions et belles-lettres un travail sur le déchiffrement des inscriptions chypriotes, dont il est permis d'attendre de bons fruits. M. Halévy regarde cette écriture comme une simplification de l'écriture eunéiforme, parallèle à l'écriture eunéiforme achéménide, parallèle aussi aux écritures lycienne, carienne, phrygienne de l'Asie Mineure. L'écriture cunéiforme cesserait de la sorte d'être un trone sans rameaux, un fait isolé dans l'histoire. Procédant surtout par la numismatique, M. Halévy a su donner à ses recherches une base plus large que celle qu'on cherche dans les inscriptions bilingues, bien pen nombreuses. J'espère vous annoncer l'année prochaine que le travail de

I Je saisis cette occasion pour réparer une errent qui s'est glissée dans mon rapport de l'an dernier. A propos de la présentation à l'Académie des inscriptions des Epigraphische Nachlesen de M. Gildemeister, les Comptes rendus de celte Académie contiennent une note sur la fausseté d'un des monuments étudiés par le savant professeur de Bonn, note du tour de laquelle on devait conclure que M. Gildemeister a admis l'authenticité de ce monument. Le fait est que M. Gildemeister a combaltu cette authenticité, toet comme l'auteur de la note en question.

M. Halévy aura obtenu l'approbation des juges compétents, et que ce problème, jusqu'ici attaqué avec une méthode insuffisante, a enfin trouvé sa véritable solution.

M. Joseph Halévy a également publié les plus importants résultats qu'il a rapportés de sa mission dans l'Yémen. Le récit plein d'intérêt de son voyage et les textes qu'il a conquis avec tant de courage ont paru dans votre journal 1. Quelle persévérance il a fallu à notre ardent et dévoué confrère pour braver tant de dangers, pour subir tant de malveillance, pour affronter un fanatisme à la fois stupide et puéril! Et quels précieux résultats! 685 inscriptions plus ou moins bien conservées, pleines d'inappréciables données sur la philologie et la mythologie sémitiques! Quand on pense que les antres parties de l'Arabie méridionale font espérer une récolte non moins riche et non moins variée, on se prend à trembler pour de pareils trésors, qui n'ont peut-être jamais couru de plus grands dangers que depuis que leurs jaloux possesseurs s'aperçoivent du prix qu'ils ont pour nous. On publiera un jour des reproductions prises plus à loisir que celles de M. Halévy; l'Angleterre tiendra sans doute à honneur d'explorer, dans des conditions de liberté et de sûreté qu'elle seule peut procurer, ces contrées qui semblent dévolues à son protectorat; mais, outre que plusieurs textes ne se retrouveront peut-être

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Janvier, février-mars 1872, el dans les Archives des missions scientifiques et littéraires, 2° série, t. VII, p. 233-287.

plus, il y aura cu dans l'expédition de notre confrère un exemple de force morale qui ne périra pas. M. Halévy nous donncra ultérieurement ses essais d'interprétation; il en a déjà communiqué quelques spécimens à l'Aeadémic des inscriptions 1. Lorsqu'il s'agit de philologie, surtout de mythologie, M. Halévy scra bien de longuemeut réfléchir aux voies lentes et détournées par lesquelles nos vieilles écoles européennes ont réussi à écarter en ces matières délieates les eauses d'erreur, les solutions apparentes ct superficielles; mais quand même sur plusieurs points les idées de notre savant confrère sembleraient bien absolues, quand même parsois ses systèmes historiques pourraient paraître s'égarer en des sentiers personnels, qui uc se réjouirait de voir un esprit vif, pénétrant, original, battre tous les buissons de la science, provoquer la discussion endormie, soulever tous les problèmes, apporter à tous une solution hâtive peut-être, mais dont il y a d'ordinaire quelque compte à tenir?

M. François Lonormant a publié le premier demivolume de son graud travail sur l'origine et la propagation de l'écriture alphabétique, ou, ce qui revient au même, de l'écriture sémitique, dans le monde entier<sup>2</sup>. Cette première livraison contient les vues de M. Lenormant sur l'origine de l'écriture en général,

' Comptes rendus, 1871, p. 231-238.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Essai sur la propagation de l'alphabet phénicien dans l'ancien monde, t. I., 1<sup>re</sup> livraison, 192 pages, 4 tableaux, 11 planches, grand in-8°. Paris, Maisonneuve.

sur la manière dont l'écriture phénicionne est sortie de l'hiéroglyphisme égyptien, sur la paléographie phénicienne, sur l'alphabet hébraïque primitif. Il comprend en outre le grand arbre généalogique des alphabets (abrégé de l'ouvrage entier) comme l'entend M. Lenormant, et 11 planches lithographiées représentant les diverses formes des alphabets de la famille phénicienne, de la famille hébréo-samaritaine et d'une partie de la famille araméenne. L'ouvrage de M. François Leuormant constituera une sorte de paléographie universelle. Il est probable que chaque savant, au point de vue de sa spécialité, aura bien des objections à présenter à l'auteur, ct la partic qui vient de nous être livrée donnera sans doute licu à plus d'une observation critique; mais aucun lecteur ne lira sans fruit ce vaste répertoire, dont le plan a obtenu les éloges de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et qui offrira un cadro excellent aux recherches ultérieures. C'est surtout en parcille matière qu'il est vrai de dire avec Bacon: Citias, emergit veritas ex errore quam ex consusione. L'ouvrage de M. François Lenormant sormera 5 volumes, dont chacun sera publié en 2 livraisons; c'est donc seulement le dixième de l'ouvrage total qui nous est donné aujourd'hui.

M. Daux, ingénicur civil, chargé de recherches archéologiques dans la régence de Tunis et en particulier à Utique, a rapporté quelques inscriptions, quelques pierres sculptées, des mesures et des renscignements qui seraient de grand intérêt. Quel dommage qu'au lieu de nous donner ces documents, M. Daux se soit eru obligé de se lancer dans des systèmes et des restitutions toutes conjecturales et dans des discussions historiques auxquelles ses occupations antérieures ne l'avaient pas préparé et où l'on ne saurait s'improviser une spécialité!!

M. de Saulcy est revenu à ses études favorites de topographie évangélique² et de numismatique syrienne.
Les difficultés de la chronologie des Séleucides³, les
obscurités de cette numismatique palmyrénienne ⁴,
qui contraste par sa pauvreté avec la richesse de l'épigraphie fournie par la ville des Odeinath, enfin les
inextricables difficultés de la numismatique des Macchabées⁵ ont été l'objet de ses exactes et fines observations. Notre savant confrère a en outre appliqué son tact numismatique si exercé à trois pièces
des premières années de l'islamisme ⁶, frappées en
Syrie, et où se remarque le plus singulier mélange
de christianisme et d'hommage à la conquête nouvelle. Ces pièces paraissent offrir les noms de Kha-

<sup>2</sup> Lettre à M. Stanley sur le site de Capharnahum, de Khorozaïn, de Belhsaïde, dans les Transactions of the Society of biblical

archaelegy. vol. 1, part. 1, Lendres, 1872.

<sup>1</sup> Recherches sur l'origine et l'emplacement des emporia phéniciens dans le Zeugis et le Byzacium. Paris, Imprimerie impériale, 1869, 306 pages, 9 planches, grand in-8°.

<sup>3</sup> Mémoire sur les monnaies datées des Séloucides. 89 pages et 1 placehe. Paris, au siège de la Société française de numismatique et d'archéologie, 1871, grand in-8°.

<sup>4</sup> Revue archéologique, novembre 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Revue archéologique, janvier 1872.

<sup>&</sup>quot; Journal asiatique, aoûl-septembre 1871.

led, de Yezid ibn-abi-Sosian et d'Abou-Obeidah, les conquérants musulmans de la Syrie. Il semble que, dans les premières années de l'invasion, la population chrétienne, tout en gardant ses types monétaires byzantins, sut obligée d'y ajouter les noms des vainqueurs. M. de Sauley est le premier à reconnaître qu'il reste à tout cela, surtout en ce qui concerne le déchissrement de la légende arabe, de grandes dissicultés.

Le principal résultat que nous a communiqué cette année M. Clermont-Ganneau est son mémoire sur cette curieuse stèle du temple d'Hérode qu'il a retrouvée, et qui introduit dans les études critiques et même archéologiques relatives à Jérusalem un élément capital. Nous aurons l'année prochaine à vous signaler d'autres travaux sur la même inscription et sur la nuance exacte de la pénalité qui s'y trouve édictée. M. G. Colonna Geccaldi nous a tenus au courant des découvertes archéologiques capitales que ne cesse de fournir l'île de Chypre 2; M. de Longpérier à a traité de certaines antiquités babyloniennes trouvées à Van; la Mission de Phénicie s'est augmentée de deux nouvelles livraisons et touche à son terme; enfin, M. Guillaume Rey a

<sup>1</sup> Revue archéologique, avril et mai 1872.

Revac archéologique, décembre 1871.

<sup>3</sup> Bulletin de l'Académic des sciences de Saint-Pétersbourg, t. XVI, col. 526-529.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mission de Phénicie, Imprimerie nationale. Le texte est publié jusqu'à la page 600. Tout le reste de l'ouvrage, texte et planches, sera livré à la fois.

achevé l'impression du travail sur les Familles d'outremer de notre grand érudit Du Cange<sup>1</sup>. Je sortirais de notre cadre en vous parlant longuement d'une publication qui se rattache surtout au moyen âge latin; j'ai voulu seulement vous montrer que la vaillante école française qui depuis vingt ans a pris pour tâche l'exploration de la Syrie n'a rien perdu de son ardeur.

M. Oppert a donné quelques observations sur les textes perses en caractères eunéiformes 2, diverses polémiques 3 et la traduction de fragments astronomiques et astrologiques de grand intérêt, en particulier d'un fragment eurieux sur ces pronosties par les monstruosités qui firent le tour du monde avec les charlatans chaldéens 4. Dans ses Lettres assyriologiques, M. François Lenormant a discuté les questions qui se rapportent à la monarchie des Mèdes, à ses origines, à ses rois, ainsi qu'à l'ethnographie et à l'histoire de l'Arménie avant les Achéménides; il a en outre dressé, d'après l'état actuel de l'assyriologie, un canon provisoire des rois de Babylone et de Ninive, qui servira à introduire quelque clarté dans ces études obscures 5.

Les Familles d'outre-mer de Du Cange. Paris, Imprimerie impériale, 1869, 1v-998 pages in-4°, dans la collection des Documents inédits sur l'histoire de France. (Cf. Revue critique, 1 décembre 1871.)

<sup>2</sup> Revue de linguistique, t. IV, 3° fascicule, p. 204 et suiv. et Journal asiatique, février mars 1872.

<sup>3</sup> Journal asiatique, janvier 1872.

<sup>\*</sup> Journal asiatique, octobre-novembre-décembre 1871.

Lettres assyriologiques sur l'histoire et les antiquités de l'Asie antérieure, t. I, Paris, 1871, 250 pages in-4° autographiées.

- Un service plus considérable encore rendu par M. François Lenormant aux études assyriennes est son commentaire sur les fragments cosmogoniques de Bérose 1. On ne saurait être plus complet, plus analytique, plus soigneux. Le grand ouvrage de M. Lenormant ne paraîtra prolixe qu'à ceux qui ne se rendent pas compte des difficultés d'un pareil sujet. Avec un juste sentiment des doutes qui restent en ces études, M. Lenormant expose toutes les hypothèses et laisse sentir ce que de telles constructions ont de provisoire. Même quand plusieurs des résultats qu'il eroit eertains ne subsisteraient pas devant des recherches ultérieures, son livre n'en gardera pas moins toute sa valeur. Les index, nombreux et bien faits, en font un excellent instrument de travail. M. Lenormant n'a étudié dans ce volume qu'une partie des fragments des Antiquités chaldaïques, ceux qui ont trait à la cosmogonie, à la religion et aux traditions sur les âges primitifs de l'humanité. Quant à ceux, en plus grand nombre, qui ont trait à l'histoire proprement dite, il se propose de les commenter à leur tour avec le même développement. Ce que nous connaissons déjà d'un mémoire du même auteur sur Sémiramis<sup>2</sup> nous autorise à beaucoup attendre de la suite de ses recherches sur ces. problèmes attachants. Quand aurons-nous une his-

Essai de commentaire des fragments cosmogoniques de Bérose, d'après les textes cunéiformes et les monuments de l'artasiatique. Paris, 1871, Maisonneuve, 576 pages in-8°.

<sup>2</sup> Bulletin de l'Académie royale de Belgique, 1872, p. 233-239.

toire d'Assyrie, une histoire de Babylone, aussi complètes que possible en leur cadre, où les lacunes snient cernées et clairement signalées aux investigations de l'avenir?

M. Darmesteter a entrepris un travail qui promet d'être d'un grand intérêt; c'est d'extraire des œuvres de Raschi toutes les gloses françaises que le célèbre rabbin de Troyes emploie pour suppléer à l'insuffisance de l'hébreu dont il se sert. Ces gloses fournissent environ 2,000 mots français du xi siècle. Nous ne possédons que de bien rares monuments écrits en notre langue à une époque aussi reculée, et ces monuments appartiennent tous au dialecte normand et à l'idiome poétique. Un glossaire de 2,000 mots champenois, populaires, usuels, écrits en une orthographe qui permet de voir assez elairement leur prononciation, sera d'un grand secours pour la philologie romane. M. Darmesteter prélude à ce travail par de longues recherelies dans les bibliothèques de manuscrits hébreux 1. Les ouvrages de Raschi ont été souvent imprimés; mais les gloses en question ont été naturellement fort maltraitées par les éditeurs. M. Darmesteter s'est imposé avec raison de les revoir sur les manuserits pour en donner avant tout un texte critique, qui offre aux discussions de la philologie une base assurée.

M. Moïse Schwab a publié la traduction du traité & Berakhoth, selon le Talmud de Jérusalem et le Tal-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rapport dans les Archives des missions scientifiques et littéraires, 2° série, 1. VII, 1° livraison, p. 87-100.

mud de Babylonc 1. L'auteur reconnaît lui-même les imperfections de son travail et ce qu'il a d'un peu hâtif2. Il est très sâcheux qu'il n'existe pas une traduction du Talmud faite il y a une cinquantaine d'années. Une telle traduction, exécutée avant le vaste travail de critique que M. Geiger et son école ont appliqué à cette immense et fastidieuse compilation, serait très-imparfaite sans doute; elle serait néanmoins fort utile. Les savants non israélites la parcourraient avec fruit; on ne pourrait se fier à elle quand il s'agirait d'un passage difficile ou important; en pareil cas, on recourrait aux travaux de l'école plus récente; mais pour bien se rendre compte du contexte, pour avoir la physionomie des livres entiers, la traduction dont je parle serait extrêmement commode. Aujourd'hui une telle entreprise vient trop tôt ou trop tard; il est trop tard pour une traduction imparfaite, faite par à peu près; il est trop tôt pour une traduction vraiment critique, discutant le texte, cherchant les moyens de l'améliorer, tenant compte de toutes les discussions auxquelles chaque passage a donné lieu. Trois ou quatre personnes en Europe pourraient faire l'œuvre ainsi entendue, et certainement clics ne le feront pas. Une vie serait loin d'y suffire, et les savants dont je parle, outre qu'ils seraient sans doute d'avis d'attendre les

<sup>1</sup> Traité des Berakhoth du Talmud de Jérusalem et du Talmud de Babylone. Paris, Imprimerie nationale, 1871, LXXVII-560 pages, grand in-8°. Chez Maisonneuve.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voir Revue critique, 2h février 1872, article de M. Derenbourg.

manuscrits qui peuvent venir d'Orient pour corriger un texte déplorablement mauvais, préféreront tonjours le travail eritique à une besogne sastidieuse, presque sans attrait scientifique et qu'il faudrait s'attendre à voir très-peu récompensée, puisque les israélites, pour leurs études rabbiniques, continueront toujours à se servir du texte. M. Seliwab ne s'est point arrêté à ces difficultés. Il a fait de nos jours la traduction qui aurait dû être faite il y a cinquante ans. Son ouvrage n'a pas la prétention de dire le dernier mot des recherches scientifiques sur les textes dont il s'occupe; je la comparerais à ces vastes traductions que M. Fauche nous à données des poëmes de l'Inde, traductions imparfaites assurément, bonnes eependant pour servir de fil en ces dédales interminables. Sculement de pareils travaux doivent-ils être exéentés avec le luxe que l'Imprimerie nationale met à toutes ses publications? Nous ne le pensons pas. Une traduction complète du Talmud imprimée de cette façon reviendrait à des sommes peu en rapport avec le genre d'utilité dont le livre serait susceptible. Pour nous, qui consulterions fréquemment une telle traduction si elle était complète, nous regrettons un pen la beauté du volume publié par M. Sehwah; nous eraignons que cette perfection typographique ne soit cause que l'ouvrage ne se continue pas et qu'une fois encore la traduction du Talmud, tant de fois projetée, toujours interrompue, ne joue de malheur. On peut regretter aussi que M. Schwab ait débuté justement

par un traité talmudique dont nous avions déjà la traduction complète dans une langue européenne, grâce aux écrits de Rabe et de Pinner.

C'est une idée des plus heureuses que M. Mohl a eue de publier dans notre journal le récit du voyage dans la mer Rouge, à Bedr, à Ssafrâ, exécuté, il y a près de trente-cinq ans, par M. Fulgence Fresnel. Cette relation était restée inédite; elle n'avait été communiquée qu'à M. Charles Ritter, pour la partie de sa Géographic relative à l'Arabic. Fresnel appartient à une époque où les voyages d'Orient, plus rares et plus difficiles qu'ils ne le sont aujourd'hni, excitaient dans le public une curiosité qui, donnant du prix aux réeits personnels du voyageur, l'engageait à laisser un libre champ à ses impressions, à ses saillies, à ses plaisanteries. Le talent littéraire de Fresnel, son piquant scepticisme, sa vive curiosité placent son récit parmi les meilleurs morceaux que cette école ait produits. A côté de quelques traits maintenant démodés, que d'esprit et de véritable observation! quelle étendue de savoir! quelle profonde pénétration du caractère des Orientaux! Si Fresnel avait voulu n'être que philologue, exégète, critique, quel philologue, quel exégète, quel critique il eût été! On lit d'un seul trait ces pages vraiment exquises, d'où la plus charmante fantaisie n'exclut pas la solidité, où les investigations les plus neuves, les discussions géographiques, étymologiques les plus fines se placeut, sans détonner

Janvier-février 1871.

jamais, à côté de scènes racontées en un style que l'on ne distingue pas de celui de Mérimée.

A la relation de M. Fresnel M. Mohl a joint une lettre du même voyageur d'un intérêt non moindre. Dans le 4° volume de son Voyage en Orient, M. de Lamartine inséra la traduction d'un récit sur les origines du wahhabisme par un certain Fatalla Sayéqhir (sic), qui excita tout d'abord les soupçons de notre honorable président. Il en écrivit à M. Fresnel, qui, par des informations prises aux meilleures sources, réduisit à néant l'autorité historique du récit de Fatalla, hien que ce récit, envisagé comme une fiction, suppose une connaissance intime du langage et des mœurs des Arabes du désert. Il est assez curieux de voir se continuer jusqu'à nos jours dans l'historiographie arabe des procédés de composition analogues à ceux qui ont produit l'ouvrage du faux Wakédi. Combien dans l'histoire de récits analogues à ceux de Fatalla, pour lesquels nons n'avons pas les moyens de contrôle que nous posséb dons, grâce à M. Mohl et à M. Fresnel, sur l'histoire des origines du wahhabisme!

· Le 6° volume des Prairies d'or de Masoudi, dont vous avez confié la publication et la traduction à M. Barbier de Meynard, a paru depuis près d'un an ¹. Ce volume renferme la période si intéressante comprise entre la chute des Omeyyades et l'avénement de Mamoun. Les causes de la chute des

Les Prairies d'or, 1. VI, 1x-518 pages, in-8°. Paris, Impr. nation. Coll. d'ouvr. orientaux de la Soc. aziatique, chez Ernest Leroux.

Omeyyades y sont très-philosophiquement expliquées; le récit du siège de Bagdad et de la sin du khalife Emio est un précieux morceau historique, tout entier emprunté à des sources originales. Fidèle à sa méthode, Masoudi glisse sur les événements principaux qu'il suppose connus du lecteur, et insiste sur les détails anecdotiques, sur les on-dit de la ville, sur les cancans et les médisances du sérai. L'histoire littéraire occupe une très-grande place dans toute cette secoode moitié des Prairies d'or; on dirait que Masoudi, devinant les procédés de la critique moderne, a compris quelle lumière les œuvres de la littérature jettent sur l'histoire politique et sociale d'un siècle. La publication récente du Kitâb el-Aghâni a fourui à M. Barbier de Meynard de grands secours pour restituer les vers si nombreux et si obscurs dont le récit est parsemé. Cette belle publication fait le plus grand honneur à notre société; encore trois volumes, et vous aurez élevé, grâce à l'infatigable travail de notre confrère, un véritable monument aux lettres arabes et aux lettres orientales en général.

M. de Slane a achevé la traduction du grand ouvrage biographique d'Ibn-Khallican<sup>1</sup>, qu'il avait commencée depuis 1842, et dont la publication a été traversée par divers incidents de librairie. La valeur de l'ouvrage d'Ibn-Khallican est depuis long-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biographical dictionary, translated from the arabic, vol. tV, Paris, 1871, xix-616 pages (pour le Oriental translation fund of Great Britain and Ireland).

temps reconnue; peu d'écrivains arabes se montrent plus exacts, plus judicieux; il est heureux que ce grand répertoire ait trouvé un traducteur digne de lui. La biographie d'Ibn-Khallican, placée par M. de Slane en tête de ce dernier volume, complète l'ouvrage. Espérons que M. de Slane donnera maintenant au publie la seconde partie du texte arabe, dont le premier volume seul a paru. L'édition complète de M. Wüstenfeld, au dire des meilleurs juges, ne saurait dispenser notre savant confrère d'achever la grande entreprise qu'il a su mener presque à fin.

Le troisième volume de la traduction de la chronique de Tabari par M. Zotenberg 1 a également paru cette année. Il contient la fin de la vie de Mahomet et l'histoire des quatre premiers khalises jusqu'à la mort d'Ali. Tabari est la source de tonte l'historiographie musulmane, et, quoiqu'on ne possède guère de son ouvrage que des traductions persanes et turques, qui sont loin d'être adéquates à l'original, il était urgent de faire connaître aux lecteurs européens dans son ensemble un ouvrage qui a exercé sur la façon dont s'écrit l'histoire de quelques siècles une influence si décisive. Ainsi s'entassent les pierres de grande valeur pour la construction d'une histoire de l'islam. Fasse le ciel que l'architecte ne manque après que les tailleurs de pierre auront si bien travaillé!

Paris, Imprimerie nationale, 1871 (pour le Oriental translation fand of Great Britain and Ireland, Londres, au local de la Société asiatique de Grande-Bretagne et d'Irlande), 752 pages.

Un grand et utile travail est celui de M. Querry, consul de France à Tébriz, sur le code musulman des schiites. Ce code nous était infiniment moins connu que celui des sunnites, et il paraît n'avoir pas la même fixité. Le long séjour de M. Querry en Oricut, sa profonde expérience de la vie persane, ses relations avec les principaux jurisconsultes du pays donnent à son livre une valeur à la fois pratique et scientifique. Le deuxième volume nous est annoncé pour une époque peu éloignée.

M. Defrémery a déployé sa vaste érudition dans un court mais intéressant mémoire sur quelques opinions singulières ou superstitieuses des musulmans<sup>2</sup>. M. Guyard a publié un intéressant extrait du Farhang-i-Djéhangiri sur une méthode de numération daetylologique que pratiquent les Orientaux<sup>3</sup>, ainsi qu'un texte plus complet et une traduction plus exacte que celles que l'on possédait déjà du fetwa d'Ibn-Taimiyyah sur les Nosairis<sup>4</sup>. C'est une pièce capitale pour l'histoire de cette secte bizarre, arrivée aujourd'hui par l'esset des persécutious au plus bas degré de l'abaissement moral, mais qu'on ne saurait négliger quand on songe qu'elle est le dernier reste du grand mouvement des Ismaéliens, des Baténiens, des Karmathes, mouvement qui at-

Droit musulman; recueil de lois concernant les masulmans sehvites. T. l. Paris, Imprimerie nationale, 1871, grand in-8°, vIII-768 pages (chez Maisonneuve).

Comptes rendus de l'Académie des inscriptions, 1871, p. 168-182.

<sup>3</sup> Journal osiatique, aoûl-septembre 1871.

<sup>1</sup> Ibidem.

tend encorc son historien critique, qui ne sut donner à l'islam ni l'analogue du protestantisme, ni l'analogue de la renaissance, mais qui présenta par moments un remarquable caractère de hardiesse et d'originalité.

M. Pavet de Courteille, qui nous donnait, il y a deux ans, son beau dictionnaire turc-oriental, a publié cette année la traduction des mémoires du sultan Baber 1, faite sur le texte turc original, imprimé à Kazan par M. Ilminski. Cc curicux ouvrage n'était connu jusqu'ici des lecteurs curopéens que par la traduction de Leyden et Erskine, ouvrage très-estimable, quoiqu'il ait été fait non point sur l'original ture, mais sur la traduction persane, qui a presque fait oublier l'original. Le travail de M. Pavet de Courteille améliore sur beaucoup de points la version de ses devanciers. Le livre de Baber offre une lecture fort attachante. Le style en est beaucoup plus simple et, par conséquent, meilleur que celui de la plupart des compositions du même temps; Baber fit acte de bon esprit en préférant à la rhétorique ampoulée des Persans l'emploi de la langue nationale, dont le style était moins perverti par le faux goût. L'accent du livre a quelque chose de vrai et de sincère, et quand on songe que celui qui nous fait sa confession sur ce ton naturel est le fondateur d'un des plus grands empires du monde, on ne quitte plus le livre, car on y saisit la révélation de

<sup>1</sup> Mémoires de Buber, traduits pour la première fois du texte djakataï, 2 vol. in-8°, xv1-467-467 pages. Paris, Maisonneuve, 1871.

l'état d'âme de ces grands dynastes tartares qui remplissent l'histoire de l'Asie depuis le moyen âge jusqu'aux temps modernes. Un grand bon sens, quelquo chose d'intelligent et de doux, une activité infatigable, nul fanatisme, une quasi-indifférence (sauf certains retours de dévotion) pour l'islam; un esprit libre, fin, juste, dégagé, ouvert, tel qu'on n'en trouve pas un seul chez les vrais conquérants musulmans, tel fut ce descendant de Tamerlan, et de Gengiskhan. Il inaugura dignement cette série de princes philosophes qui jetèrent un si grand éclat sur le trône des Mongols de l'Inde aux xyie et xyiie siècles. M. Pavet de Courteille a rendu un vrai service eu permettant à tous eeux qui s'intéressent aux études historiques de lire sans crainte d'erreur ce précieux document.

M. Belin a continué de nous tenir au courant des publications nouvelles de la typographie ottomane. Son dernier compte rendu offre de eurieux renseignements sur l'actif mouvement de traduction auquel préside, en Turquie, un homme instruit que beaucoup d'entre nous connaissent, Ahmed Vésik Essendi, et où les classiques français sigurent pour une très-large part. C'est une grande gloire pour notre littérature du xvue siècle que les hommes éclairés qui dirigent l'œuvre délicate de saire l'éducation européenne d'un peuple encore asiatique y aient trouvé cet esprit universel, cette rectitude de hon sens, ce goût discret et sûr, cette peinture

<sup>1</sup> Journal asiatique, août-septembre 1871.

vraie du 'cœur humain et de la société polic de tous les temps qui constituent des textes appropriés à la culture générale de l'humanité. L'absence de manière, de tout nævus national est pour cela une condition indispensable; car une littérature ne réussit à l'étranger que par ce qu'il y a en elle d'absolument vrai, d'absolument bean, de purement humain.

L'histoire d'Alger et des principales villes de l'Algérie a été l'objet de divers travaux de MM. Devoulx, feu Berbrugger, Monnereau, Watbled, insérés dans la Revue africaine 1. M. E. Mercier, en particulier, a donné un fragmeut sur la chute de la dynastie des gouverneurs aglabites et l'établissement de l'empire obéidite2. L'exact et laborieux M. Féraud a publié une histoire de la ville de Gigelli 3, célèbre comme ayant vu commencer la fortune des Barberousses et par l'expédition du duc de Beaufort en 1664. Le cercle de Gigelli est peuplé principalement de Kabyles, dont les coutumes ont été étudiées par M. Féraud avec un soin très-louable. Le même observateur nous a donné une intéressante étude sur les antiquités de Ouargla 4. Quoi de plus curieux que l'usage qu'ont encore aujourd'hui les habitants de cette localité reculée de mouler

<sup>1</sup> Années 1871, 1872, jusqu'à avril. Voir aussi Recueil des notices et mém. de la Soc. archéologique de Constantine, t. IV, 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mars 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Recueil des notices et mêm, de la Soc. archéol, de la province de Constantine, t. IV, 1870 (291 pages).

<sup>1</sup> llevue ofricuine, mars-avril 1872.

au-dessus de leur porte cet emblème religieux si l'réquent sur les monuments carthaginois et qu'ou appelle le signe d'Astarté?

M. le général Faidherbe a présenté à l'Académie des inscriptions et belles-lettres neuf nouvelles inscriptions libyques découvertes par M. le lieutenant Bose<sup>1</sup>. M. Judas a continué ses patients efforts pour l'interprétation de ces curieux monuments2; d'antres travaux, comme ceux de M. Letourneux, paraissent en bonne voie 3; mais ici encore l'activitó de M. Joseph Halévy est venue stimuler nos lenteurs timides. Il vaut mieux attendre pour parler de pareils travaux qu'ils aient été publiés; disons cependant des à présent que, pour sept lettres, M. Halévy introduit des modifications importantes dans les résultats de ses devanciers, et qu'en lisant de bas en haut les inscriptions sépulerales de la Chessia, il arrive à des noms conformes à eeux que l'on connaissait par l'histoire, à des noms d'une

<sup>1</sup> Neuf inscriptions numidiques de Sidi Arrath, près de la smalah du Tarf, cercle de Lacalle, triba des Ouled Amor ben-Ali. Une demi-feuille in-fol. antographiée. Lille. autographie de Dubois. — Du même, Inscriptions numidiques. Réponse au docteur Judas, extrait des Mém. de la Soc. des sciences, etc. do Lille, aunée 1871, 6 pages.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rec. des notices et mém. de la Soc. arch. de Constantine, t. IV, 1870, p. 293 et suiv. L'essai de M. Ch. de Gressol (Quelque observation sur la lectuee des inscriptions libyques, Châtellerault, typogr. et autogr. A. Rivière, 1871; 52 pages, in-4°, autographiées) nous paraît tout à fait erroné.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Les résultats des recherches de M. Letourneux ont été déposés entre les mains de M. le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

physionomie parfaitement berbère. M. le général Faidherbe adopte la plupart des valeurs proposées par M. Halévy.

·Comme on devait s'y attendre, la langue de ees importantes inscriptions se trouve être le berber ou le touareg. Voilà done une grande individualité ethnographique et linguistique qui se dessine chaque jour de mieux en mieux. La création de cette branche nouvelle d'études est l'œuvre presque exclusive de notre laborieuse colonie algérienne. Les ouvrages en langue kabyle et en earactères latins commencent même à s'imprimer à Alger1. Enfin, les questions d'origines, les problèmes d'ethnographie primitive sont soulevés avec beaucoup d'ardeur, et il sant s'en féliciter. A quelle samille ou à quel autre membre linguistique isolé se rattachera le berber? Comment classer les types assez divers de la population algérienne et saharienne? Quel lien établir entre ees vieux éléments ethnographiques, quels qu'ils soient, et les monuments dits celtiques si nombreux en Algérie, et les restes nombreux d'un âge de pierre (pointes de flèches en silex, ctc.) qu'on reneontre là, comme partout ailleurs<sup>2</sup>? Bien des doutes restent sur tout cela. Nos confrères d'Al-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Catéchisme du diocèse d'Alger, en langue kabyle, imprimé par ordre de M. Allemand-Lavigerie, archevêque d'Alger, Bastide, 1868, in-16, 236 pages. — Livre des Épitres et Évangiles, même langue, mêmes auspices, même formal, même librairie, 1869, 268 pages.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Recueil de Constantine, t. IV, 1870. p. 309 et suiv. (article de M. Oppetit); Revue africaine, nov. 1871. janvier-février 1872 (article de M. L. Mercier); mars-evril 1872 (article de M. Féraud).

gérie ont trop de jugement pour tirer des conséquences bien précises de ces outils en silex dont on a pu continuer à sc servir jusqu'à des époques trèsrapprochées de nous. Quant à cette funeste appellation de celtique, appliquée à des monuments qui, même en Europe, ne paraissent nullement avoir été caractéristiques des Celtes, il serait plus fâcheux encore qu'elle tirât à conséquence. Sachons attendre; les questions sont posées, c'est beaucoup; et elles ne sont pas insolubles. L'individualité berbère, en dehors des apports puniques, romains, vandales, byzantins, arabes, tures, se dessine nettement!; on verra plus tard quels sont ses titres de parenté avec les autres familles humaines déjà étudiées.

Notre sorte école d'égyptologie n'est pas restée oisive. M. Mariette continue sans désemparer la série de ses grandes publications sur les monuments qu'il a découverts ou achevé de mettre en lumière. Cette aunée, c'est le recueil des inscriptions de Dendérah<sup>2</sup> que nous donne le grand explorateur; c'est aussi la 1<sup>16</sup> partie du recueil des papyrus du musée de Boulaq<sup>3</sup>. La collection de Boulaq, moins riche que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une note déjà ancienne, mais excellente, de M. Hase, sur les populations de l'Algérie, a été insérée dans la Revae africaine, juillet 1871.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dendérah. Description générale du grand temple de cette ville, t. I et 11, 167 planches, in-fot. Paris, librairie Franck.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les papyrus égyptiens du musée de Boulaq, publiés en sac-simile, t. I. papyrus, 1 à 9, in-sol. Paris, Franck, 1870. Voir Maspero, Revue critique, 23 mars 1872.

certaines collections d'Europe, est très-importante encore. Ces textes nouveaux, de l'aveu des juges compétents, introduisent dans la science des données essentielles.

Nnn mnins ardente que celle de M. Mariette est l'activité de M. Maspero. C'est vers une ennstitution organique de la grammaire égyptienue à ses différents âges que paraissent tendre les efforts de ce jeune savant. Dans votre journal<sup>1</sup>, il a analysé le prnnom personnel. Dans un opuscule séparé, il a étudié les formes du verbe, et rectifié quelques-unes des vues auxquelles s'était arrêté M. Brugseh<sup>2</sup>. Parmi les monuments qu'il a expliqués, nous voynns une stèle très-importante que M. Mariette a trouvée à Djébel-Barkal (Napata) et qui paraît enntenir des anathèmes contre une secte dont le caractère est difficile à déterminer <sup>3</sup>, un amulette <sup>4</sup>, un papyrus qui donne des renseignements curieux sur l'état des classes ouvrières en Égypte <sup>5</sup>.

M. Chabas a repris le difficile problème des rois pasteurs<sup>6</sup>, et a fait entrer dans la discussion un texte important, qui avait été négligé jusqu'ici. M. Mas-

1. Journal asiatique, août-septembre 1871.

3 Revue archéol, décembre 1871.

1 Ibid., p. 215-246.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Des formes de la conjugaison en égyption antique, en démotique et en copte. 6° fascicule de la Bibliothèque de l'école des haules études. Paris, Franck, 1871, autographié, 123 pages, in-8°. Comp. Revue critique, 11 mai et 8 juin 1872, et Journal asiatique, févriermars 1872.

<sup>4</sup> Comptes rendus de l'Acad. des inscr. . 1871, p. 238-214.

<sup>.</sup> Les pasteurs en Egypte, mem, public par l'Académie royale des

pero a repris la question avec sa critique serrée 1, et parait l'avoir fait avancer. M. François Lenormant a continué ses études sur l'époque éthiopienne de l'histoire d'Égypte 2. M. Jacques de Rougé a terminé ses recherches sur les textes géographiques du temple d'Edfou 3.

M. Pierret<sup>4</sup> a étudié dans la religion égyptienne le dogme de la résurrection. Ses eitations, empruntées au livre des morts ou rituel funéraire, prouvent pour ceux qui en auraient pu douter que l'origine ou du moins l'une des origines de ce dogme doit être cherchée en Égypte. Ainsi la religion égyptienne semble prendre une place de premier ordre dans l'histoire du développement religieux du monde. Quelques-unes des croyances les plus essentielles de l'humanité semblent être venues de ce côté.

Les idées que nous devons nous former de la littérature morale des Égyptiens se sont d'un autre côté fort agrandies, grâce à la traduction que M. de Rougé<sup>5</sup> et M. Maspero<sup>6</sup> ont donnée chacun de leur côté d'un papyrus de Boulaq, contenant un dialogue moral entre un vieux sage de l'Égypte, le seribe

sciences d'Amsterdam, Amsterdam, C. G. van der Post, 1869, in-4°, 56 pages.

Revue critique, septembre 1871.

Revue archéol., octobre 1871, janvier 1872.

<sup>3</sup> Revue archéol., février 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le dogme de la résurrection chez les auciens Égyptiens. Paris, Franck, 24 pages, in-4°, autographié.

<sup>\*</sup> Comptes rendus de l'Acad. des inscr., 1871, p. 340-351.

Dans le recueil anglais The Academy, 2001 1871.

Ani, et son sils Khons-hotep. Une conduite prudente; honorable, religieuse, digne en tout d'un homme bien élevé, à cela se bornent à peu près les conseils d'Ani; on croit par moments entendre les préceptes de sagesse pratique de la Chine, ou les sentences hébraïques d'Agur et de Lemuel. Le style de ces ouvrages gnomiques de la vieille Égypte paraît, comme l'ancien style parabolique des Sémites, avoir atteint un haut degré de prétention littéraire. Cette prétention est cause que, dans le curieux morceau traduit par M. de Rougé et par M. Maspero, une foule de passages restent obseurs.

M. Pierret a soulevé devant l'Académie des inseriptions la question de ces écritures inconnues dont les papyrus égyptiens offrent des spécimens; M. Maspero a montré qu'il y faut voir des écritures en chissres.

Les discussions relatives à l'âge de pierre en Égypte ont été également portées devant l'Académie<sup>2</sup>. On a paru d'accord pour ne pas établir en pareille matière de théorie générale sur des faits appartenant à des pays et à des âges différents.

M. Revillout, enfin, a continué devant le même corps ses communications sur l'histoire des Coptes<sup>3</sup>. Sa notice sur l'archimandrite Sénouti est pleine d'intérêt. M. Revillout fait entre cet étrange personnage

<sup>1</sup> Comptes rendus de l'Académie, 1871, p. 185-187 et planches; p. 189-193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comptes rendus, 1871, p. 357 et suiv. <sup>3</sup> Comptes rendus, 1871, p. 30-43.

et Mahomet, son quasi-contemporain, ainsi qu'entre le rôle possible des Blemmyes et celui qui un peu plus tard échut aux Arabes, des rapprochements ingénieux. Les scènes qu'amena la destruction du paganisme en Égypte, le caractère social de cette révolution, le fanatisme monastique qui en fut l'instrument, les rapports de ce fanatisme avec les magistrats romains, tout l'état de l'Égypte au vu's siècle après J. C. sont mis en lumière par M. Revillout d'une façon qui fait désirer des preuves ultérieures, mais qui exeite vivement la curiosité.

Les établissements français de l'Indo-Chine paraissent devoir apporter à la science de précieuses contributions. Un zélé fonctionnaire, dont nous devions, par une triste coîncidence, apprendre en même temps la mort prématurée et les persévérants efforts, M. Janneau, s'était appliqué à l'analyse du cambodgien; nous avons reçu des spécimens utiles de son travail. Le cambodgien n'avait pas encore

Étude sur l'alphabet cambodgien, 1" fascic. Saigon, 1869, in-8°, 92 pages, 5 planches autogr. Du même: Manuel pratique de langue cambodgienne, Saigon, 1870, in-4°, 274 pages autogr. — Mentionnons: Dialogues cochinchinois expliqués littéralement en français; en anglais et en latin, suivis d'une étude philologique du texte etc. par Abel Des Michels. l'aris. Maisouneuve, 1871, x-212 pages; texte, 24 pages (le texte de ces dialogues est de l'évêque Taberd); Cours théorique et pratique de la langue commerciale de l'Archipel d'Asie, dite mulaise, telle qu'elle se parle à Sumatra, Singapour, Bornéo, les Célèbes, les côtes de Chine, du Cambodge (Saigon), de Siam, de Java, etc., par Léonce Richard. xix-94 pages. Bordeaux. Féret; Paris, Dumoulin; Bruxellès, Rozez, 1872, in-8°.

été l'objet d'une étude aussi suivie, et les deux publications autographiées de M. Janneau, bien que témoignant parfois de connaissances insuffisantes en fait de grammaire comparée, supposent une énergie de travail peu commune. En attendant que la relation complète de la grande expédition du commandant de Lagrée soit achevée, M. Francis Garnier a publié dans votre journal la elironique royale du Cambodge, dont M. de Lagrée avait entrepris la traduction avec le concours d'interprêtes indigènes. L'ouvrage a été rédigé au commencement de ec siècle; les faits qui y sont mentionnés ne remontent pas au delà de l'an 1346 de notre ère: Ce que nons y trouvons, par conséquent, c'est l'histoire du déclin de la puissance dont les ruines d'Augeor sont le vestige grandiose. L'origine indienne de la civilisa-tion cambodgienne est mise hors de doute; l'émigration qui en fut le point de départ paraît remonter au 1er siècle de notre ère. En 1346, les rois de Cambodge résident encore à Angeor; mais ils étaient sur le point d'abandonner cette ville pour se retirer plus à l'est, pressés qu'ils étaient par les invasions des Siamois. M. Francis Garnier a également publié une pièce importante pour l'exploration de ces contrées, je veux parler de la relation originale du voyage des Hollandais qui remontèrent le Mékong en 16442. On est heureux de voir ces difficiles questions con-

<sup>1</sup> Journal asiatique, octobre-novembre-décembre 1871.

<sup>\*</sup> Bulletin de la Société de géographie, septembre octobre 1871, février 1872.

scientifique et n'obcissant qu'à la noble préoccupation de servir au progrès de nos connaissances d'histoire et de géographie.

M. d'Hervey de Saint-Denys s'est efforcé d'attaquer le problème d'Angeor par un autre côté. Abel Rémusat, avec cette pénètration à laquelle rien n'échappait, vit les renseignements qu'on pouvait tirer des sources chinoises pour l'histoire de ces contrées civilisées par l'Inde, et auxquelles l'Inde semble avoir inoculé avec sa religion une partie de son insouciance pour l'histoire. M. d'Hervey de Saint-Denys a publié la traduction d'un passage de Ma-touanlin¹, relatif au royaume de Piao, qui paraît répondre à celui dont Angeor sut la capitale. Cet extrait consirme ce qu'on devait supposer de l'origine houddhique de ces ruines et de la civilisation avancée dont elles furent jadis le théâtre,

M. l'abbé Paul Perny a donné, sous forme d'appendice à son dictionnaire chinois<sup>2</sup>, une petite encyclopédie qui peut être un vade-mecum très-utile pour le voyageur à l'intérieur de la Chine. On y trouve des notices sur l'Académie impériale de Pékin et sur la botanique des Chinois, une description

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ethnographie de Ma-touan-lin. Le royaume de Piao (extrait des Mémoires de l'Albénée oriental). Paris, Maisonneuve, 1871, 8 pages.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Appendice du dictionnaire français-lutin-chinois de la langue mandarine parlée par Paul Perny, M. A. de la congrégation des missions étrangères. Paris, Maisonneuve, Ernest Leroux, 1872, in-4°, 11-270, 11-173, en loui 443 pages.

générale de la Chine, une liste des empereurs avec la date et les divers noms des années de leur règne, un tableau des principales ennstellations, la hiérarchie complète des mandarins civils et militaires. la nomenclature des villes de la Chine avec leur latitude, le livre dit des Cent familles, une notice sur la musique chinoise, une autre sur le système monétaire, une synonymie des diverses hranches de l'histoire naturelle. Notre zélé confrère ne cesse de travailler sous toutes les formes à faciliter des études devenues d'une importance capitale depuis que la Chine est entrée dans le tourbillon général des affaires de l'humanité.

On réfléchit profondément aux conséquences, encore peu aperçues, de ce grand fait, en lisant dans le Balletin de la Société de géographie<sup>2</sup> la lettre d'un véritable observateur, M. l'abbé David, sur l'extension de la raco chinoise en Mongolie, sur la disparition du pasteur mongol par suite de son inertie et du célibat lamaïque, et sur l'avenir de la race jaune. Le travail de M. Eugène Simon sur l'agriculture en Chine<sup>3</sup> est aussi d'un grand intérêt pour ceux qui font entrer en ligne de compte dans les calculs économiques le monde nouveau que l'activité européenne s'est ouvert de nos jours.

Dialogues chinois-latins, traduits mot à motavec la prononciation accentuée, publiés par Paul Perny, M. A. de la congrégation des missions étrangères. Paris, Ernest Leroux, Maisonneuve, 1872, vi-232 pages.

Bulletin de la Soc. de géogr., décembre 1871.

<sup>3</sup> Ibid.

M. d'Hervey de Saint-Denys a publié dans votre juurnal 1 des extraits de Ma-touan-lin sur l'histoire ancienne du Japon. Les résultats de ce mémoire, s'ils doivent être confirmés par des discussions ultérieures, sont fort importants. Ils reculeraient jusqu'au x1° siècle avant J. C. l'origine de l'histoire et de la civilisation japonaises. Cette civilisation, d'urigine chinoise (personne n'en doute) serait venue de la Gorée, peu de temps après que la Gorée ellemême avait reçu une colonie chinoise, à la suite de la chute de la dynastic des Yn. M. d'Hervey de Saint-Denys pense que le bouddhisme et l'écriture ont aussi été introduits au Japon beaucoup plus tôt qu'on ne le pense généralement; il rapporte ce grand événement au m° siècle de notre ère.

La réimpression par M. l'abbé Bernard Petitjean<sup>2</sup>, vicaire apostolique au Japon, du dietionnaire japunais des jésuites imprimé à Amacusa en 1595, aura sans doute son utilité. L'Anthologie japonaise de M. Léon de Rosny<sup>3</sup> et les travaux de M. Turrettini

Journal asiatique, octobre-novembre-décembre 1871; févriermars 1872.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lexicon latino-japonicum depromptum ex opere cui titulus dictionantum Latino-lusitanicum ac Japonicum typis primum mandatum in amacusa in collegio Japonico soc. Jesu anno domini MDXCV. Nunc denuo emendatum aique auctum a vicario apostolico Japoniæ. Romæ, lypis S. C. de Propaganda fide, socio eq. Petro Marietti, admin., 1870, grand in-8°, 1v-749 pages.

Anthologie japonaise, poésies auciennes et modernes des insulaires de Nippon, traduites en français et publiées avec le texte original,.... avec une préface par Ed. Laboulaye, de l'Institut. Paris. Maisonneuve, xviii-xxxii-223 pages; texte, 72 pages, in-8°, 1871.

contribueront à nous initier à la connaissance de la littérature japonaise. On lit avec un vif intérêt, dans le recueil de M. Turrettini<sup>1</sup>, les extraits qu'il donne d'une histoire romanesque et illustrée du Japon au xu° siècle. Peu de pages rendent mieux le sentiment religieux bouddhique dans ce qu'il avait d'analogue au catholicisme du moyen âge. Les récits traduits par M. Turrettini ressemblent à s'y méprendre aux légendes ou vies de saints qui s'écrivaient à la même époque au fond de l'Occident.

Avais-je raison de dire, Messieurs, que vous avez admirablement réparé le trouble causé dans vos études par de déplorables événements? C'est à la vue d'une activité comme la vôtre, pure, grave, désintéressée, qu'on se rassure sur l'avenir de notre pays et sur les forces morales qu'il recèle. Vous êtes la meilleure réponse à ceux qui calomnient la France et ne veulent voir que sa légèreté, comme si la France du xvn° et du xvm° siècle, à côté des osprits les plus dégagés, n'avait pas produit les génies les plus corrects, les savants les plus profonds; comme si, en notre siècle, dont on affecte de ne voir que le côté frivole, nous n'avions pas eu Sacy, Rémusat, Burnouf (pour ne parler que de nos études et ne nom-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Atsume Cusa pour servir à la connaissance de l'extrême Orient, recueil publié par F. Turrettini. Fasc. I. Heike Monogatari, récits de l'histoire du Japon au xm² siècle; in-4°, 23 pages, gravures. Fasc. II, Tami-No Nigirai, l'activité humaine, coutes moraux. Genève. II. Georg, in-4°, 55 pages.

mer que des morts). Dédaignous ces pesants enfautillages, ces sottes critiques d'esprits étroits qui croient qu'on ne peut être sérieux sans être pédaot, et n'accordent le bénélice de la solidité qu'à la science qui s'étale avec ostentation. Cette espèce de pharisaïsme scientifique ne voit pas qu'avec sa prétendue culture il manque le but essentiel de toute culture intellectuelle, qui est la perception juste et fine des choses de l'esprit. La philologie technique, la critique des détails soot choses excellentes, à une condition, c'est qu'on les fasse servir à un but, qui est la connaissance de l'histoire et de l'esprit humain. Si on les réduit à un jeu stérile, à un exercice sans autre objet que la difficulté vaincue, on commet presque un sacrilége; on profane des choses religieuses; on transforme les chess-d'œuvre de l'esprit humain en instruments de gymnastique; on fait comme celui qui jouerait aux osselets avec les reliques des saints! Persistons donc à croire, Messieurs, que le goût et la délicatesse n'excluent pas le vrai savoir, et, tout en les respectant, ne prenons pas pour modèles ces savants capables de passer leur vie à compter les pétales d'une fleur et incapables d'en sentir le parfum. Conservons à nos recherches leur seos élevé; affinons, perfectionnons toujours nos méthodes; mais permettons-nous de sourire de l'infatuation naıve de prétentieux débutants qui s'imaginent chaque jour inventer la science et qui voudraient nous persuader qu'on n'a rien fait avant eux.

#### RAPPORT DE LA COMMISSION DES FONDS,

# ET COMPTES POUR LES ANNÉES 1870 ET 1871 '.

La Commission des fonds n'ayant pu réunir, l'année dernière, en temps utile, toutes les pièces de comptabilité nécessaires pour le règlement du budget de 1870, s'est vue dans la nécessité d'en ajourner la publication. Elle s'empresse de combler cette lacune en présentant aujourd'hui simultanément les comptes des deux exercices précédents.

Elle constate avec satisfaction que, malgré la gravité des circonstances survenues dès le début du second semestre, l'année 1870 n'a pas été défavorable aux finances de la Société, puisque cet exercice se solde par un excédant des recettes sur les dépenses de 567 francs 34 centimes. Malheureusement l'exercice 1871 est loin de présenter un résultat aussi satisfaisant : le recouvrement des cotisations s'est opéré avec une lenteur regrettable pendant tout le cours de cette année, et le produit des abonnements et de la vente de nos publications n'a donné qu'un chiffre relativement faible. Mais il importe de remorquer que, d'une part, le budget des dépenses se trouve grevé des frais de publication d'un nouveau volume des Prairies d'or, et que, d'autre part, les recettes du quatrième trimestre de 1871, dont le versement n'a pu être effectué que tardivement par le libraire, ne figurent pas ici, et devront être reportées sur les comptes de 1872. Or ces recettes s'élevant à 1703 francs, l'excédant réel des dépenses sur les recettes pour l'année 1871 n'est plus que de 2073 fr. 77 centimes. La Commission espère d'ailleurs que ce déficit ne tardera pas à être comblé : les rentrées, auxquelles les circonstances avaient apporté une interruption si fàcheuse,

<sup>1</sup> Le rapport sur les comptes de 1871, n'ayant pas pu être lu à la séance annuelle, a été soumis au Conseil dans sa séance de juillet. Mais on a cru devoir l'insérer, comme à l'ordinaire, dans le compte rendu de la séance annuelle, où les Membres de la Société sont accoutumés à le trouver. - J. M.

s'opèrent maintenant avec une régularité de bon augure, et cet heureux résultat est dû à la fois au bon vouloir de MM. les Membres de la Société et à l'activité déployée par son nouveau libraire. Il est donc permis de prévoir qu'une notable partie de l'arriéré des années précédentes viendra s'ajouter aux recettes de l'exercice courant.

Les dépenses nécessitées par le changement de local, lesquelles représentent à peu près une année de location, ne permettront pas de réaliser une économie immédiate sur ce chapitre; mais, dès l'année prochaine, la Société pourra, grâce à la libéralité de M. le Préfet de la Seine, consacrer utilement à ses publications la somme qu'elle affectait annuellement à son loyer. Après les épreuves difficiles que nous venons de traverser, la Commission des fonds croit devoir adresser un appel chaleureux aux Membres de la Société, et les prier de seconder sa tâche par leur exactitude à acquitter le montant de leur cotisation; elle prie également Messieurs les auteurs de vouloir bien se rappeler que les frais toujours croissants de composition et de main-d'œuvre leur font un devoir de revoir leur copie avec soin et de se montrer très-réservés dans la révision des épreuves.

Le rapporteur de la Commission,

BARBIER DE MEYNARD.

# RAPPORT

SUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES DE LA SOCIÉTÉ,

PENDANT L'ANNÉE 1870.

LU OANS LA SÉANCE DU CONSEIL

DU 9 МАВЗ 1872.

# DÉPENSES.

| Honoraires du libraire pour le recouvrement des colisations | 984 <sup>r</sup> | 3a* |
|-------------------------------------------------------------|------------------|-----|
| mestre, frais du service des salles                         | 965              | 00  |
| Honoraires du sous-bibliothécaire                           | 600              |     |
| Reliures, frais de bureau                                   | 180              | 30  |
| Acheté par la Société générale une obligation               |                  |     |
| Est 5 0/0                                                   | 555              | 35  |
| Chèque tiré par le trésorier, le 2 décembre                 | 000              | ••  |
| 1870                                                        | 150              | 00  |
|                                                             | 100              | 00  |
| Droits de garde des titres déposés à la Société             | _                | _ c |
| générale                                                    |                  | 75  |
| Frais d'impression du Journal asiatique en 1867.            | 9,318            | 19  |
| Honoraires pour le tome VI des Prairies d'or.               | 1,200            | 00  |
| Total des dépenses de 1870                                  | 13,960           | 85  |
| Espèces en compte courant au 31 déc. 1870.                  | 12,942           |     |
| Ensemble                                                    | 26,902           | 92  |

### RECETTES.

| Cotisations de l'année courante. 2,004' 50° Cotisations arriérées 1,080 00 Deux cotisations à vie 600 00 | 3,684 <sup>t</sup> 5o <sup>s</sup> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Versé par un anonyme                                                                                     | 50 00                              |
| le libraire                                                                                              | 1,700 00                           |
| Produit de la vente des publications de la                                                               | 1,700 10                           |
| Société                                                                                                  | 691 00                             |
| Deux trimestres de la souscription annuelle                                                              |                                    |
| du Ministère de l'instruction publique, à                                                                |                                    |
| savoir: 4° trimestre 1869 et 1° trimestre<br>1870. Les trois autres trimestres courants                  |                                    |
| n'ont été payés qu'en août 1871 et figurent                                                              |                                    |
| dans l'exercice suivant, ci                                                                              | 1,000 00                           |
| Intérêts des fonds placés :                                                                              |                                    |
| 1° Rente 3 o/o                                                                                           |                                    |
| 2° 69 obligations de l'Est (une                                                                          |                                    |
| obligation est sortie au tirage de juillet)                                                              | 3.832 84                           |
| juillet)                                                                                                 | 0,002 0.                           |
| mestre 1870 et 1° sein. 1871 290 80                                                                      |                                    |
| 4º 40 obligations Lyon fusion. 581 60                                                                    |                                    |
| Intérêts des sommes en compte courant à la                                                               |                                    |
| Société générale                                                                                         | $\cdots$ 6 <sub>9</sub> 85         |
| Remboursement d'une obligation Est sortie                                                                | E                                  |
| Montant du crédit alloué par l'Imprimerie                                                                | 500 00                             |
| nationale pour l'impression du Journalasia-                                                              |                                    |
| tique                                                                                                    | 3,000 00                           |
| Total général des recettes en 1870                                                                       | 14,528 19                          |
| Bulance. En caisse au 1er janvier 1869.                                                                  | 12.374 73                          |
| Toral égal aux dépenses et à l'encaisse                                                                  |                                    |
| au 31 décembre 1870                                                                                      | 26,902 92                          |

# RAPPORT

SUR LES RECETTES ET LES DÉPENSES, PENDANT L'ANNÉE 1871, LU DANS LA SÉANCE DU CONSEIL

ри 12 линьет 1872.

# DÉPENSES.

| Honoraires du libraire pour le recouvrement des cotisations    | 633° oo*  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| et les étrennes                                                | 1,370 00  |
| Honoraires du sous-bibliothécaire                              | 600 00    |
| Reliures et frais de bureau                                    | 29 05     |
| Droits de garde des titres déposés à la Société                | 5         |
| générale, et timbre des nouveaux chèques.                      | 23 65     |
| Frais d'impression du Journal usiatique en                     |           |
| 1870                                                           | 10,481 95 |
| Frais d'impression des Prairies d'or, tome VI.                 | 5,266 00  |
| Premier à-compte sur le déménagement                           | 200 00    |
| Torm des dépenses de 1871 Pour mémoire : remboursement du prix | 18,603 65 |
| Desportes                                                      | 300 00    |
| Espèces en compte courant au 31 dé-                            | •         |
| cembre 1871                                                    | 9,165 30  |
| Ensemble                                                       | 28,068 95 |
| _                                                              |           |

#### - RECETTES.

| Reliquat des recettes opérées par le libraire en 1870                            | 1,420 <sup>f</sup> 55° |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Abonnements au Journal (trois trimestres)                                        | 68o oo                 |
| Livres vendus par le libraire (trois trimestres).                                | 402 00                 |
| Recettes opérées par la maison Williams and                                      | • • • • • •            |
| Norgate                                                                          | 800 00                 |
| Trois trimestres (1870) de la souscription du                                    |                        |
| Ministère de l'instruction publique                                              | 1,500 00               |
| Trois trimestres de ladite souscription pour                                     |                        |
| l'année courante                                                                 | 1,500 00               |
| Intérêts des fonds placés:                                                       | *****                  |
| 1° Rente sur l'État 3 0/0 1,300' 00° \<br>2° 69 obligations de l'Est 1,659 08    |                        |
| 3° 20 obligations Orléans (2°se-                                                 | 3,686 48               |
| mestre)                                                                          |                        |
| 4° 40 obligations Lyon fusion. 582 00                                            |                        |
| Intérêts des sommes en compte courant                                            | 337 85                 |
| Crédit alloué par l'Imprimeric                                                   | ·                      |
| nationale, 1° pour le Journal. 3,000' 00° } 2° pour les Prairies d'or 1,500 00 } | 4,500 00               |
| Total général des recettes de 1871                                               | 14,826 88              |
| Balance: En caisse au 1" janvier 1871                                            | 12,942 07              |
| Prix Desportes (pour mémoire)                                                    | 300 00                 |
| - Тотлг. égal aux dépenses et à l'encaisse<br>au 31 décembre 1871                | 28,068 95              |

#### RAPPORT

#### DE LA COMMISSION DES GENSEURS.

La Commission des Censeurs a examiné avec soin les comptes des années 1870 et 1871. Elle y a trouvé, comme on devait s'y attendre, des traces profondes de l'ébranlement que tout en France a éprouvé dans ces années désastreuses. Votre Société ne s'est néanmoins jamais découragée; si ses impressions ont été ralenties pendant le siège et suspendues sous la Commune, ce n'était pas de sa volonté, mais parce qu'il y avait force majeure. Elle a redoublé d'activité aussitôt que les circonstances l'ont permis; elle est parvenue à publier le volume VI du Maçoudi de M. Barbier de Meynard en 1871, et à combler l'arriéré de son Journal. Vos finances ont nécessairement souffert pendant ces deux années. Vous avez vu que l'année 1870 vous a laissé un petit excédant, et que 1871 a produit un déficit assez considérable, le premier que la Société ait jamais eu à constater. Mais ce déficit même n'a été occasionné que par des recettes arriérées qui sont aujourd'hui en grande partie rentrées et dont l'année eourante profite, de sorte que les épreuves par lesquelles nous avons passé doivent plutôt fortifier notre confiance dans la vitalité et dans l'avenir de la Société qu'elles ne pouvent la diminuer. Votre Commission n'a qu'à approuver les comptes qui lui ont été soumis, et à appuyer les recommandations trèssages que la Commission des fonds adresse aux membres; mais elle ne croirait pas avoir rempli tout son devoir, si elle n'exprimait à la Commission des fonds les remerciments qui lui sont dus pour sa gestion licureuse de nos affaires pendant un temps où les circonstances la rendaient si laborieuse et si difficile. Nous désirons aussi rendre témoignage à M. Leroux, notre nouveau libraire et agent, pour son activité et les soins assidus qu'il a donnés à nos affaires.

Pour la Commission, Guigniaux.

# SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

# I.

# LISTE DES MEMBRES SOUSCRIPTEURS, PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

Nota. Les noms marqués d'un \* sont ceux des Membres à vie.

L'Acaoémie des Inscriptions et Belles-Lettres.

MM. Abbadie (Antoine o'), membre de l'Institut, rue du Bae, 120, à Paris.

Abbelous (L'abbé), professeur au grand séminaire, à Malines.

AMARI (Michel), sénateur, professeur d'arabe à Florence.

Andreozzi (Alplionse), via del Agnelo, 84, à Florence.

Arconati Visconti (Le marquis), rue Durini, 13, à Milan.

Aubaret, capitaine de frégate, à Montpellier.

BIBLIOTHÈQUE AMBROISIENNE, à Milan.
BIBLIOTHÈQUE BODLÉIENNE, à Oxford.
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, à Florence.
BIBLIOTHÈQUE DE L'UNIVERSITÉ, à Erlangen.

MM. BARB (H. A.), professeur de persan à l'Académic orientale de Vienne (Autriche).

Barbier de Meynard, professeur à l'École spéciale des langues orientales vivantes, boulevard Magenta, 18, à Paris.

Bangès (L'abbé), professeur d'hébreu à la faculté de théologie de Paris, rue Mallebranche, 3, à Paris.

Barné de Laney, secrétaire archiviste de l'ambassade de France à Constantinople.

Bartu (Auguste), boulevard Helvétique, 5, à Genève.

BARTHÉLEMY SAINT-HILAIRE, membre de l'Institut, rue d'Astorg, 29 bis, à Paris.

Beames (John), of the Bengal civil service, à Motihari (Bengale).

Behrnauer (Walther), secrétaire de la Bibliothèque publique de Dresde.

Belin, consul général et secrétaire interprète de l'ambassade de France, à Constantinople.

Bellecombe (André de), homme de lettres, avenue de Paris, à Choisy-le-Roi (Seine).

Berezine, professeur de langues orientales à l'Université de Saint-Pétersbourg.

Bengaigne, répétiteur à l'École pratique des hautes études, rue Boulard, 31, au Petit-Montrouge, Paris.

BERTRAND (L'abbé), chanoine de la cathédrale, rue d'Anjou, 66, à Versailles.

MM. BHAU-DAJI (D'), à Bombay.

Boilly (Jules), boulevard Saint-Michel, 113, à Paris.

Boissonnet de la Touche, directeur de l'artillerie, rue Jean-Bart, 15, à Alger,

Boncompagni (Le prince Balthasar), à Rome; chez M. Eugène Janin, rue Saint-Hippolyte, 3, à Passy.

Bonnetty, directeur des Annales de philosophie chrétienne, rue de Babylone, 39, à Paris.

BOUCHER (Richard), rue Miromesnil, 12, à Paris.

Bréal (Michel), professeur au Collége de France, boulevard Saint-Michel, 63, à Paris.

Briau (René), docteur en médecine, rue Joubert, 37, à Paris.

BROSSELARD (Charles), rue des Fcuillantines, 82, à Paris.

BRUNET DE PRESLE, membre de l'Institut, professeur à l'École spéciale des langues orientales vivantes, rue des Saints-Pères, 61, à Paris.

BÜHLER (George), professeur d'hindoustani, Elphinston College, à Bombay.

Bullad, interprète de l'armée d'Afrique, au Fort-Napoléon (Algérie).

\* Burganu (Léon), ruc Gresset, 15, à Nantes. Burggraff, professeur de littérature orientale, à Liége. MM. BURNELL (Arthur Coke), of the Madras civil service, à Londres.

Burnour (Émile), directeur de l'École fran-

çaise, à Athènes.

- \* Burt (Major Th. Seymour), F. R. S. Pippbrook House, Dorking, Surrey (Angleterre.).
  - CAIX DE SAINT-AYMOUR (Le vicomte A. de), membre du Conseil général de l'Oise, rue Rovigo, 1, à Paris.
  - Сама (Khursedji Rustomdji), à Bombay (Inde).
  - CARATHÉODORY (Alexandre), à Constantinople.
  - Castello Branco (J. Ferrão de), rue Cassette, 22, à Paris.
  - CHAILLET, payeur chef de comptabilité, grande rue, 48, à Besançon.
  - Challamel (Pierre), rue des Boulangers-Saint-Victor, 30, à Paris.
  - CHARENCEY (DE), rue Saint-Dominique, 11, à
    Paris.
  - CHENERY (Thomas), Oxford Terrace, 8, Paddington, à Londres.
  - CHERBONNEAU, ancien directeur du Collége arabe, à Alger.
  - Снори (Alexandre), chargé du cours de littérature slave au Collège de France, rue de Vaugirard, 73, à Paris.
  - Choinski, prieur à Ovinsk, près de Posen (Prusse).

MM. Conn (Albert), docteur en philosophie, rue Richer, 42, à Paris.

Coomana Swamy, mudeliar, à Colombo.

Cosentino (Le marquis de).

Cusa, professeur d'arabe à l'Université de Palerme.

\*Dastucue, général de brigade, commandant la subdivision de Tlemcen, province d'Oran (Algérie).

Dax, capitaine d'artillerie, commandant l'artillerie à Mascara (Algérie).

Debat (Léon), boulevard Magenta, 145, à Paris.

Defrément (Charles), membre de l'Institut, professeur suppléant au Collège de France, rue du Bac, 42, à Paris.

DELAMARRE (Th.), rue Notre-Damc-des-Champs, 73, à Paris.

Delaporte, ancien consul général, rue Auber, 5, à Paris.

Delanc (L'abbé), rue des Martyrs, 89, à Paris. Delondre, rue Brézin, 27, à Paris.

\* Derenbourg (Hartwig), rue Bellefond, 35, a Paris.

DERENBOURG (Joseph), membre de l'Institut, rue de Dunkerque, 27, à Paris.

DES MICHELS (Abel), chargé de cours à l'École spéciale des langues orientales vivantes, boulevard des Batignolles, 24, à Paris.

MM. DESPORTES (Le D'), rue d'Alger, 12, à Paris.

Devie, élève de l'École spéciale des langues orientales vivantes, rue Daumesnil, 14, à Vincennes.

DILLMANN, professeur à l'Université de Berlin, Halle'sche-Strasse, 21, à Berlin.

DJEMIL PACHA (S. E.), ambassadeur de la Sublime Porte, rue Lassitte, 17, à Paris.

DROUIN, avocat, rue Bellefond, 4, a Paris.

DUGAT (Gustave), chargé de cours à l'École spéciale des langues orientales vivantes, rue d'Ulm, 27, à Paris.

DULAURIER (Édouard), membre de l'Institut, professeur à l'École spéciale des langues orientales vivantes, rue Nicolo, 27, à Passy.

Dumolland (L'abbé Paul), rue de Vaugirard, 60, à Paris.

\* EASTWICK, secrétaire du Ministère de l'Inde, à Londres.

EIGHTHAL (Gustave n'), rue Neuve-des-Mathurins, 100, à Paris.

Eміқ (Jean-Baptiste), secrétaire du Gymnase, à Wladimir (Russie).

Fagnan, rue Guénégaud, 21, à Paris.

FANO (Le comte Marcolini DI), à Fano (Italie.)
FAVRE (L'abbé), professeur à l'École spéciale
des langues orientales vivantes, avenue de
Wagram, 50, à Paris.

MM. FAVRE (Léopold), à Gcnève.

FEER (Léon), chargé du cours de tibétain à l'École spéciale des langues orientales vivantes, boulevard Saint-Michel, 145, à Paris.

Finzi, professeur d'arabe, à Florence.

FLEISCHER, professeur à l'Université de Leipzig. FLORENT (J. L. L.), rue Notre-Dame-de-Lorette, 16, à Paris.

Foucaux (Édouard), professeur au Collége de France, rue Cassette, 28, à Paris.

FOURNEL (Henri), boulevard Malesherbes, 62, à Paris.

FOURNIER, notaire, à Bordeaux.

Friedrich, secrétaire de la Société des seiences, à Batavia.

GABELENTZ (Conon de la), conseiller d'État, à Altenbourg.

Ganneau-Clermont, drogman de l'ambassadede France, à Constantinople.

GARCIN DE TASSY, membre de l'Institut, professeur à l'École spéciale des langues orientales vivantes, rue Saint-André-des-Arts, 43, à Paris.

GARNIER (Francis), lieutenant de vaisseau, ruc de l'Université, 13, à Paris.

GARREZ (Gustave), rnc Jacob, 52, à Paris.

GAYANGOS, professeur d'arabe, Barquello, 4, à Madrid.

MM. Gilbert (Théodore), agent-consul de France à Erzeroum (Turquie).

Gildemeisten, professeur, à Bonn.

Girant (L'abbé Louis-Olivier), ancien missionnaire, à l'asile des convalescents, à Vincennes.

GOLOENBLUM ( D' Ph. V.), à Odessa.

GOLDSCHMIDT (Siegfried), à Berlin.

Gorresio (Gaspard), secrétaire perpétuel de l'Académie de Turin.

Gosche (Richard), professeur à l'Université de Halle (Prusse).

GRIGORIEFF, consciller d'État, professeur d'histoire orientale à l'Université de Saint-Pétersbourg.

Guerrier de Dumast (Le baron), correspondant de l'Institut, à Nancy.

Guigniaur, membre de l'Institut, au secrétariat de l'Institut, à Paris.

Guyand (Stanislas), répétiteur à l'École pratique des hautes études, rue Sainte-Placide, 45, à Paris.

HALÉVY (J.), rue Charlot, 25, à Paris. HARKAVY (Albert), à Saint-Pétersbourg, HASSLER, professeur, à Ulm.

HAUVETTE-BESNAULT, bibliothécaire à la Sorbonne, rue Dusommerard, 16, à Paris.

Hervey de Saint-Denrs (Le marquis d'), rue du Bac, 126, à Paris.

MM. Hoffmann (J.), professeur de langues orientales, à Leyde.

Holmsoë, professeur de langues orientales à l'Université, à Christiania (Norvége).

Hô (Delaunay), à Pont-Levoy, près Blois.

HUREAU DE VILLENEUVE (Le D'), rue Lafayette, 95, à Paris.

JEBB (John), recteur à Peterstow, Herefortshire (Augleterre).

\* Jong (De), professeur de langues orientales à l'Université d'Utrecht.

Judas, secrétaire du conseil de santé au Ministère de la guerre, rue des Trois-Sœurs, 9, à Paris-Plaisance.

Julien (Stanislas), membre de l'Institut, professeur de chinois et administrateur du Collége de France, rue des Fossés-Saint-Jacques, 26, à Paris.

Kemal Pacha (Son Exc.), ex-ministre de l'instruction publique à Constantinople.

\* KERR (M<sup>me</sup> Alexandre), à Londres.

KHANIKOF (S. E. Nicolas DE), conseiller d'État actuel, rue de Condé, 11, à Paris.

Kossowitch, professeur de sanscrit et de zend à l'Université de Saint-Pétersbourg.

Krehl, professeur de langues orientales à l'Université de Leipzig.

KREMER (DE), conseiller de section au minis-

tère des affaires étrangères à Vienne (Autriche).

MM. LAFERTÉ-SENECTÈRE (Le marquis de), au château d'Alet, par Ligueil.

LANCEREAU (Édouard), licencié ès lettres, ruc de l'Oseille, 3, à Paris.

LAURENT DE SAINT-AIGNAN (L'abbé), vicaire de Saint-Pierre-Puellier, à Orléans.

Lebidart (Antoine de), conseiller de légation à l'ambassade autrichienne à Constantinople.

LEBRUN, membre de l'Académie française, rue de Beaunc, 1, à Paris.

Leelere (Charles), quai Voltaire, 15, à Paris.

Leelere, médeein-major, à Ville-sur-Illon.

LEFÈVRE (André), licencié ès lettres, rue Hautescuille, 21, à Paris.

Lenormant (François), impasse Conti, 2, à Paris.

Leroux (Ernest), libraire-éditeur, rue Bonaparte, 28, à Paris.

Levé (Ferdinand), ruc du Faubourg-Saint-Honoré, 58, à Paris.

Lévy-Bing, banquier, rue Richelieu, 102, à Paris.

LOEWE (D' Louis), M. R. A. S. examinateur pour les langues orientales au Collége royal de précepteurs, 1 et 2, Oscar Villas, Broadstairs, Kent. MM. Longpérier (Adrien DB), membre de l'Institut, rue de Londres, 50, à Paris.

Mac-Douall, professeur, Queen's College, à Belfast.

Madden (J. P. A.), agrégé de l'Université, rue Saint-Louis, 6, à Versailles.

Martin (L'abbé Paulin), place de l'Estrapade, 22, à Paris.

MASSIEU DE CLERVAL (Henry), rue Chaptal, 6,

Masson (L'abbé), au château de Moucheton, par Château-Thierry (Aisne).

Matthews (Henry-John), Arlington Villas, 4, & Brightou.

Mehren (D<sup>r</sup>), professeur de langues orientales, à Copenhague.

Melon (Paul), rue Madelon, 3, à Montpellier. Mengian (Rév. Père Grégoire), membre du Collége Mourad, ruc Monsieur, 12, à Paris.

MINAYEFF (Jean), à Saint-Pétersbourg.

Miniscalchi-Erizzo, à Vérone.

MNISZECH (Le comte Georges), rue Balzac, 22, faubourg Saint-Honoré, à Paris.

Mohl (Jules), membre de l'Institut, professeur de persan au Collége de France, rue du Bac, 120, à Paris.

Monn (Christian), vico Nettuno, 28, à Chiaja (Naples).

MM. Mondain, colonel, rue du Plessis, 68 bis, à Versailles.

Monrad, professeur, à Copenhague.

Mouchlinski, professeur, à Varsovic.

Muir (John), membre du service civil de la Compagnic des Indes, Merchiston Avenue, 10, à Édimbourg.

Müller (Joseph), secrétaire de l'Académie de

Munich.

\* Müller (Max.), professeur, à Oxford.

Nemman Khan (Le général), chargé d'affaires de Perse, à Paris.

Neubauer (Adolphe), à la Bibliothèque Bodléienne, à Oxford.

NEVE, professeur à l'Université catholique, rue des Orphelins, 40, à Louvain.

NOETHEN (Ch. Maximilien), pasteur à Kleinenbroich (Allemagne du Nord).

Noradounguian (Artin), à Constantinople.

Nouer (L'abbé René), vicaire à Saint-Thomas de La Flèche.

OPPERT (Jules), professeur de langues orientales, rue Mazarine, 17, à Paris.

Orbélian (S. E. le prince Djambakour), aide de camp de l'Empereur de Russie, à Saint-Pétersbourg.

Orlando (Diego), président de la cour, à Pa-

lerme.

MM. Pagès (Léon), rue du Bac, 110, à Paris.

PALMER (Edward H.), Saint-John's College, à Cambridge.

PASPATI, doeteur-médecin, à Constantinople.

Pauthier (G.), rue des Sablons, 80, à Paris-Passy.

PAVET DE COURTEILLE (Abel), professeur au Collége de France, rue du Bac, 35, à Paris.

Pérerié, chancelier du consulat général de France à Beyrout.

Perny (Paul), provieaire apostolique de Chine, aux Missions étrangères, rue du Bae, 1,28, à Paris.

Pertscn (W.), bibliothécaire, à Gotha.

Petit (L'abbé), curé du Hamel, eanton de Granvilliers (Oise).

PICHARD, vice-consul à Llanelly (Angleterre).

Punappel, docteur et professeur de langues orientales, à Leyde.

Pilard, interprète militaire de première classe, à Tlemcen.

Plasse (Louis), rue Saint-Honoré, 294, à Paris.

\*Platt (William), à Londres.

Pleignier, professeur, à Castletown, île de Man (Angleterre).

Portal, rue de Monceau, 42, à Paris.

PRIAULX (O. de Beauvoir), Cavendish Square, 8, à Londres.

MM. Querry (Amédée), consul de France à Trébizonde.

RAT, eapitaine au long cours, place Saint-Pierre, à Toulon.

REGNAUD (Paul), élève de l'École pratique des hautes études, rue Troyon, à Sèvres.

REGNIER (Adolphe), membre de l'Institut, rue de Vaugirard, 22, à Paris.

Renan (Ernest), membre de l'Institut, professeur au Collége de France, rue Vanneau, 29, à Paris.

REVILLOUT (E.), élève de l'École pratique des hautes études, rue du Bae, 128, à Paris.

Rey (Em. Guill.), membre de la Société des antiquaires de France, rue Billaut, 35, à Paris.

Rienese, professeur d'arabe, à Constantine.

Rivié (L'abbé), vicaire de Saint-Thomasd'Aquin, rue du Bac, 44, à Paris.

Robinson (John R.), à Newbury (Angleterre).

Rondot (Natalis), ex-délégué du commerce en Chine, au château de Chamblon, près Yverdon (Suisse).

Ronel, capitaine aux chasseurs, avenue de Tourville, 15, à Paris.

Rost (Reinhold), secrétaire de la Société asiatique de Londres, New Burlington street, à Londres. MM. Rothschild (Le baron Gustave DE), rue Laffitte, 19, à Paris.

Rougé (Le vicomte Emmanuel DE), membre de l'Institut, conservateur honoraire des monuments égyptiens du Louvre, professeur au Collége de France, rue de Babylone, 53, à Paris.

Rudy, professeur, rue Saint-Honoré, 332, à Paris.

SALLÉS (Le comte Eusèbe DE).

SANGUINETTI (Le docteur B. R.), ruc Fournarié, 2, il Montpellier.

Schack (Le baron Adolphe ов), à Munich.

Schefer (Charles), interprète du Gouvernement aux Affaires étrangères, professeur de persan à l'École spéciale des langues orientales vivantes, boulevard Ingres, 6, à Passy.

Schlechta Wssehrd (Ottokar-Maria ов), directeur de l'Académie orientale, à Vienne.

Schleswig-Holstein-Augustenburg (S. A. le prince ob), Maddox street, 15, à Londres.

Sehmidt (Waldemar), à Copenhague.

Sédullor (L. Am.), secrétaire du Collège de France et de l'École spéciale des langues orientales vivantes, au Collège de France, à Paris.

Selim Géohamy, rue Paradis, 140, à Marscille. Senart (Émile), rue de Grenelle-Saint-Germain, 69, à Paris. MM. Skatschkoff (Constantin), consul général de Russie, à Tien-tsin (Chine).

SLANE (MAC GUCKIN DE), membre de l'Institut, professeur à l'École spéciale des langues orientales vivantes, rue de la Tour, 60, à Passy.

Soleyman al-Harairi, répétiteur à l'École spéciale des langues orientales vivantes, rue Bertholet, 12, à Paris.

Sonomenno (Augusto), membre de l'Académie de Lisbonne, traverso de San Gertrudes, 68, à Lisbonne.

Speciit (Édouard), rue de Monceau, 66, à Paris.

STEHELIN (J. J.), docteur et professeur en théologie, à Bâle (Suisse).

Sutherlano (H. C.), of the Bengal civil service, à Oxford.

TAILLEPER, docteur en droit, ancien élève de l'École spéciale des langues orientales vivantes, boulevard Saint-Michel, 81, à Paris.

TAROIEU (Félix), attaché au service topograplique, à Constantine (Algérie).

TERRIEN-PONCEL, rue d'Elbeuf, 77, à Rouen. Texton de Ravisi (Le baron), rue de Crucy, 15, à Nantes.

THOMAS (Edward), du service civil de la Compagnie des Iodes, Victoria road, 47, Kensington, à Londres. MM. THONNELIER (Jules), membre de la Société d'histoire de France, rue Lafayette, 66, à Paris.

Tornberg, professeur de langues orientales à l'Université de Lund.

TRÜBNER (Nicolas), libraire-éditeur, Paternoster Row, 8 et 60, à Londres.

\*Turrettini (François), rue de l'Hôtel-de-Ville, 8, à Genève.

Vern (Pierre-Jean), professeur de langues orientales, à Leyde.

Vogue (Le comte Melchior de), ambassadeur de France à Constantinople, rue Fabert, 2, à Paris.

Waddington (W. V.), membre de l'Institut, rue Boissy-d'Anglas, 8, à Paris.

\*Wade (Thomas), ministre d'Angleterre à Pékin, (Chine); chez M. Richard Wade, Upper Seymour street, 58, Portman square, à Londres.

Weil, bibliothéeaire de l'Université de Heidelberg.

Wilhelm (Eug.), professeur, à Eisenach (Saxe-Weimar).

Willems (Pierre), professeur de l'Université, place Saint-Jacques, à Louvain.

WYLIE (A.), à Shanghaï (Chine).

\* Wyse (Lucien-Napoléon), enseigne de vaisseau.

17

M. Zotenberg (H. Th.), employé au département des manuscrits à la Bibliothèque nationale, à Paris.

#### H.

LISTE DES MEMBRES ASSOCIÉS ÉTRANGERS, SUIVANT L'ORDRE DES NOMINATIONS.

MM. Briccs (Le général).

Hodgson (H. B.), ancien résident à la cour de Népal.

Managui-Cursetui, membre de la Société asiatique de Londres, à Bombay.

LASSEN (Ch.), professeur de sanscrit, à Bonn. RAWLINSON (Sir H. C.), à Londres.

Vullers, professeur de langues orientales, à

Giessen.

Kowalewski (Joseph-Étienne), professeur de langues tartares, à Varsovie.

Dozy (Reinhart), professeur, à Leyde.

BROSSET, membre de l'Académie des sciences, à Saint-Pétersbourg.

FLEISCHER, professeur à l'Université de Leipzig. Donn, membre de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg.

WEBER (Docteur Albrecht), à Berlin.

Salisbury (E.), secrétaire de la Société orientale américaine, à Boston (États-Unis).

Weil (Gustave), professeur à l'Université de Heidelberg.

#### III.

#### LISTE DES OUVRAGES

PUBLIÉS PAR LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

En vente chez Ernest Leroux, éditeur, libraire des Sociétés asiatiques de Paris et de Calcutta, rue Bonaparte, 28, à Paris.

Chaque volume séparé (à l'exception des vol. I et II, qui ne se vendent pas séparément) coûte 12 fr. 50 c.

ÉLÉMENTS DE LA GRAMMAIRE JAPONAISE, par le P. Rodriguez, traduits du portugais par M. C. Landresse, etc. Paris, 1825, in-8°. — Supplément à la Grammaire japonaise, etc. Paris, 1826. In-8°. . . . . . . . . . . . . . . . 7 fr. 50 c.

MENG-TSEU VEL MENCIUM latina interpretatione ad interpretationem tartaricam utramque recensita instruxit, et perpetuo commentario o Sinicis deprompto illustravit Stanislas Julien. Lutetice Parisiorum, 1824, 1 vol. in-8°. 9 fr.

YADJNADATTABADHA, ou LA MORT D'YADJNADATTA, épisode extrait du Râmâyana, poême épique sanscrit, donné avec le texte gravé, une analyse grammaticale très-détailiée,

| une traduction française et des notes, par A. L. Chézy, et suivi d'une traduction latine littérale par J. L. Burnouf. Paris, 1826. In-4°, avec 15 planches 9 fr.                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vocabulaire ne la langue géorgienne, par M. Klaproth.  Paris, 1827. In-8                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ÉLÉGIE SUR LA PRISE D'ÉDESSE PAR LES MUSULMANS, par Ner-<br>sès Klaietsi, patriarche d'Arménie, publiée pour la pre-<br>mière fois en arménien, revue par le docteur Zolirab.<br>Paris, 1828. In-8°                                                                                                                                                         |
| LA RECONNAISSANCE DE SACOUNTALA, drame sanscrit et pra-<br>crit de Câlidâsa, publié pour la première fois sur un ma-<br>nuscrit unique de la Bibliothèque du Roi, accompagné<br>d'une traductioo française, de notes philologiques, cri-<br>tiques et littéraires, et suivi d'un appendice, par A. L.<br>Chézy. Paris, 1830. In-4°, avec une planche 24 fr. |
| CHRONIQUE GÉORGIENNE, traduite par M. Brosset. Paris, Imprimerie royale, 1830. Grand in-8                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CHRESTOMATHIEL CHINOISE (publiée par Klaproth). Paris, 1833. In-8°                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Imprimerie royale, 1837. In-8°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| GÉOGRAPHIE n'ABOULFÉDA, texte arabe, publié par MM. Reinaud et le baron de Slane. Paris, Imprimerie royale, 1840. In-4°. 24 fr.                                                                                                                                                                                                                             |
| RADJATARANGINI, OU HISTOIRE DES ROIS DU KACHMÎR, publiée en sanscrit et traduite en français, par M. Troyer. Paris, Imprimerie royale et nationale, 3 vol. in-8° 36 fr. Le troisième volume seul, 6 fr.                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Paécis ne législation musulmane, suivant le rite malékite, par Sidi Khalil, publié sons les auspices du ministre de la guerre, troisième tirage. Paris, Imprimerie nationale, 1872. In-8°                                                                                                                                                                   |

#### COLLECTION D'AUTEURS ORIENTAUX.

| Les Voyages d'Ibn Batoutan, texte arabe et traduction par<br>MM. C. Defrémery et Sanguinetti. Paris, 1853-1859;<br>4 vol. in-8° et 1 vol. de Tables,                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABLE ALPHABÉTIQUE DES VOYAGES D'IBN BATOUTAH. Paris, 1859, in-8°.:                                                                                                                                       |
| LES PRAIRIES D'OR DE MAÇOUDI, texte arabe et traduction<br>par M. Barbier de Meydard (les trois premiers volumes<br>en collaboration avec M. Pavet de Courteille). Premier vo-<br>lume. Paris, 1861, in-8 |
| — Deuxième volume, 1863 7 fr. 50 c.                                                                                                                                                                       |
| - Troisième volume, 1864 7 fr. 50 c.                                                                                                                                                                      |
| — Quatrième volume, 1865                                                                                                                                                                                  |
| — Cinquième volume, 1869 7 fr. 50 c.                                                                                                                                                                      |
| — Sixième volume, 1871 7 fr. 50 c.                                                                                                                                                                        |
| - Septième volume (sous presse).                                                                                                                                                                          |

Chaque volume de la collection se vend séparément 7 fr. 50 c.

Nota. Les membres de la Société qui s'adresseront directement au libraire de la Société, M. Ernest Leroux, rue Bonaparte, 28, à Paris, ont droit à uno remise de 33 p. o/o sur les prix de tous les ouvrages ci-dessus.

#### LISTE DES OUVRAGES DE LA SOCIÉTÉ DE CALCUTTA.

En vento chez Ernest Leroux, éditeur, libraire des Sociétés asiatiques de Paris et de Calcutta, rue Bouaparte, 28, à Paris.

# JOURNAL ASIATIQUE.

### AOÛT-SEPTEMBRE 1872.

## MÉMOIRE SUR CETTE QUESTION :

jérusalem a-t-elle été prise par l'armée du calife d'égypte dans l'année 1 096 ou dans l'année 1 098?

PAR M. DEFRÉMERY!

L'histoire de la première croisade présente une difficulté chronologique qui n'a été examinée d'une manière approfondic par aucun des écrivains qui, jusqu'ici, se sont occupés des annales des guerres saintes. Les uns ont passé à côté de cette difficulté sans s'y arrêter, les autres se sont prononcés dans un sens on dans l'autre, mais sans traiter la question à fond. Il est vrai qu'il ne s'agit que de savoir si Jérusalem a été occupée par l'armée du calife d'Égypte au mois de châbân de l'année 489 de l'hégire (août 1096 de J. C.), ou seulement vers le même mois de l'année 491 (juillet 1098); et que, par conséquent, le débat se trouve circonscrit dans des limites assez étroites. L'une et l'autre date compte en sa faveur des autorités respectables, tant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ge mémoire a été lu à deux reprises dans les séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, le 4 mars et le 1 et avril 1870.

parmi les chroniqueurs arabes que parmi les écrivains de l'Occident. Nous nous proposons de rechercher quelle est l'opinion qui doit mériter la préférence.

La question scrait facile à trancher si nous possédions des événements accomplis en Syrie et en Palestine, vers la fin du xiº siècle, un récit bien circonstancié, écrit par un auteur contemporain ou à très-peu près. Tel n'est malheureusement pas le cas : nous n'avons pour cette période des annales orientales que des compilations rédigées assez longtemps après l'époque dont il s'agit, et qui, en général, ne brillent ni par l'exactitude, ni par la critique. C'est donc uniquement d'après un examen scrupuleux des faits et d'après le rapprochement des diverses autorités que nous devons nous décider.

La date la plus reculée a été donuée par Ibn-Alathîr, non sous l'année 489 (1096), ad annam 489, comme l'a dit, par une légère inadvertance, un de nos savants confrères<sup>1</sup>, mais au commencement du paragraphe qu'il a consacré, dans le récit des faits arrivés en l'année 492 (1099), à la prise de Jérusalem par les Francs. Ibn Alathîr, il convient de l'ajouter, se met en contradiction avec lui-même, en disant que ce ne fut qu'après que les Francs

Recueil des historiens des croisades, publié par les soins de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Documents arméniens, t. I. p. 32, n. 3. — Ailleurs, M. Dulaurier a indiqué la date 1096 comme celle de l'époque où les sils d'Ortok furent dépouillés de la souveraineté de Jérusalem par Elasdhal. (Voy.la Bibliothéque historique arménienne, Chronique de Matthieu d'Édesse, p. 430, c. CILL, n. 1.)

87

eurent vaineu les Turcs près d'Antioche et en eurent fait un grand massaere, par suite duquel ees derniers furent affaiblis et se dispersèrent, que les Égyptiens, voyant la faiblesse des Turcs, marchèrent vers Jérusalem 1.

La date de 489 a été reproduite par lbn-Djouzy, mort en 1256 de J. C.², et aussi, dans deux passages différents, par Abou'lféda qui, le plus souvent, ne fait que copier lbn-Alathîr, en l'abrégeant. Elle a été adoptée sur la foi d'Abou'lféda par la plupart des historiens et des critiques des deux derniers siècles et de celui-ei: l'abbé Renaudot , Deguignes, Gibbon , l'abbé Guénée, et même par feu M. Munk . Ce savant orientaliste eite à l'appui de la date 489 (1096), Abou 'lmébâcin, dans sa grande histoire de

<sup>a</sup> Mirat-ezzémán, ms. arabe de la Bibliothèque nationale, nº 641

fol. 227 r.

3 Annales muslemici, t. III, p. 308 et 318; ou édition de Constantinople, 1870, t. II, p. 219 et 221.

4 Historia patriarcharum Alexandrinorum, Parisiis, 1713, in-4°,

p. 478.

<sup>5</sup> Histoire générale des Huns, etc. t. I, 1" partie, p. 249; t. II, 2° partie, p. 84 et 134.

Hist. de la décadence et de la chute de l'empire romain, édit. de

1828, t. XI, p. 350, n. 1. Cf. ibidem, p. 354.

7 Troisième mémoire sur la Judée, dans le Recueil de l'Académie des inscriptions et belles lettres, t. L. p. 205, ou dans les Lettres de quelques Juifs à M. de Voltaire, édit de 1817, in-8°, p. 612.

Palestine, dans l'Univers pittoresque de Didot, Paris, 1845,

р. 618 Л.

<sup>1</sup> Ibn-El-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur, edidil Car. Joh. Tornberg. t. X. p. 193. Je dois faire observer que, par une erreur de pagination. le chiffre 193 est répété en tête de deux pages de ce volume. C'est de la première qu'il s'agit ici.

l'Égypte intitulée Annodjoum-Azzahira ou Les étoiles resplendissantes, et l'histoire de Jérusalem et d'Hébron, par Modiyr-Eddin. Mais ce sont là de bien faibles autorités, Abou 'lméhâein, mort en 1470 de notre ère, n'ayant le plus souvent fait que copier sans critique des écrivains plus anciens, notamment Ibn-Djouzy, et Modjyr-Eddin ayant compilé sa chronique au commencement du xviº siècle. On voil, d'ailleurs, par une erreur assez grave échappée à M. Munk, que le docte historien de la Palestine n'avait pas fait de cette époque des annales orientales une étude toute spéciale. En effet, il dit que le prince seldjoukide de la Syrie, Tutneh, fut assassiné à Damas, en 1095, tandis qu'il est bien connu par les récits des chroniqueurs orientaux, et répété même dans la Biographie universelle1, que ce personnage périt dans un combat livré, près de Reï, à son neveu Barkiarok, à qui il disputait l'empire de la Perse.

La date de l'année 491 (1098) est adoptée par plusieurs chroniqueurs arabes, dont deux ont traité ex professo de l'histoire des califes fatimites, et, pour cette raison, méritent peut-être plus de confiance que les partisans de l'autre opinion, puisqu'il s'agit

T. XLVI, p. 419 A. art. Toutousch, par H. Audissret. Cf. les Recherckes sur le règne de Barkiarok, sultan seldjoukide, par M. C. Desrémery, Paris, 1853, in-8°, p. 38 et suiv., ou dans lo Journal asiatique, septembre-octobre 1853, p. 222 et suiv.; Wilken, Rerum ab Alexio I. Joanne...Comnenis...gestarum libri quatuor, Heidelbergæ, 1811, in-8°, p. 248. C'est par une double saule d'impression qu'à la dernière ligne de la page précédente de cet ouvrage on lit la date 477 de l'hégire et celle de 1063-1064 de J. C. Il saul lire 487 et 1094. Voyez encore Deguignes, I. II, 2° partie, p. 83.

d'un des faits les plus importants accomplis sous le court règne du neuvième de ces princes. Le premier de ces auteurs est l'Égyptieu Noveïry, mort vers l'aunée 1332 de notre ère, à l'âge de cinquante-trois ans l. Voici la traduction de son récit:

« Mention de la prisc de Jérusalem par l'émireldjoyouch.

« Dans le mois de cha'ban de l'année 491 (4 juillet-1 août 1098), Elasdhal, émir-eldjoyouch (commandant des armées)<sup>2</sup>, se mit en marche avec ses troupes vers la Syric et campa devant Jérusalem, qui

¹ On peut voir sur cet auteur l'Histoire des Mongols depuis Tchingniz-Khan jusqu'à Timour-bey ou Tumerlan, par M. le baron C. d'Ohsson, La Haye, 1834, in-8°, t. I, p. 1911 et suiv., et sur son père. l'Hist. des sultans mamlouks de l'Égypte, par Makrizy, trad. de M. Quatrenière, t. II, 2° partie, p. 173, 174, note. Dans lo passage de M. d'Ohsson qui vient d'être cité, il faut lire Teimy au lieu de Tihiyen, et collège appelé Ménàzil alizz, au lieu de collège Marounah. Sur ce collège, on peut consulter un intèressant article de Makrizy, Description de l'Égypte, édition de Boulak, t. II, p. 364. Cf. ibidem, t. I, p. 485, l. 3.

<sup>2</sup> On voit, d'après ce passage de Noveïry, ainsi que d'après d'autres d'Ibn-Alathir (t. X. p. 193, 299, 416), qu'Afdhal porta comme son père lo titre d'émir-eldjoyouch, et que ce n'est point par mégarde qu'Ibn-Khaldoun le lui a donué, comme l'a supposé notres avant confrère et ami M. de Slaue, dans une note de sa belle traduction des Prolégomènes, t. 1, p. 367, n. 2. On verra d'ailleurs plus loin que Guillaume de Tyr a désigné Afdhal par le nom d'Emireius, altération d'Émir-Eldjoyouch. Au lieu d'Emireius, Reiske a supposé qu'il fallait lire Emircius (Abulfedæ Ann. musl., t. 111, p. 709, n. 223). Enfin, Makrîzy atteste que l'on donnait le nom de Almesdjid aldjoyouchy à une mosquée qu'Afdhal avait entrepris de construive. Voy. les Notices des Mss. t. VII, p. 41, l. 4 à 6; et les Mélanges asiatiques tirés du Bulletin de l'Académie de Saint-Pétersbourg, t. VI, p. 561 (article de M. Mehreu).

se trouvait en la possession des deux émirs Socinân et Ilghazy, tous deux fils d'Ortok, de plusieurs de leurs proches et d'un nombreux corps de Tures. Il envoya un messager aux deux premiers, leur demandant de fui remettre la ville sans combat ni effusion de sang; mais ils n'y voulurent pas consentir. Alors il fit dresser des mangonneaux, ruina une portion de la ville et l'assaillit vigoureusement, ce qui eontraignit les deux frères à la lui livrer. Il leur octroya des habits d'honneur, les renvoya libres et retourna en Égypte 1.5n

L'autre chroniqueur égyptien qui donne la date de l'année 491, est Mohammed Ibn-Moyasser, dont le récit a été transcrit textuellement par le savant polygraphe Makrîzy, dans sa grande description de l'Égypte et du Caire. Voici la traduction des paroles de Makrîzy: «Ce qui suit est emprunté à l'excellent

ذكر استيلاء أمير الجبوش على البيت المقدس وفي هعبان المنة المحافظ خرج الافضل امير الجيوش بعساكرة الى الشام ونزل على البيت المقدس وهوفي بين الاميريين سقمان وايلغازى ابنى الرتق وجاعة من اقاربها وخلق كثير من الاتراك فراسلها يلقس منها تسليم البيت المقدس من غير حرب ولا سفك فلم يجيباه لذلك فنصب المجانيق وهنم منه قطعة وقاتل فاضظرا التسليمه فسلماء له نحلع عليها واطلقها وعاد الافضل الى مصر (Ms. de la Bibliothèque de l'Université de Leyde, n° 21, fol. 58 r°.) Je dois le texte de ce passage à l'obligeance de mon savant ami M. Reinhart Dozy, correspondant de l'Académie des inscriptions. Le ms. 702 A de la Bibliothèque nationale, contenant des fragments de l'ouvrage de Noveïry, donne le même récit, fol. 63 r°, mais d'une manière moins correcte.

Mohammed, fils d'Aly, fils de Youçouf, fils de Moyasser. Dans le mois de cha'ban de l'année 491, Elafdhal, fils d'émir-eldjoyouch, se mit en marche vers Jérusalem, accompagné d'une armée nombreuse. Dans cette ville se trouvaient les deux fils d'Ortok, Soeman et lighazy, avec plusieurs de leurs proches, de leurs partisans et un fort détachement de tronpes turques. Elafdhal leur envoya un message pour les inviter à lui livrer Jérusalem sans coup férir; mais ils s'y refusèrent. Alors il attaqua la place, dressa contre elle des mangonneaux et en ruina tout un côté. Les fils d'Ortok ne virent pas de moyen d'éviter de se soumettre, et lui livrèrent la ville. Il les fit revêtir d'habits d'honneur et les relâcha; après quoi il s'en retourna avec son armée 1, »

L'opinion, d'Ibn-Djouzy, d'Ibn-Alathir et de son eopiste Abou 'Iféda est contredite encore plus formellement par Abou 'Ifaradj, qui s'exprime ainsi: «Dans l'année 492 (28 novembre 1098-16 novembre 1099), lorsque les Égyptiens virent la faiblesse des Tures, ils se mirent en marche vers Jérusalem et assiégèrent cette place où se trouvaient

l'émir Socmân et Ilghâzy, tous deux fils d'Ortok le Turcoman, et leur consin germain Sivendj 1. Ils dressèrent contre elle quarante et quelques mangonneaux et la prirent par capitulation 2. » On voit que l'historien chrétien dont nous venons de traduire les paroles place la prise de Jérusalem par les Égyptiens dans l'intervalle qui s'écoula entre la conquête d'Antioche par les croisés et celle de la ville sainte par les mêmes guerriers occidentaux, et que, d'après lui, Jérusalem changea deux fois de maîtres dans la même année musulmane, ou pour parler plus exactement, dans les buit premiers mois de cette année. Il a seulement eu tort d'assigner à la prise de Jérusalem par Afdhal une date qui peut difficilement être admise, puisque nous savons avec certitude que la ville sainte fut enlevée par les guerriers d'Occident le 22 jour de chaban 492 (14 juillet 1099), après un siége qui dura environ quarante jours et qui commença le 7º de juin. Il ne resterait donc pas l'espace suffisant pour placer le siége de Jérusalem par Afdhal, siége dont la durée est évaluée par Ibn-Alathir à quarante et quelques jours, et le temps de l'occupation de cette ville par les Égyptiens. Cette considération nous porte à substituer dans le récit d'Abou 'Ifaradj le chisfre 491 au

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibu-Alathir (loco supra laudato) mentionne en outre leur neveu Yakouty. D'Herbelot donne par erreur à Sivendjou, comme il écrit. Sunege, le titre d'oncle de Socman et d'Ilghazy (Bibliothèque orientale, verbo Cods).

<sup>2</sup> Historia compendiosa dynastiarum, p. 36a.

chillre 492 1, en nous appuyant sur l'autorité de Noveïry, d'Ibn-Moyasser et de Makrizy, et sur d'autres encore, qu'il nous reste à faire connaître.

Le célèbre biographe Ibn-Khallican, si doctement édité et traduit par notre confrère M. de Slane, donne, dans une courte notice consacrée à Ortok. la date du mois de chewâl 491 (septembre 1098) comme celle de la prise de Jérusalem sur les deux fils de ce chef turcoman<sup>2</sup>. Dans une autre notice qui a pour sujet le calise Mosta'ly 3, il dit que le vizir de ce prince, Afdhal, reçut Jérusalem des mains de Socmân, le vendredi 25 du mois de ramadhan 491 (26 août 1098). Il est vrai qu'il mentionne aussi l'opinion d'après laquelle cet événement aurait cu lieu dans le mois de cha'ban de l'année 489. Dans sa grande histoire universelle, Ibn-Khaldoun a raconté plusieurs fois la prise de Jérusalem par Afdhal; la première fois, dans un morceau consacré spécialement aux expéditions des Francs en Syrie; la seconde, dans un chapitre où il est question de l'histoire des Seldjoukides; la troisième, dans l'histoire des califes fatimites d'Égypte. Dans le premier de ces récits, il donne la date de l'année 4914;

<sup>1</sup> Ce chiffre a été admis par d'Herbelot, loco supra laudato.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vies des hommes illustres de l'islamisme, édition de M. de Slaue, 1. I, p. 90, 1. 1.

<sup>3</sup> Ibidem, p. 84.

<sup>1</sup> Ibn Khalduni narrutio de expeditionibus Francorum in terras islamismo subjectas, edidit C. J. Tornberg, Upsaliz, 1840, in-4°, p. 11. Cf. le ms. arabe 742-5, t. VI, fol. 85 v°, l. 6.

dans le secund, celle du mois de cha'ban 4891, mais en présentant la tentative d'Afdhal sur Jérusalem comme une conséquence de l'affaiblissement éprouvé par les Turcs à la suite de leur déroute sous les murs d'Antioche. C'est ce qu'il fait encore dans le chapitre consacré aux Ortokides, où toutefois il a négligé d'indiquer aucune date 2. Un témoignage d'un grand poids en faveur de l'opinion qui place la prise de Jérusalem par les Égyptions dans l'année 1098, c'est celui de Guillanme de Tyr, qui atteste que le prince égyption avait occupé Jérusalem, après en avoir expulsé les Turcs avec beaucoup de peine, l'année même où les guerriers francs se préparaient à l'assiéger 3. Dans un autre passage de son histoire, l'archevêque de Tyr dit que l'émir Elafdhal, dans la même année où Jérusalem fut assiégée et restituée à la foi chrétienne par le peuple des fidèles, avait conquis cette ville pour son maître en l'arrachant à la puissance des Turcs. Il ajoute que l'émir avait à peine occupé tranquillement sa conquête pendant onze mois lorsque l'armée chrétienne la lui

Loc. laud., p. 124. Cf. le ms. arabe 742-5 de la Bibliothèque nationale, t. VI, fol. 19 r°.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ms. 742-5, t. VI, fol. 96 r°, l. 2 et suiv. Dans l'histoire des califes fatimites, le ms. que j'ai sous les yeux (n° 742-4, t. 1V, fol. 28 v°) donne la date de l'année 490 سنة تسعين.

<sup>\* «</sup>Sed et princeps Aegyptius, qui multo labore codem anno, Turcorum expulso principatu, prædictam urbem receperat, etc.» (Historia rerum in parlibus transmurinis gestarum, lib. VII, c. xxiii, apud Bongars, Gesta Dei per Francos, p. 743, on p. 314 de l'édition de l'Académie.)

enleva. Dans un autre passage, Guillaume de Tyrdit positivement que la prise de Jérusalem par Emireius (émir-eldjoyouch ou Afdhal) sut postérieure au désastre des Turcs devant Antioche. Telle est

<sup>1</sup> «Hic idem (Emireius), etiam codem anno, quo a fideli populo est obsessa, et fidei restituta christianæ, camdem a Dominn protectam civitatem, a Turcorum potestata domino suo vindicaverat: vixque cam mensibus undecim abtinuerat quietam, eum christianus exercitus cam, propitio Domino, ab indebitæ jugo servitutis cripuit.» (Bongars, op. laud.1. IX, e. x, p. 768, ou p. 378 de l'édit. de l'Académie.)

2 «Nam Turcis ita ibi periclitantibus, ita per omnem Orientem corum confractus est gladius . . . . ut ubicunque cum aliis nationibus erat eis negotium, in omni loco succumberent. . . Juxta quam corum conditionem, invalescente super cos Ægyptiorum regno, per manum cujusdam, cui erat nomen Emireius, principis militiz regis Egyptiorum, Hierosolymam amiserant, quam triginta et octo annis ante ab eisdem Turci cripuerant violenter. (L. VII, c. xix.) Il ya nne crrenr de dix ens dans ce chiffre de 38 ans, donné par l'archevêque de Tyr comme la durée de l'occupation de Jérusalem par les Turcs. Il faut fire viginti. En effet, Jérusalem ne sut enlevée au calife d'Egypte par les Turcs seldjoukides que dans l'année 463 de l'hégire (9 octobre 10702-8 septembre 1071). Cf. Ibn-Alatbir, t. X, p. 46; Quatremère, Mémoires sur l'Égypte, t. II, p. 415, 416; Munk, Palestine, p. 617 B. C'est par suite d'une confusion entre deux événements bien distincts que, dans les Mémoires de l'Acad. des inser. et belles-lettres (t. L. p. 203; cf. l'Art de vérifier les dates, éd. in-8°, t. V. p. 50), l'année 1076 de J. C. est représentée comme l'époque où Jérusalem fut prise pour la première sois par le Turc Atsiz, autrement appelé Aksis. Ce général ne fit alors que rentrer en vainqueur impitoyable dans une ville qu'il avait déjà occupée six années anparavant et dont les babitants, enhardis par l'échee qu'il avait essuyé en Egypte, s'étaient soulevés contre lui. (Cl'. Ibn-Alathir, t. X, p. 70; Ibn-Djouzy, fol. 167 v°.) Mais le même recueil (ibidem, p. 200) présente une autre erreur bien plus grave et dont il cat difficile de se rendre compte. L'abbé Guénée y place la prise de Jérusalem par Ortok en l'année 984. Cost un anschronisme de plus d'un siècle. En effet, nous savons, par le témoignage d'ibn-Djouzy (ms. 641, fol. 193 r° et v°). que Jérusalem fut livrée à Ortok bey par Tutueh vers l'année 479 aussi l'opiniou exprimée par Guibert, abbé de Nogent<sup>1</sup>, et par l'écrivain publié par Dom Mabillon et reproduit dans la collection des historiens occideutaux des eroisades, sous le titre de Tudebodus imitatus et continuatus<sup>2</sup>. Un écrivain allemand du xn<sup>e</sup> siècle, l'abbé Ekkard, atteste formellement que Jérusalem fut prise deux fois dans l'espace d'une année, la première par les Sarrazins, la seconde par les Francs<sup>3</sup>.

On pourrait être tenté d'opposer à l'autorité de Guillaume de Tyr, de l'abbé Guibert et de l'abbé Ekkard, un passage d'Albert d'Aix où il est question d'une ambassade envoyée aux croisès par le roi de Babylone, c'est-à-dire du Caire, pendant le siège d'Antioche. Les ambassadeurs étaient chargés d'un message ainsi conçu: « Les Tures, peuple étranger, hostile à moi et à mon royaume, ont souvent envalui nos terres, occupant la ville de Jérusalem qui faisait partie de nos domaines. Mais actuellement nous

<sup>(18</sup> avril-1086, 7 avril 1087; cf. Abou'iféda, III, 260.). On fera bien d'ailleurs de consulter, pour tout ce qui concerne Ortok, le même chroniqueur (ibidem, fol. 165 v°, 171 v°, 183 r°, 185 v°, 188 v°, 194 r°, 267 v°). Cf. l'histoire d'Alep, de Kémal-Eddin, fol. 110 r°, I. 3, et fol. 110 v°, I. 14 et 15.

<sup>1</sup> Historia Hierosolymitana, l. VII, c. 111, apud Bongars, p. 533.

<sup>2</sup> T. III, p. 190, c. xLvi.

<sup>\* «</sup>Inito denique consilio rex Babyloniz Jerusalem obsidet..... civitatem, dimissis cum suis omnibus Turcis, omni conatu, machinis atque militibus, contra christianorom adventum przemunivit; sicque factum est ut Jerusalem bis uno caperetur anno, primo a Saracenis deinde a Fraucis.» (Ekkhardi abbatis libellus qui dicitur Icrosotymita: apud Martène et Durand, Veterum scriptorum... amplissimu collectio, t. V, 522, 523.)

l'avous recouvrée par nos scules forces avant votre arrivác, nous avons expulsé les Tures, etc. 1 » Mais Albert d'Aix a pris soin de se réfuter lui-même, dans un passage subséquent où il atteste que le roi de Babylone, ayant appris la victoire des princes chrétiens et l'humiliation des Tures devant Antioche, assiégea dans Jérusalem les trois cents Turcs qui lui avaient enlevé cette ville. Il les fatigua par plusieurs assauts et par les coups des mangonneaux. Solyman (Soemân)2, chef et prince des Turcs, était un guerrier, très-brave, de tout temps opposé au roi de Babylone et à son empire. Enfin, les Turcs et les princes, voyant que leur petit nombre ne leur per mettait pas de supporter plus longtemps le poids de la guerre et les attaques de tant de milliers d'hommes, demandèrent à capituler3.

Un écrivain qui n'était pas orientaliste, mais qui, grâce à une saine critique et à un heureux emploi des sources à sa portée, a mieux connu les annales du monde oriental que plus d'un orientaliste de profession, feu M. Hyacinthe Audiffret, a bien vu que le récit d'Abou 'lféda ne pouvait obtenir la préférence sur les témoignages concordants d'Abou 'lfaradj et de Guillaume de Tyr. Nous croyons avoir

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Historia Hierosolymitana expeditionis, l. III, c. Lix, p. 235 du recueil de Bongars.

<sup>\*</sup> Le nom de Socman محمال a cté aussi changé en Soleyman dans un passage d'Ibn-Alathir, où il est question des chefs de la grande armée musulmane qui marcha contre les Francs, conquérants d'Antioche (t. X, p. 188).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L. VI, c. xxxr. xxxrt, p. 283.

corroboré une opinion qu'il avait dù se contenter d'énoncer en deux mots, resserré qu'il était dans les bornes d'un article biographique <sup>1</sup>. Il est juste, d'ailleurs, d'ajouter qu'il y a bicutôt soixante-douze ans, le savant Wilken, dans un mémoire critique sur le récit d'Abou 'lféda concernant les Croisades, s'était prononcé en faveur de l'autorité d'Abou 'lfaradj<sup>2</sup>, et que dans sa grande histoire des Croisades, écrite postérieurement, il a placé, sans entrer toutesois dans aueune diseussion ehronologique, la prise de Jérusalem par Afdhal aussitôt après la défaite de l'armée turque de Korboga, par les croisés, à Antioche. Il a seulement eu tort de réduire à quinze jours la durée du siège de la ville sainte par le vizir égyptien <sup>3</sup>.

Les auteurs de l'Art de vérisser les dates à inelinent à présérer la date 491 (1098 de J. C.) à celle de 489 (1096) donnée par Abou 'Iséda. Le docte Schæpslin, dans un travail intitulé: Commentatio historica de sacris Golliæ regom in Orientem expeditionibus, et publié en 1741, s'appuie sur l'autorité de Godesroy de Viterbe 5 et de Raymond d'A-

lingæ, 1798, in-4°, p. 31.

Biographie universelle, t. XXX, p. 250, note 1, article Mostaly.
Commentatio de bellorum cruciatorum ex Abulfeda historia, Got-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geschichte der Kreuzzüge, t. 1, p. 278. Le plus récent historien de la première croisade s'est conformé à l'autorité de Guillaume de Tyr, en mentionnant «le prince égyption qui, depuis moins d'une année, avait ravi Jérusalem à la domination turque.» (Histoire de la première croisade, par J. F. A. Peyré, 1859, in-8°, t. II, p. 306, 307.)

<sup>4</sup> Edition de 1770, p. 399 B; ed. in-8°, t. V, p. 178.

<sup>5</sup> On peut voir ce passage dans la Bibliothèque des croisades, par

giles pour placer la prise de Jérusalem par le sultan d'Égypte en 1098, et après la déroute de Corboglia devant Antioche<sup>2</sup>.

Nous avons vu dans ee qui précède que les témoignages arabes et latins les plus dignes de foi s'aceordent à mettre la prise de Jérusalem par les Égyptiens en l'année 1098, quoique la plupart des orientalistes et des historiens aient préféré une date plus reculée de deux années, en faveur de laquelle on peut alléguer une autorité imposante, celle d'Ibn-Alathir. Il est juste toutefois de faire observer que, pour la période dont il s'agit, le récit du célèbre chroniqueur arabe laisse beaucoup à désirer: des faits importants y sont passés sous silence; d'autres, rapportés à une date différente de la véritable, comme, par exemple, la mort du sultan ghaznévide Ibrâhym, fils de Maç'oud, qui se trouve placée en l'année 481 (1088)3, tandis qu'il est bien connu par le témoignage d'autres historiens, confirmé par celui des monnaies, que ee sultan ne mourut que onze années plus tard (rédjeb 492 - juin 10994).

Michaud, édition de 1829, 3° partie, p. 96, 97, où l'on a fait observer que le récit de Godefroy de Viterbe paraît n'être qu'une reproduction de celui d'Ekkart.

L'édition de l'Académie, Historieus occidentaux des croisades, LHL)

3 Commentationes historica et critica, Basilea, 1741, in 4°, p. 3302 Cf. p. 333, n. e et f.

3 T. X. p. 110. Cf. Abou'lféda, IV. 268, ou édit. C. P., II. 208; Firichta, édition lithographiée, t. I. p. 84, 85.

\* Cf. nos Mémoires d'histoire orientale, 14 partie, p. 184, el nos

Dans plusieurs cas, l'auteur du Câmil expose les diverses opinions de ses devanciers, sans essayer de résoudre les difficultés. En ce qui concerne le fait qui nous occupe, il ne faut pas oublier qu'lbn-Alathir ne l'a pas raconté dans un paragraphe spécial, placé à son véritable rang dans la série chronologique des événements: il s'est borné à le mentionner assez brièvement dans un paragraphe consacré à un fait postérieur de trois années à la date adoptée par lui pour le premier.

Des deux opinions en présence, nous devrons donner la préférence, indépendamment de toute autre considération, à celle qui s'accordera le mieux avec l'ensemble des faits, tel qu'il nous est connu par les meilleures sources. Or, tel est le cas, pensons-nous, pour la date la plus récente. Mais pour faire partager au lecteur notre conviction, nous croyons à propos de retracer le résumé des événements dont la Syrie et la Palestine furent le théâtre,

Recherches sur le règne de Barkiarok, p. 53, note, ou dans le Journal asiatique, septembre octobre 1853, p. 237, n. 2. — Abou'lféda (III, 242, ou édit. C. P., II, 202) a signalé un fait sur lequel Ibn-Alathir est en désaccord avec un autro historien, son contemporain, dont il sera question plus loin. Je veux parler de la mort du prince Mir dâside, Mahmoud, fils de Chibl-Eddaulah Nasr, souverain d'Alep. laquelle, selon Ibn-Alathir (cf. t. X, p. 72, l. 6), n'eut lieu qu'en l'année 469 (5 août 1076—24 juillet 1077). D'un autre côté, cette mort est placée deux années plus tôt par Kémal-Eddin, l'historien d'Alep (ms. 728, fol. 94 r°), dont le calcul est adopté par Ibn-Kballicân (Biographical dictionary translated from the arabia, by B° Mac Guckin de Slane, t. III, p. 140) et par Ibn-Djouzy (fol. 155 v°, 156 r°, 159 r° et v°).

pendant l'espace de trois années environ qui s'écoula entre la mort du sultan Tutueli et l'arrivée des chrétiens devant Antioche. Nous emprunterons les principaux traits de ce tableau à l'histoire d'Alep de Kémâl-Eddin, auteur dont la naissance eut lieu près d'un siècle après. l'époque dont nous nous occupons, mais qui mérite toute confiance pour ce qui concerne spécialement les annales de la Syrie septentrionale, puisqu'il était natif d'Alep, ville où son père, son aïeul et son bisaïeul avaient été revêtus de la dignité de kadhi (juge). Son récit est, d'ailleurs, beaucoup plus détaillé que celui de son contemporain Ibn-Alathîr.

Tutuch, qui succomba, comme nous l'avons dit plus haut, dans une bataille livrée à son neveu Barkiarok, le 26 février 1095, avait laissé plusieurs fils, dont les deux aînés, Rodhouân¹ et Dokâk, furent reconnus rois, l'un à Alep, l'autre à Damas. Le dernier ayant député un ambassadeur à Barkiarok ponr lui notifier son avénement, le sultan lui renvoya son ancien gouverneur Toghtékin², qui avait été fait prisonnier dans la bataille où périt Tutuch. Toghtékin épousa la mère de Dokak et devint toutpuissant à Damas sons le nom de ce prince, tandis que dans Alep l'autorité était exercée au nom de

Le Brodoan d'Albert d'Aix, fiv. XII, c. xix, p. 375 du recueil de Bongars.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ou Toghdékin, le Doldequinus de Guillaume de Tyr et de Foucher de Chartres, le Tuldequinus de l'Historia Hierosolymitana, apud Bongars, p. 610.

Rodhouân par Djénah-Eddaulah Hoçaïn, qui l'avait élevé et avait épousé sa mère1.

Dans l'année même de son avénement. Rodhouau sortit d'Alep avec Djénah-Eddaulah et fut rejoint par Yâgui-Syan, prince d'Antioche2, et par un ehef turcoman, Youcouf, fils d'Abek. Tous ensemble se dirigèrent vers Édesse, emmenant avec cux des otages livrés précédemment par les habitants de cette ville. Rodhouan prétendait se la faire remettre par les officiers que son père y avait placés. Mais, à peine l'armée eut-elle établi son camp devant Édesse, que Yâgui-Syân et Youçonf voulurent se saisir de la personne de Djénah-Eddaulah, afin d'exercer seuls toute l'autorité sous le nom de Rodhouan. Djénah-Eddaulah prit la fuite, traversa l'Euphrate et rentra dans Alep, où il fut suivi par Rodhouân. Les otages d'Édesse profitèrent de cette circonstance pour s'ensuir du camp des confédérés et retourner dans leur ville. Quant à Yagui-Syân et à Youçouf, ils se retirèrent après s'être ainsi rendus suspects au prince d'Alep. Celui-ci ayant écrit à Socmân, dont le fief était Saroudi (Bathnae3), pour le mander à son se-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est par inadvertance que Deguignes (t. II, 2° partie, p. 84) et H. Audiffret (Biogr. univ. t. XXXVII, p. 217, article Redhwan) ont donné à Yaghi-Sian, émir d'Antioche, le titre d'époux de la mère de Rodhouân.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D'après Ibn-Alathir (t. X, p. 168), ce chef, qui avait pour père Mohammed, fils d'Alp, le Turcoman, s'était d'abord opposé à Rodhouan et à Djénah-Eddauiah. Mais il ne tarda pas à conclure la paix avec eux, et ce fut d'après son conseil que Rodhouan entreprit une expédition dans le Diarbeer.

<sup>3</sup> D'après Ibn-Alathir (t. X, p. 168; ef. Abon 'liéda, iff. 298),

cours, Soemân se mit en marche et traversa l'Euphrate. Youçouf se porte à sa rencontre avec un nombreux détachement. Socmân en conçoit de la crainte, mais Youçouf lui témoigne des dispositions pacifiques et se joint à lui. Djénah-Eddaulah, ayant ressenti de l'inquiétude à cause de leur réunion, sortit d'Alep avec l'ormée de Rodhouân. Youçouf le rencontra dans le voisinage de Merdj Dâbik, mais il fut mis en fuite et son camp livré au pillage par l'ennemi, assisté de Soemân. Djénah-Eddaulah, Socmân et le chef kilabite Watthâb, fils de Mahmoud, retournent à Alep, et Rodhouân donne en fief, à

Rodhouan et ses confédérés s'étant d'abord dirigés vers Saroudj. Socman les gagna de vitesse, arriva dans cette ville avant eux, la prit et les empêcho d'y entrer. Par ses ordres, des habitants do Saroudi allèrent trouver Rodhousn pour lui porter plainte contre ses soldats qui dévastaient leurs récoltes et pour le prier de s'éloigner. Il consentit à leur demande et se dirigea vers Édesse, où commandait un Grec appelé Alfaraklyt الفار قليط, qui avait affermé cette ville de l'émir Bouzan, son ancien prince, mis à mort par Tutuch l'année précédente. Co Grec combattit les musulmans avec l'aide de ses adhérents, leur opposa une vive résistance dans la citadelle et leur donna do sa bravoure des prenves auxquelles ils étaient loin de s'attendre. Rodhouân vint tontefois à bout de s'emparer do la place et la livra à l'émir d'Antioche qui la lui demanda. On pourrait croire que le mot dans ce récit d'Ihn-Alathir, est la transcription du mot إلفا قليط grec weperlords « illustre ». Mais c'est plutôt, pensons-nous, une altération du titre gree de Curopalate, que Matthieu d'Édesse donne au chef d'Édesse, Thoroson Théodoro, fils de Héthoum. D'après le chroniqueur arménien (Bibliothèque historique arménienne, de M. Dulaurier, p. 208). Thoros recut le commandement d'Édesse des mains do Tutueh, après la mort de Bonzan. On peut encore voir sur ce personnage la même chronique, p. 209, 210, 211, 218, 219, 220, 221, et la note de son traducteur, p. 429. (Cf. le Recueil des historiens des croisades, Documents arméniens, t. I. p. 30, n., 35, 38.)

Soemân, Maarra-Annomân etses dépendances, qu'il venait d'enlever à Yagui-Syân.

Ainsi que le fait observer Ibn-Djouzy et que le répète Elmakin, Rodhouân aimait Damas et la préférait à toute autre ville. C'était le lieu où il avait été élevé, et il en connaissait tous les agréments. Il résolut donc de tenter de l'enlever à son frère Dokâk, et, après avoir rassemblé des troupes, il-se mit en marche, accompagné de Soemân. Mais à leur arrivée devant Damas ils apprennent que Dokâk s'était saisi de la personne de Nedjm Eddin llghâzy, fils d'Ortok, et l'avait emprisonné à cause d'un soupçon qu'il avait conçu à son égard l. Rodhouân retourne à Alep et Soemân se rend à Jérusalem, qu'il reçoit des mains des lieutenants de son frère et où il fixe sa résidence.

Au commencement du mois de ramadhan 489 (23 août 1096), Rodhouan et Djenah-Eddaulah marchent d'Alep contre Damas, et Yagui-Syan se porte au secours de Dokak. Ihn-Djouzy, qui n'a fait qu'une scule et même expédition de celle-ci et de la précédente, dit que Dokak était alors absent de Damas en compagnic de Yagui-Syan et d'Ilghazy 2;

<sup>1</sup> Dokak pouvait se défier d'Ilghazy avec de grandes apparences de raisou. En effet, sans parler des liaisous de Soeman, frère d'Ilghazy, avec Rodhouan, ce dernier, du vivant de Tutuch, avait eu à son service Ilghazy. (Voyez Ibn-Alathir, t. X, p. 167; Ibn-Djouzy, fol. 220 r°.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibn-Alatbir (X. 183, 184), copié par Abou Iféda (III, 312), racoute cette expédition sous l'année 490, en ajoutant toutefois que, d'après une autre opinion, elle cut lieu eu 489. Il prétend que Dokâk

mais il avait laissé dans la ville son vizir et un petit nombre de soldats, auxquels se joignirent une troupe de jeunes gens. La garnison ferma les portes de Damas, en occupa les murailles et reçut l'ennemi à coups de flèches. Les troupes de Rodhouan ayant tenté de donner l'assaut de trois côtés à la fois, les Damasquins voulurent faire une sortie et les repousser. Ils en furent empêchés par le préfet de police (chihnch1) et le chef de la municipalité (reis). Ils se contentèrent donc de combattre du haut des murs et d'en écarter les assaillants. Le chambellan de Rodhouân fut atteint à la tête par une pierre lancée au moyen d'un mangonneau et tué, au moment même où il excitait les troupes au combat. L'attaque

se trouvait dans Damas, et quo Rodhouan, ayant vu la force inexpugnable de celle-ci, reconnut qu'il était hors d'état de s'en rendre maître. En conséquence, il décampa vers Naplouse, d'où il marcha sur Jérusalem afin do s'en emparer, ce qui lui fut impossible. Il se vit abandonné de ses troupes et s'en retourna, accompagné de Yagui-Syan et de Djénali-Eddaulah. Le premier abandonna ensuite Rodhouan, alla trouver Dokak et lui suggéra d'assiéger son frère dans Alep, afin de se venger du mal qu'il fui avait fait. Elmakin, dans lo passage indiqué plus bas, dit que Dokâk était absent de Damas au moment où son frère vint mettre le siège devant cette ville, et qu'il étail alors occupé d'une expédition contre une des places du littoral -. السواحل adopte la date 489 comme celle du siège de Da mas par Rodhouan.

On peut voir sur ce met une savante note de M. Quatremère, Hist. des saltuns mamlouks de l'Égypte, t. II, p. 195-197. Le voyageur Ibu-Djobaîr prête les mots suivants au sultan Saladin: «Je ne suis . وأنما إنا عبد الشرع ومحتنه «que l'esclave et le préposé de la loi» . Et il ajoute que, chez les habitauts de la Syrie, le mot Chihneh désigne le commandant da guet صاحب الشرطة (The travels of Ibn Ja-

bair, edited by W. Wright, p. 301.)

fut ralentie par cet accident, on s'occupa du défunt et l'on retourna au camp. Sur ces entrefaites, ajoute Ibn-Djouzy, on apprit que Dokâk approchait avec son armée, et les troupes de Rodhouân décampèrent dans la direction de Merdj-Assoffar, afin de se porter ensuite vers Jérusalem. Elles furent suivies par Dokâk, Toghtékin et Yagui-Syân, et se virent sur le point de périr. Djénah-Eddaulah se sépara de Rodhouân et s'enfuit à Alep par le chemin du désert. Rodhouân le suivit au bout de quelque temps 1.

Au mois de moharrem 490 (19 décembre 1096-17 janvier 1097), Socmân, étant revenu de Jérusalem par le désert, arriva dans Alep et se réunit à Djénah-Eddaulah, avec qui il convint de se porter contre les États de Yagui-Syân<sup>2</sup>. Dokâk et Toghtékin sortirent de Damas, et parvinrent à Hamah dont leur armée dévasta le territoire. Yagui-Syân se joignit à eux, et tous trois marchèrent contre Cafarthab, le 2 du mois de rébi I<sup>er</sup> (17 février 1097), l'attaquèrent, la mirent au pillage et imposèrent une contribution à ses habitants. Les officiers de Socmân s'enfuirent de Maarra, dont Yagui-Syân se mit en possession et sur laquelle il leva une taxe. L'armée

<sup>2</sup> Ibn-Alathir (1. X., p. 184, l. i) prétend que Socman se trouvait à Saroudj, où Rodhouan lui envoya un ambassadeur pour implorer

son secours contre Dokák et Yagui-Sván.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kémal-Eddin, ms. arabe de la Bibliothèque nationale, n° 728, fol. 117 r° et v°, 118 r°; Ibn-Djouzy, ms. 641, fol. 221 v°, 222 r° et v°; Elmakin, Historia Saracenica, p. 291, 292. Dans ce dernier passago, il faut lire حاجب chambellan, au lieu de صاحب compagnon, et ما استغاريه au lien de استغاريه.

se transporta dans le canton de Djezr et dans d'autres. dépendant également d'Alep. Rodhouan demanda du secours à Soulcimân, fils d'Ilghâzy<sup>1</sup>, prince de Soumaïeat (Samosate), qui arriva dans Alep avec une armée nombreuse, et il réunit autant de monde qu'il put : Tures, Arabes, jeunes gens d'Alep. L'armée de Dokâk campe devant Kinnesrîn, et celle d'Alep dans la banlieue (hadhir2) de cette même ville. Il fut convenu que les deux partis se réuniraient sur les rives du fleuve Koueik et s'aboucheraient l'un avec l'autre, n'étant séparés que par le fleuve. Cette entrevue eut lieu, mais la paix n'en fut pas la conséquence. Durant l'entretien, Yagui-Syan dit à Soeman: « Ces rois combattent pour leurs États. Quant à toi, ô vendeur de lait, d'où vient que tu t'immisees dans leurs débats?» « Demain, répondit Soeman, tu verras qui je suis 3. » Le lendemain ma-

<sup>2</sup> On peut voir sur en mot Freytag, Selecta ex historia Halebi, p. 44, 45 et 101. Le pluriel alla havadhir est employé par Ibn-Habyb, Dorret alaslac, fol. 3 v., 1. 10 de mon manuscrit.

¹ D'après ce que nous pouvons insérer d'un passage d'Ibn-Alathir (t. X, p. 47), en Soulciman, sils d'Ilghâzy, ne doit pas être confondu avec un autre personuage du même nom, également sils d'Ilghâzy. Le second, surnommé Chems-Eddaulah, devint prince de Meyasarikin, après la mort do son père, nt obtint la main d'une sille du sultan Kilidj Arslân, souverain de l'Asie Mineure. Il mourut en l'année 518. (Vuyez ibn-Djouzy, sol. 306 v°; lbn-Alathir, t. X, p. 426 et 441; Abou 'Iséda, III, 418.) On peut consulter sur lui un autre passage d'Abou 'Iséda (t. III, p. 412), nh il y a, dans l'édition de Reiske et Adler, uno facunc qui se trouvo comblén dans les extraita publiés par l'Académie des inscriptions (Recueil des Historiens relatifs aux . Groisades. — Historiens arabes, t. I, p. 14, 15), ainsi que dans l'édition de Constantinople, t. II, p. 246.

فاتفق الامر على أن يجمّعوا على نهر قويق ويتصّدثوا و

tin, 5 du mois de rébi 2<sup>d</sup> 490 (22 mars 1097), le combat s'engagea, et Socmân y fit preuve d'un courage remarquable. L'action dura jusqu'à la fin du jour et se termina par la défaite de Dokâk et de ses confèdérés, dout les tentes furent la proie du vainqueur. Yagui-Syân s'enfuit à Antioche, Dokâk et Toghtékin à Damas. Il ne périt de chaque côté qu'un petit nombre de soldats; mais les villageois tuèrent sur les chemins, après la déroute, une quantité d'Arméniens qui avaient accompagné Yagui-Syân.

Rodhouân reçut peu de temps après un envoyé d'Afdhal, qui venait l'inviter à se soumettre à Mosta'ly et à faire réciter la prière dans ses États au nom de ce calife, lui promettant en retour de le secourir d'hommes et d'argent. Le prince d'Alep, séduit par ces promesses, et cédant en outre aux conseils d'un astrologue nommé le hakim (sage, docteur) As'ad, ordonna de prononcer la prière au nom du calife égyptien dans toutes les villes de la Syrie qui étaient en sa possession. La prière fut récitée dans Alep, le vendredi 17 de ramadhân 490 (28 août 1097), pour Mosta'ly, puis pour Afdhal, et eusin pour Rodhouân. Le culte public sut ainsi célébré dans Alep jusqu'au mois de redjeb 492 (24

فاجهّعوا وتحدثوا رالنهر بينهم فلم يتفق الصلح فقال معى سغان (sic) لسكمان هولاء الملوك يقتتلون على ملكهم انت يا . بيّاع اللبن دخولك معهم لاى صفة قال غدا تبصر أيش أنا . Kemal-Eddin, fol. 118 °.)

mai-22 juin 1099). On dit aussi qu'il ne dura pas de la sorte plus de quatre vendredis, après quoi Rodhouân le rétablit tel qu'il était auparavant, e'est-à-dire au nom du ealife abbasside Mostadhhir, du sultan Barkiarok, et au sieu propre. D'après Ibn-Alathîr, qui parle seulement de quatre vendredis, Soemân et Yagui-Syân vinrent trouver Rodhouân et désapprouvèrent hautement sa conduite. En conséquence, il fit rétablir le nom des Abbassides dans la prière publique, dans cette même année 490, et envoya un message à Bagdad, afin de s'excuser de ce qu'il avait fait. Yagui-Syân retourna dans sa ville d'Antioche où, selon Ibn-Alathîr, il n'était pas rentré depuis plus de trois jours, lorsque les Francs s'approchèrent de la place et en formèrent le siège<sup>1</sup>.

A en eroire Kémal-Eddin, les dispositions de Rodhouân à l'égard de Djénah-Eddaulah changèreut après sa vietoire sur Dokâk. Le second de ces princes, ayant conçu des craintes pour sa sûreté, sortit d'Alep pendant la nuit, accompagné de sa feurme, mère de Rodhouân, et s'enfuit à Émèse qui lui appartenait. Il y fixa sa résidence et s'y fortifia. Lorsque Yagui-Syân eut appris cet événement, aux causes duquel il n'était sans doute pas étranger, il se rendit à Alep, tit hommage à Rodhouân et se chargea de la direction des affaires. Le prince seldjoukide épousa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kémal-Eddin, fol. 118 r° et v°, 119 r°; Ibn Djouzy, fol. 227 r°, 230 v°; Ibn Alathir, p. 184; Abou'lféda, III, p. 314; Ibn Moyasser, ms. 801 A. fol. 34 v°; Elmakin, p. 292; Noveïry, ms. arabe 702 A. fol. 63 r°.

la fille de son vassal 1 et résolut d'attaquer d'abord Djénab-Eddaulah dans Émèse, puis Dokâk dans Damas. Lui et Yagui-Syân étaient arrivés à Chaîzer, se dirigeant vers Émèse, lorsqu'ils reçurent coup sur coup des avis qui leur annonçaient qu'une multitude de Francs étaient en marche vers Antioche. Yagui-Syân dit à son gendre : « Il vaut micux retourner à Antioche et en venir aux mains avec les Francs.» Mais Soeman ouvrit un avis différent : « Il est préférable, dit-il, que nous marchions vers le Diarbeer, que nous l'enlevions à ceux qui s'en sont emparés, et que nous nous sortifiions par la conquête de cette province, où j'établirai ma famille; après quoi nous reviendrons contre Émèse. » Ils ne purent se mettre d'accord, et Rodhouan se dirigea en toute hate vers Alep. Il avait été accompagné, dans cette expédition, de sou vizir, Abou'nnedjm, fils de Bédi. Yagui-Syân et Soemân ayant soupçonné ee ministre de les avoir brouillés avec Rodhouan, il se retira dans la forteresse de Chaïzer et y séjourna près du prince de cette place, Ibn Monkidh, à cause de la crainte que lui inspiraieut les deux émirs. Lorsqu'ils se furent éloignés de Chaîzer pour regagner Antioche, il partit pour Alep et y rejoignit son maître2.

i Kémal-Eddin a déjà mentionné plus baut le mariage de Rodbouân avec la fille de Yagui-Syân, en disant que cette union fut conclue par Tutuch. ورَوَّج ولان المالك رضوان من البنة سعى (sic) سغان (sic) وسيّرة عايدا الى دمشق (fol. 114 r°, ligne avant-dernière).

<sup>\*</sup> Kémal-Eddin, fol. 118 v., 119 r.; cf. Ibn-Alathîr, p. 174, et

111

Nous eroyons que l'opinion d'après laquelle Jérusalem aurait été prise par les Égyptiens en l'année 1096 se trouve en contradiction flagrante avec l'ensemble des faits exposés dans ce récit. En effet, nous y avons vu figurer plusieurs fois le nom de Jérusalem et celui des chefs ortokides qui la possédaient à titre de fief ou de bénéfiee militaire, et rien ne peut faire supposer qu'elle leur ait été enlevée pendant cette période de plus de trois années qui se termine avec le commencement du siège d'Antioche par les eroisés. Loin de là, il ressort clairement de l'examen des faits que Jérusalem était encore en la possession des Ortokides au commencement de l'année 400 de l'hégire, c'est-à-dire plus de quatre mois après l'époque où , selon Ibn-Alathîr et ses eopistes , Afdhal s'en serait emparé. Ce n'est là, il est vrai, qu'une preuve indirecte, mais qui, venant se joindre aux témoignages précis des annalistes égyptiens et des ehroniqueurs latins de la première eroisade, y ajoute une très-grande force. Nous ne pensons done pas que l'on puisse encore hésiter à préférer la date 1098, appuyée par un tel ensemble d'autorités, à la date 1096, qui, en définitive, ne peut invoquer en sa faveur que la seule autorité d'Ibn-Alathîr et de ses eopistes.

Ibn-Djouzy, qui place la brouille de Djénah-Eddaulah et de Rodhouan dans le mois de cha'ban do l'année 489 (fol. 227 r°, l. 2).

## CHRONIQUE ROYALE

## DU CAMBODGE,

PAR M. FRANCIS GARNIEL.

(FIN.)

Nous avons vu que le roi Prea srey thomea était monté sur le trône en 1739, grâce à l'intervention des Siamois. Il essaya de reconquérir l'importante position de Ha-tien qui, depuis 1715, était tombée entre les mains du Chinois Mac-cu'u, soutenu par les Annamites. Mac-cu'u en avait été chassé en 1716 par les Siamois; mais, après la défaite de ceux-ci, il était rentré à Ha-tien, qu'il avait solidement fortifié. A sa mort (1736), son fils Mac-ton avait recu du roi annamito Thucton l'investiture du gouvernement de cette province.

Le roi du Cambodge vint assiéger Ha-tien avec des forces considérables en 1740, mais Mac-ton dirigea avec énergie et hahileté la défense de la ville et obligea les assiégeants à se retirer. Il reçut des Annamites, en récompense de sa victoire, le titro de général en chef<sup>1</sup>.

Prea srey thomea mourut en 1748 et fut remplacé par son tils Ang Snguon, qui prit le titre de Prea reamea thuphdey. Il

Voyez le Gia-dinh-thung-chi, p. 21, 270, 281. Il est dit ailleurs (p. 10) que Mac-ton était le frère et non le fils de Mac-cu'u. Celui-ci était du nombre des émigrants chinois qui viurent en 1680 demander des terres au roi de Hué. Il s'établit comme fermier des jeux dans la province de Ha-tien, s'eurichit et put prendre à sa solde tous les vagabonds et tous les déclassés, Chinois, Annamites et Malais, que le commerce avait attirés de ce côté. Ce fiut avec ce ramassis de gens sans aveu qu'il réussit à se rendre indépendant. La soumission de Ha-tien aux Annamites ne fut pendant longtemps que nominale.

ent à soutenir une guerre désastreuse contre les Annamites. Ceux-ci profitèrent, pour reprendre l'offensive, de la lutte que les Siamois curent à soutenir contre les Birmans, et qui ne se termina qu'en 1767 par la prise et la destruction de leur capitale. En 1755, le général annamite Trinh remonta le Vaico necidental et menaça Phnom penh, tandis qu'nne autre colonne, composée de Cliams et commandée par le capitaine Chan, forçait le roi du Cambodge, qui se trouvait dans la province de Vinli-long, à se réfugier à Labich presque aux embouchures du sleuve. La saison des pluies suspendit les hostilités. L'année suivante, 10,000 Chams environ, qui étaient en route pour aller s'établir au Go-vap (environs de Saigon), furent battus par les Cambodgiens et ramenés en désordre jusqu'à Ba-din, près de Tay-ninh. Le général en chef annamite Thien, reconnu conpablo d'avoir abandonné ses alliés, fut remplacé et dégradé, et son successeur, mettant les Chams en avant-garde, marcha sur Phuom-penh, s'en einpara et mit à mort le gouverneur cambodgien So. Le roi du Cambodge înt obligé de chercher un refugo auprès du gouverneur chinois de Ha-tien, qui s'entremit pour les ennditions de la paix. Ang Snguon dut céder tout le sud de la province de Saigon jusqu'au bras de My-tho, c'est-à-dire les arrondissements actuels de Tan-an et de Go-cong 1 (1757).

En 1758, Ang Snguon mourut; son oncle, appelé Ang Nbuan par les historiens annamites, fut nommé régent du royaume et demanda au roi de Hué, Tbe-ton, l'investiture royale. Elle lui fut accordée moyennant la cession des provinces de Bassae et de Preatapeang (aujourd'hui Ba-tae et Tra-vinb); les Annamites devensient maîtres ainsi de toutes les embouchures du fleuve. Ang Nhuan fut assassiné l'année mêmo par son gendre Neae-hinh; mais Ang Ton, fils d'Ang Snguon et légitime héritier du trône, réussit à échapper aux embûches que lui tendit l'assassin, se réfugia à Ha-tien et sui intéresser à sa cause Mac-tou et le vice-roi annamite de Gia-

Gia-dinh-thung-chi, p. 11 h 16.

dinh. Neac-hinh sut vaincu et mis à mort, et Ang Ton monto sur le trône. Sa restauration lui coûta la province de Tamphong-long, au nord de Bassac, qu'il dut céder aux Annamites, et quelques territoires autour de Ha-tien, parmi lesquels se trouvait le port de Kompot, qu'il abandonna à Macton. Ang Ton prit le titre de Preu ong preu thu somduch outey reacheu.

Grace au génie de Phaya Tak, Siam était enfin sorti victo. rieux de sa lutte contre les Birmans. Cet aventurier heureux, fils d'un Chinois et d'une Siamoise, fonda Bankok pour remplacer Ayuthia en ruines et établit solidement son autorité sur tout le royaume. En 1769, il songea à revendiquer les anciens droits de Siam sur le Cambodge; ce dernier pays avait d'ailleurs à ses yeux l'immense tort de prêter un asile aux deux fils de son prédécesseur sur le trône de Siam. Sur le refus du roi Ang Ton de lui payer tribut, il lui suscita un compétiteur, Ang Non, auquel il donna l'appui d'une armée siamoise. Celle-ci fut battue par les Cambodgiens (1770)1. Deux ans après, Phaya Tak, que la présence à Ha-tien d'un des princes de la famille royale siamoise empêchait de dormir, vint faire le siège de cette ville avec des forces considérables ct s'en empara malgré une vive résistance. Mac-ton réussit à s'échapper, fut poursuivi jusqu'à Chau-doc, dont les Siamois s'emparèrent, et il ne trouva un asile qu'à Cou-lao-gien. Des troupes annamites, envoyées de Vinh-long en toute hâte, arrêtèrent les envahisseurs et réoccupèrent Chau-doc.

Phaya Tak avait continué pendant ce temps sa marche sur Phnom-penh et réussi à s'en emparer. Le roi du Cambodge s'enfuit à Bat-kien (Vaïco occidental), et son compétiteur Ang Non fut proclamé roi à sa place par les vainqueurs. Les Annamites, qui avaient été déconcertés un instant par la brusque irruption des Siamois, reprirent le dessus en 1773 et chassèrent les Siamois de Phnom-penh. Phaya Tak dut se retirer à Ha-tien et Ang Non à Kompot. Phaya Tak adressa

Gia-dink-thung-chi, p. 29.

de Ha-tien des propositions de paix au roi de Hué, Diue-ton, et il revint presque aussitôt à Bankok, en emmenant le prince siatnois Chien-tuy qu'il fit mettre à mort à son arrivée. L'année suivante, Mac-ton rentra dans Ha-tien et Ang Ton remonta sans difficulté sur le trône du Cambodge 1.

Cette même année (1774) éclata la fameuse révolte des Tay-so'n, qui mit la dynastie royale annamite à deux doigts de sa perte. Ces montagnards rebelles s'emparèrent de Saigon en 1778, et se saisirent de la personne de Diuc-ton. Son fils. The-to, plus connu depuis sous le nom de Gia-long, se résugia à Long-xuyen, dans le sud de la province de Ha-tien. La rébellion eut son contre-coup au Cambodge, où le roi Ang Ton dut abdiquer en faveur de son frère Ang Van, et se contenter du titro de second roi (1776). Ang Van fit mettre à mort en 1778 son plus jeune frère Ang Chan, qui était troisième roi et qui avait en l'audace de s'opposer à certaines mesures prescrites par son aîné. Ang Ton, saisi d'épouvante en apprenant cette sin tragique, mourut de maladie deux jours après Ang Chan. Ang Van prit le titre de Prea ream reachea thuphdey, refusa de se reconnaître vassal d'An-nam et reprit My-tho et Vinh-long. En 1780, il vit éclater contre lui une formidable révolte, à la tête de laquelle se trouvsit le mandarin cambodgien Mo. Gia-long, qui luttait à ce moment avec des fortunes diverses contre les Tayso'n, put envoyer à Mo un corps de troupes auxiliaires, et Ang Van, vaincu, fut mis à mort par ses propres sujets, que ses eruautés avaient exaspérés. Mo fut proclamé régent du Cambodge pendant la minorité de Ang Eng, fils de Ang Ton.

Sur ces entrefaites, un navire siamois ayant été pillé sur les côtes de Cochinchine, Phaya Tak résolut d'en tirer vengeance: il fit mettre à mort le gouverneur de Ha-tien et un de ses fils, et il envoya une armée au Cambodge. Mais sa tyrannie et ses cruautés, chaque jour plus grandes, exci-

Gia-dinh-thung-chi, p. 32.38.

taient le mécontentement des mandarins et du peuple; un parti considérable se ligua contre lui et la guerre civile éclata. Les deux généraux qui commandaient l'armée siamoise au Cambodge se déclarèrent pour les insurgés, retournèrent à Bankok, où Phaya Tak était assiégé, s'emparèrent de cette ville, mirent à mort Phaya Tak et se firent proclamer premier roi et second roi de Siam 1 (1782).

En 1784, un mandarin nommé Bien, serviteur du rei Aug Van, revint de Siam où il s'était caché, mit à mort le régent Mo et prit sa place; mais il ne tarda pas à être classé à son tour, et il dut s'enfuir de nouveau à Bankok, en emmenant avec lui le jeune roi Ang Eng. L'année suivante, Gia-long, battu par les rebelles, fut obligé do se réfugier à Bankok, où le premier roi, qui avait pris le titre de Phra Boromma Raja Phra Phouti Youat Fa, le reçut avec la plus grande considération, et s'engagea à lui fournir des troupes pour l'aider à remonter sur le trône. A ce moment, les Tays'on possédaient tout le Cambodge jusqu'au grand Lac.

Nous allons maintenant laisser parler la Chronique caubodgienne, dont le récit recommence à cette époque.

## LIVRE II.

En 1700<sup>2</sup>, le roi d'Annam quitta Bankok avec ses troupes et vint à Ca Tral, près de Kompot. Il rassembla une armée annamite pour s'emparer des pays de Tue-Khmau et Cromounsa<sup>3</sup>. Le Chaufea chaa phnhea apphey thbes<sup>4</sup>, qui était à Battambang, leva une armée de concert avec le Kralahom Oc. Ils

<sup>1</sup> Cf. Pallegoix, t. II, p. 97; Gia-dinh-thung-chi, p. 46-49; Bow-ring, The Kingdom and people of Siam, t. I, p. 59-60.

3

<sup>2</sup> Il faut lire 1706 ou 1707, correspondant à 1785 A. D. qui est la date du traité d'alliance signé entre Gia-long et le roi de Siam.

<sup>2</sup> Provinces situées an sud de Ha-tien et de Chau-doc.

<sup>4</sup> Co mandarin n'est autre que Bien, qui, comme nons l'avons ru,



CHRONIQUE ROYALE DU CAMBODGE. 117
rassemblèrent à Battambang les peuples chinois et
cambodgiens, et combattirent les Annamites Tayso'n pour aider le roi d'Annam.

En 1707 (1785 A. D.), un puissant Annamite Tay-so'n, l'Ong Touy kven kong t, vint gouverner le Cambodge, excepté les provinces de Baray, Angcor, Pursat et Battambang, qui n'étaient pas sous la domination annamite 2.

En 1708 (1786 A. D.), l'Ong Touy kven kong redeseendit pour gouverner Saïgon B. L'Ong Phoma, l'Ong Thung binh, le Chaufea Ten, le Ioamreach Coy, le Kralahom Oe furent laissés au gouvernement de Phnom-penh. L'Ong Thung binh fit la guerre dans le Baray contre le Ioamreach Khuon et le Chacrey Tep 5,

avait mis le régent Mo à mort. A son retour à Bankok avec Ang Eng, le roi de Siam l'avait récompensé de sa sidélité, en le nommant au gouvernement des provinces cambodgiennes de Battambang et d'Angcor; la conr de Bankok avait désigné le mandarin Thang pour remplir les sonctions de régent au Cambodge.

Cet Annamite est désigné dans le Gia-dinh-thung-chi sous le nom de Tran. La Chronique omet de dire que Gia-long et l'armée siamoise surent bottus par les Tay-so'n, et que ce prince dut retour-

ner à Bankok en 1786.

<sup>2</sup> En d'autres termes, l'insurrection annamite possédait à ce moment tout le Cambodge jusqu'au grand lac, à l'exception de Ha-tien, qui restait toujours entre les mains des Siamois.

Le motif de son départ de Phnom-penh était la querelle qui venait de s'élever entre les deux chefs des Tay-so'n, Nhac et Hué.

Tran prit parti pour Nhac.

Les deux premiers noms désignent des Annamites, les trois derniers des sonctiounaires cambodgiens, dont nous avons déjà indiqué le rang dans les notes du livre I de la Chronique.

Il y avait, on le voit, deux fountreach, etc. an Cambodge,

comme il y avait denx prétendants à la régence.

qui mourul. Il y cut beaucoup de morts annamites et cambodgiens.

Le foumreach Coy porta la guerre à Battambang; il rencontra le Chaufea apphey thèes et sut tué.

En 1713 (1791 A. D.), les deux rois de Siam ordonnèrent au Chaufea apphey thèes de rassembler 10,000 Cambodgiens et de venir creuser le canal Slaket<sup>2</sup>.

A cette époque, Prea bat prea borom bapit avait une femme du nom de Ot qui, enceinte de dix mois, accoucha d'un sils nommé Ang Chan dans le mois Meac-aser, année Cor 3.

Les dissensions des Tay-so'n permirent à ce moment à Gia-long. grace an concours de l'évêque d'Adran et d'un certain nombre d'officiers français attachés à sa fortune, de reprendre lo dessus. On se rappelle sans doute le traité conclu entre Gia-long et Louis XVI par l'intermédiaire de ce courageux prélat, traité qui cédait à la France Touranc et Poulo Condor; mais on sait aussi quo la manvaise volonté du comte de Conway, gouverneur des Indes Françaises, qui fut chargé de fournir à Gia-long les secours qui nvaient été stipulés, réduisit à néant le concours effectif de la France. Obligé d'agir avec ses scules forces, mais soutenu par les conseils et les talents militaires de MM. d'Adran, Vannier, D'Ayot, Olivier, Chaigneau, Gia-long triompha de tous les obstacles, et il lui était réservé la gloire, après être resté donze uns errant et fugitif, de réunir de nouveau sons la même domination le Tong-king et la Cochinchine, qui formaient depuis si longtemps deux royaumes distincts. En 1790, tout le delta du Cambodge était pacifié et soumis au roi annamite; lo mandarin Thang put gouverner sans difficulté le Cambodge au nom de Ang Eng, qui demeurait toujours à Bankok, et un des fils de Mac-ton fut établi par Gia-long gouverneur de Ha-tien.

\* 11 est sitné auprès du palais du roi, à Bankok. (L.)

<sup>3</sup> Lo neuvième mois de l'année cambodgienne. Prea but borom bapit est le titre que portait Ang Eng avant son couronnement. Cu prince continua à résider à Bankok jusqu'en 1794.

En 1714 (1792 A. D.), les deux rois de Siam donnèrent l'ordre de détruire la maison royale de Prea bat prea borom bapit qui était au village Ockhvay, et d'en élever une antre sur le nouveau canal qui est au sud de la pagode Slaket.

En 1715 (1793 A. D.), Prea bat prea borom bapit avait une autre femme, nommée Khe, qui, enceinte de dix mois, accoucha d'un fils nommé Ang Phim 1 (année Chhlou).

En 1716 (1794 A. D.), la mère de Ang Ghan devint de nouveau enceinte et accouche d'un fils nommé Ang Snguon.

Une antre femme du roi, nommée Ros<sup>2</sup>, acconcha au dixième mois d'un fils nommé Ang Em, cadet de Ang Snguon.

Dans l'année Khal (1794 A.D.), les rois de Siam firent couronner Prea bat borom bapit sous le nom de Somdach prea reach angea prea noreay reachea thireach reamea thuphdey..... L'Ochna Kralahom Poc fut fait Chaufea a premier ministre.»

Le roi fut envoyé pour gouverner le Cambodge le jour Pat, 12 de la lune décroissante, année Khal<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ang Phim avait, dit-on, la moitié de la langue noire, et il mourut au Cambodge à l'âge de 6 ou 7 ans. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cette reine vivait encore en 1866 et habitait au pied de la montagne de Oudong. Elle était aveugle et agée de 92 ans. Elle avait joui d'une grande influence sur l'esprit d'Ang Duong, le père du roi actuel. (L.)

a La Chronique oublie d'indiquer le mois; le jour put correspond au mercredi. Le mois lunaire des Indo-chinois se divise en deux périodes égales : la période de la lune croissante, qui va de la nou-

Le Chau phnhea apphey thbes reçut des rois de Siam le titre élevé de Huo Muong et fut chargé de gouverner les provinces de Battambang et d'Angeor. Ce mandarin emmena avec lui tous les peuples qui voulurent bien aller s'établir à Battambang. Ensuite, avec tous les mandarins grands et petits, il vint rendre hommage à Prea bat borom bapit et retourna après au pays de Battambang.

Prea bat borom bapit habita le Prea domnae Russey<sup>2</sup>, qui est au sud de la pagode Samna, dans la

province d'Oudong.

Dans le mois Meac-aser, on éleva des maisons royales devant Traleng Keng, qui est au sud-ouest de la pagode Veang Khdar<sup>3</sup>.

L'Okhna dechu Ten reçut le titre d'Okaha dechu ten pousocol reech.

En 1717 (1795 A. D.), Prea borom bapit vint habiter ses maisons. Il envoya l'Oknha veang du nom de Suos, le Vibol<sup>4</sup>, du nom de Ec, pour demander aux deux rois de Siam l'autorisation de ra-

velle lune à la pleine lune, et la période de la lune décroissante,

qui va de la pleine luoe à la nouvelle lune suivante.

Cette confirmation solennelle du mandarin Bien dans le gouvernement des provinces de Battambang et d'Angeor, qui lui avait été attribué déjà par le roi de Siam (voy. note 4, p. 128), n'impliquait en rien, comme on le voit, l'abandon des droits de suzeraineté de la couronne du Cambodge sur ces deux provinces, et l'hommage rendu à ce moment par Bien à Ang Eog en est une preuve formelle.

\* Littéralement « le palais bambou ».

<sup>a</sup> C'est à ce moment que fut rédigée la Chronique royale.

A L'ohnha reang est le trésorier du royaume; le vihal est le secoul du hradahon ou ministre de la marine. mener de Bankok Somdach prea ec Khsatrey, Somdach prea Teau, Chomteau Mahu khsat, qui était su mère 1, les quatre princes ses fils et tous les mandarins et gens de leur suite. Ils arrivèrent à Compong Luong au mois Ches 2, anuée Tha.

Le 11 du mois Phalkan<sup>3</sup> de la même anuée, Prea bat borom bapit partit pour aller rendre hommage à Bankok aux deux rois de Siam.

En 1718 (1796 A. D.), au mois Pisac 4, il fit ses adieux aux rois de Siam et revint au Cambodge. En ce temps, la mère du troisième fils aecoucha au dixième mois d'un prince nommé Any Daong.

Le roi fat malade depuis le mois Srap jusqu'au jour Put, 14 de la lune décroissante du mois Kadac<sup>5</sup>, jour de sa mort. Il était âgé de vingt-quatre ans. Le Chaufea envoya l'Okuha chaerey nommé Ben pour en informer les rois de Siam, qui lui firent répondre de tout préparer pour envoyer à Bankok le corps du roi défunt.

En 1719 (1797 A. D.), le Chaafea sit sortir le corps des maisons royales, l'envoya à Compong Luong et de là à Compong Chhda, qui est au sud de

¹ Somduch preu teau désigne la reine mère ou une femme du roi mort; Chomteau signifie femme de mandarin. Les deux premières étaient des femmes de Aug Ton, père de Aug Eug; la troisième était la femme du Kralahom Poc et seulement la mère nourrice du roi, dont la mère était morte peu après sa naissance. (L.)

<sup>2</sup> Troisième mois de l'année cambodgienne.

<sup>3</sup> Le dernier mois de l'année cambodgienne (février).

Second mois.

Du cinquième mois au huitième.

Sroc Phniet<sup>1</sup>. Mais on reçut alors une lettre du Prea Chau « roi de Siam » qui faisait dire au Chaufea de ramener le eorps et de ne point l'envoyer à Bankok, où l'on était très-occupé par une affaire importante. Les Birmans avaient levé des soldats et faisaient la guerre à Siam. Le roi de Siam demandait en même temps que le Chacrey Ben lui fût envoyé avec un corps auxiliaire de 5,000 hommes. Le Chaafea ordonna au Chacrey Ben de se rendre dans le pays de Siam avec 5,000 hommes, puis il fit ramener le eorps du roi à Bonteay Pech.

En 1720 (1798 A. D.), le Chaufea fit construire cinq bâtiments pour les fêtes des funérailles et confectionner des briques pour élever le grand tombeau qui est à l'est d'un autre grand monument semblable 2, sur la montagne Prea reachea trop.

Les fêtes « des funérailles » se prolongèrent pendant un an.

En 1721 (1799 A. D.), au mois Ches, le Chaufea sit élever un bâtiment pour élébrer de nouvelles sêtes eu l'honneur du roi désunt. Elles durèrent quinze jours; on transporta ensuite le corps dans le grand tombeau de la montagne. Après cela, le Chausea sit travailler au palais Veang Khdar. Il invita les quatre sils du roi à babiter au nord de Bongphserdee. On reçut alors une lettre du roi de Siam

Sur la ronte de Battambang à Angcorborey. (L.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'estle tombeau du roi Ang Chey. (L.) Probablement Prea Chey Chesda, qui régua de 1618 à 1627.

<sup>3</sup> Localité située au pied de Prea reachea Irop, la montagne d'Oudong. (L.)

qui ordonnait au Chaufeu d'envoyer une armée de seeours au roi d'An-nam qui eombattait les Tay-so'n au pays de Cay-phu<sup>1</sup>. Le Chaufea envoya l'Oknha veang du nom de Long avee 5,000 soldats dans la province de Ramduol. Mais tous ees soldats prirent la fuite et revinrent. Le Chaufea fit mettre à mort l'Oknha veang et envoya le Kralahom Prom avec 5,000 hommes pour aider le roi d'An-nam à prendre la forteresse de Cay-phu. Ceci se passait au mois de Phalkan, anuée Mome (1799 A. D.).

En 1723 (1801 A. D.), le *Ghaafea* fit construire une grande jouque de 5,000 piculs<sup>2</sup>; il la vendit 6,000 piastres aux Chinois.

En 1725 (1803 A. D.), le Chaafea se rendit à Bankok pour visiter le roi de Siam, puis il revint au Cambodge. Le 6 de la lune déeroissante du mois Kadac, le Prea chau Veang na «deuxième roi de Siam» mourut. Quand il l'apprit, le Chaufea partit de nouveau pour voir le Preu chau Veang luong «premier roi de Siam», et il resta à Bankok pour assister aux funérailles.

En 1727 (1805 A. D.), au mois Kadac, le roi d'An-uam envoya les Ong cai doi, Ong doi bo et dixsept nutres Ong<sup>3</sup> d'ordre inférieur avec soixante-dix-

<sup>1</sup> Qui-phu, capitale de la province de Qui-nhon et dernier centre de la résistance des Tay-so'n. (L.)

Le pical vaut environ 61 kilogrammes. La jonque en question jaugeait donc plus de trois cents tonneaux. Le prix anquel elle fut vendue équivaut à plus de 33,000 francs.

Ong précède en annamite tous les titres, et répond à peu près

à l'appellation monsieur ou seigneur.

huit Annamites. Ils apportaient trois caisses contenant soixante-huit pièces de soie qu'ils venaient offrir. Le Chaufea les reçut et fit élever pour cux cinq maisons à Compong Luong et cinq à Pu Compong. Il leur donna ensuite quatre cents domlongs<sup>1</sup>, et ils repartirent pour l'An-nam<sup>2</sup>.

Le onzième jour du mois Meac-aser, année Chhlou (1805 A. D.), le Chaufea accompagna les fils du roi qui allèrent à Bankok pour voir le Prea Chau « roi de Siam».

En 1728 (1806 A. D.), le 13 du mois Pisac, année Khal, le Chaufea tomba malade. Le jour Atit a dimanche », 4° de la lunc décroissante du mois Prethommosat<sup>3</sup> de la même année, la maladie devint très-grave, et il mourut au pays de Siam à l'âge de 65 ans.

Le Prea chau Veang luong « premier roi de Siam » couronne le fils ainé du roi le 5 du mois Tattié-

Nom du quatrième mois de l'année cambodgienne, quand celleci contient un mois intercalaire.

Le domlong vaut quatre ticaux siamois ou environ 13 francs.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> En 1803, le Chaufea avait sait demander à Gia-long l'investiture royale pour l'aîné des sils de Ang Eng, et la visite des Annamites à Oudong avait pour but de lui remettre le cachet et le diplôme de sa nouvelle dignité. A cette occasion, le tribut de Cambodge sui sixé à deux éléphants mâles, hauts de cinq pieds, deux cornes de rhinocéros, deux désenses d'éléphant, cinquante livres de cardamome, cinquante livres de sa-nhon (amonum hirsutum), cinquante livres de cire jaune, cinquante livres de bois de teinture (sappan), cinquante livres de terre tinctoriale jaune, vingt caisses de cinquante livres chacune de vernis noir sait avec le stick lac. Ce tribut devait être envoyé tous les quatre ans (Gia-dinh-thung-chi, p. 121).

sat 1 de la même année. Ce prince 2 était âgé de 16 ans et prit le titre de Prea reachea aagea prea outey reachea thireach reamea. Il vint à Bonteay Pech et habita les maisons royales.

Le jour Chan «lundi», 3 du mois Photrobot<sup>3</sup> de la même année Khal, le Chau phuhea apphey thbes vint offrir au roi sa fille nommée Tep<sup>4</sup>. La grand'mère du roi, qui était venue avec l'apphey thbes, resta à Pu Combor «près de Compong Luong». Le premier du mois Meac<sup>5</sup>, la mère «nourriee» du roi tomba gravement malade; elle mourut à l'âge de 67 ans.

Les trois frères du roi<sup>6</sup> firent élever des maisons au nord et en dehors du palais.

Le roi se rendit à Siam pour voir le Prea Chau Veang luong a premier roi de Siam ».

En 1731 (1809 A. D.), le roi fit ses adieux au Prea Chau le 3 de la lune décroissante du mois Pho-

<sup>2</sup> Ce prince est Ang Chan, dont la Chronique a signalé la nais-

sance en 1791.

3 Sixième mois de l'année locale.

¹ Nom du cinquième mois de l'année cambodgienne, quand elle comporte na mois intercalaire.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Elle vivait encore en 1866 à Oudong. (L.) On voit que Bien continue à se considérer comme le vassal de la conronne du Cambodge. Cependant à sa mort, survenue en 1812, Baltambang et Angeor furent détenns par Siam au mépris de tous les droits, et noure diplomatie, fort ignorante d'ailleurs de l'histoire locale, a en le 10rt de consacrer cette spoliation par le traité que nous avons signé avec Siam en 1868.

Onzième mois de l'année locale.

<sup>\*</sup> Ang Suguon, Aug Em et Ang Duong.

trobot et revint au Cambodge. Au mois Asoch<sup>1</sup>, le Prea Chau mourut. Le fils aîné du roi de Siam devint premier roi, le second fils devint second roi.

Le 13 du mois Bos 2, le roi du Cambodge envoya deux de ses frères et le Somdach prea ang keo 3 avec le Kralahom du nom de Muong et l'Oknha chacrey nommé Ben, pour assister aux fêtes des funérailles « du roi de Siam » qui eurent lieu dans le mois Phalkun, année Mosanh (1809 A.D.).

En 1732 (1810 A. D.), quand les fêtes surent sinies, le nouveau Prea chau Veang luong à donna au premier srère du roi le titre de Prea chey ches tha prea maha obbojareach. Le second srère reçut le titre de Srey ches tha prea maha obborach 5. Les deux srères, le Somdach prea ang keo, le Kralahom et le Chacrey revinrent à Bonteay Pech saluer le roi.

Le Kralahom Muong, le Chacrey Ben voulurent se révolter. Le roi les fit preudre et mettre à mort.

En apprenant cela, l'Oknha decha du nom de

1 Septième mois de l'année locale.

<sup>a</sup> Dixième mois de l'année cambodgienne.

3 Cétait un vieux mandarin, appartenant à la famille royale. (L.) Ce titre, qui équivalait à peu près à celui de chef de tous les mandarins, et qui était purement honorifique, a été supprimé depuis par la roi Ang Duong.

4 C'est le roi de Siant connu sous le nom de Phra Phouti Lot la.

<sup>1</sup> Nous avons déjà vu qua ces titres équivalent à ceux de second roi et de troisième roi. On leur a substitué aujourd'hui les titres d'obborach et de prea heo fea.

Cette accusation de la Chronique est fausse; mais le roi avait résolu cette exécution pour se débarrasser de la tutelle des grands mandarins (L.)—, et sans doute aussi des exigences de Siau, qui, attaqué à ce moment par les Birmans, faisait demander au Cam-

Ming rassembla des soldats en grand nombre et révolta la province de Compong Soai. Chan phnhea apphey thbes fit élever une forteresse à Battambang.

Le roi du Cambodge envoya l'Oknha maha montrey du nom do Poa et l'Oknha maha thireach noas à Hué pour voir le roi d'An-nam. Il envoya l'Oknha vongsa ackhareach, qu'il avait fait chacrey, combattre dans la province de Compong Soai.

L'Oknha dechu Ming s'ensuit à Siam avec sa semme et ses enfants 4.

Au mois de Meac-aser, le roi d'An-nam envoya l'Ong Coc, l'Ong Nga long avec 1,000 hommes et de grandes barques. Ils s'établirent à Ca Chen 5. Dans la seconde partie du mois, il envoya l'Ong Tenh da avec 10,000 hommes et des bateaux. Ils s'établirent aussi à Ca Chen.

Au mois Bos, l'Ong Liu don, qui était grand mandarin à Saïgon, et l'Ong Thung don vinrent avec d'autres soldats annamites et des barques de guerre.

bodge une armée auxiliaire de 10,000 hommes (Gia-dinh-thung-chi, p. 123).

1 « Premier mandarin de gauche », l'ître honorisique tombé en de

suctude aujourd'hui.

<sup>2</sup> Second trésorier du royaume.

3 Second grand juge du royaume; il vient immédiatement après le Ioumreach.

4 Il livra au roi de Siam, en échange de la protection que celui-ci lui accorda contre la colère du roi Ang Chan, les provinces de Toulyrepou et de Mulu-prey, situées sur la rive droite du Cambodge, au nord de Compong Soai, et qui, depuis cette époque, n'out jamais fait retour au Cambodge.

3 lie située sur le sleuve antérieur, à 25 milles en amont de

Vinh-long.

Ils s'établirent depuis Prec-mean-leap jusqu'à Ca Chen. Les deux rois de Siam envoyèrent des soldats à Battambang sous la conduite du Chau phnhea Rong muong et du Chan phnhea apphey Chharut.

Le roi du Cambodge fit partir l'Oknha thomea de chu avec des soldats pour s'établir au poste de Peam Sen. Il envoya l'Oknha Bava neajioc à la douane de

Compong Chhnang pour garder le pays 1.

Quand la tranquillité fut rétablie, l'Ong Liu don et l'Ong Tenh da firent leurs adieux au roi et retournèrent à Saïgon avec leurs soldats2.

En 1733 (1811 A. D.), au mois Chet3, un Européen 4 vint faire le commerce avec un bateau chargé de belles marchandiscs qui mouilla à Compong-pu-toch. Le roi donna au chrétien Oknha reachea pipet ben le titre d'Oknha bartes reachris, et le chargea de prendre des marchaudises pour lui; il

1 Ces points sont sitoés aux entrées du grand lac. Consultez la carle ci-jointe. Chimang, comme tous les mots ou l'h est redoublée, doit se prononcer Tchenang.

D'après le Gia-dinh-thung-chi, les Siamois avaicut, de leur côté, fail entrer des troupes dans la province de Battambang. Lea deux partis restèrent en présence aana en venir aux mains.

Lo premier mois de l'année cambodgienne.

Cétait un Portugaia de Macao. Il remonta avec un navire à trois

måts jusqu'à Compong Luong.

<sup>5</sup> Je crois qu'il s'agit encore ici d'un Portugais fixé depuis long-Icmps au Cambodge, et qui parvint jusqu'à la dignité de Kralaboni. Il fut assassiné en 1816 par un Annaroite nommé Ba-ho. Son fils ou son petit-lils était interprète du roi de Cambodge, pendant que M. de Lagrée était au Cambodge, et la transcription en caractères latins de la Chrouique cambodgienne sur taquelle j'ai collatiouné la traduction de M. de Lagrée m'a paru entièrement écrite de sa main. sit ensuite donner à l'Européen du riz et diverses denrées pour charger son bateau. L'Européen prit congé du roi et retourna dans son pays.

Dans le mois Meac-aser, le Somdach prea ang keo tomba gravement malade et mourut à l'âge de 82 ans.

A ee moment, Somdach prea maha obbojureach 's'enfuit pendant la nuit de Bonteay Peeh. L'Oknha surkea luc, les mandarins et le peuple de la province de Pursat vinrent offrir à ce prince de rester à Pursat. Le roi du Cambodge lui envoya un prêtre pour l'engager à revenir; mais il s'y refusa. A diverses reprises, d'autres mandarins lui furent envoyés dans le même but; mais il ne revint pas et garda les mandarins².

Alors le roi envoya l'Oknha Bavarach au roi d'Annam pour le prévenir de l'état des ehoses.

L'Ong Liu don envoya l'Ong Chung diah avec 500 soldats annamites et des bateaux. Ils s'établirent à Ca Chen pour garder le roi.

Les rois de Siam envoyèrent l'Okahu Ioumreach Khuon pour assister aux funérailles de Preu aug kéo. Ce mandarin rencontra à Pursat le Somdach preu maha obbojureach, qui le priu d'envoyer une lettre à Siam pour demander en son nom l'autorisation de prendre les provinces de Krang et de Khlong.

Le roi de Siam envoya à Battambang le Chau

<sup>1</sup> C'était, on se le rappelle, Aug Suguon, frère de Aug Chau.

<sup>2</sup> Il exigeail la cession de tout le territoire compris entre Battambang et Oudong.

phnhea Ioumreach, grand chef d'armée siamois, avec un grand nombre de mandarins et 10,000 soldats. Le mandarin Tep fut envoyé en avant sur la route de Stung Treng.

Quand le roi du Cambodge apprit eela, il envoya le Ioumreach Gong avec 1,000 hommes établir un poste pour garder le pays de Roveehhu<sup>1</sup>. L'Oknha jothen sang kream Ma, tous les mandarins de la marine et l'Oknha thomea decha surent envoyés pour garder le sleuve.

Le Somdach prea maha obbojureach se retira sur le territoire siamois et envoya l'Oknha phi muc vong sa pour révolter les provinces qui sont à l'ouest de Phnom-penh.

Le 9 de la lune décroissante du mois Chet, le Chau phnhea montrey sneha soc s'enfuit de Siam et vint dire que le Siamois Chau phnhea Ioumreach envoyait 4,000 soldats par barques et que lui-même, avec des mandarins siamois et eambodgiens en grand nombre, marchait à la tête de 6,000 soldats siamois, de soldats eambodgiens, et levait sur sa route les peuples cambodgiens<sup>2</sup>. Le Somdach prea maha obbojureach venait par la route de terre. Des soldats eambodgiens étaient devant lui en grand nombre. Derrière marchaient les soldats siamois. L'obbojureach était parti de Pursat.

Point situé dans l'intérieur des terres, près de Compong Chhang. (L.)

On faisait couper les chereux aux Cambodgiens que l'on levait ainsi, pour qu'on les prit pour des soldats siamois. (L.) On sait que

Le 13 de la lune décroissante du mois Chet, au matin, les Siamois arrivèrent en barques à Compong Chhnang. L'Oknha thomea decha Mon, l'Oknha jothea sang kream Ma combattire et les Siamois depuis le matin jusqu'à 9 heures. Comprenant que les Siamois étaient en très-grand nombre, ils se retirèrent en combattant et en ramenant les peuples.

Lorsqu'on apprit qu'il y avait avec les Siamois une grande quantité de Cambodgiens, l'Ohnha thomea dechu et les autres chefs d'armée envoyèrent une barque pour prévenir le roi du Cambodge que les soldats siamois étaient arrivés en grand nombre à Compong Chhuang par terro et par cau. Le roi alors vint habiter Pu-toeb. Le 13 de la lune décroissante, pendant la nuit, il emmena ses mandarins, ses femmes et ses enfants, et se rendit à Ca Dey ot<sup>1</sup>. La nuit suivante, les Siamois poursuivirent l'Ohnha thomea decha jusqu'à l'île de Kien Soay; mais, craignant un retour offensif, ils revincent à Phnom-penb.

Le roi du Cambodge s'ensuit alors en Cochinchine. Les mandarins annamites lui offrirent de l'argent et du riz pour les Cambodgiens a sidèles » qui . l'avaient suivi en grand nombre. Il envoya dire au

les Siamois ont la tête rasée, à l'exception d'un toupet de cheveux au sommet du crâne.

<sup>&#</sup>x27;Un peu au-dessoos de Kien Soay. Les deux plus jeunes frères du roi, Ang Em et Ang Duong, s'ensuirent à ce moment et allèrent rejoindre les Siamois. Les Siamois s'établirent à Oudoug et mirent sous séquestre les greniers et approvisionnements de toute nature. Consultex, pour plus amples détails, lo Gia-dinh-thung-chi, p. 126-128.

roi d'An-nam que les soldats siamois étaient venus s'emparer de son royaume et que l'Obbojureach était avec eux.

Le roi d'An-nam lui fit répondre qu'il lui porterait secours. Il envoya un mandarin avec de l'or, de l'argent et 5,000 ligatures <sup>t</sup> pour en faire cadeau au roi du Cambodge. Ceci se passait au mois *Srap*.

Le 9 du mois Photrobot, l'obbojareach et son plus jeune frère se rendirent à Bankok. Ils laissèrent des mandarins siamois et cambodgiens pour garder

Phnom-penh.

Dans le mois Asoch, le roi d'An-nam envoya l'Ong Tacun<sup>2</sup>, qui était général d'un ordre élevé, de Hué à Saïgon, avec ordre de construire des jonques et des bateaux de guerre en grand nombre, et de rassembler des soldats annamites et cambodgiens pour ramener le roi du Cambodge dans son royaume.

En 1734 (1812 A. D.), le 5 du mois Meac-aser, le nommé Muc de Pursat prit un éléphant mâle blanc et le conduisit à Siam.

Le 15 de ce mois, le roi de Siam écrivit une lettre au roi d'An-nam au sujet des affaires du Cambodge.

<sup>1</sup> Une ligature annamite se compose de 600 pièces en zinc, trouées au milieu et réunies sur une corde, de façon à former une sorte de

chapelet. Elle vaut à peu près un franc de notre monnaic.

Le véritable nnm de ce fonctionnaire est Le-van-duyet. Le mot Tacun est la transcription cambodgienne du titre Ta-quan sous Inquel on désignait généralement cet ennuque, qui jouissait de la plus grande faveur auprès du rei Gia-long. C'était lui qui avait complétement dompté la rébellion des Tay-so'n, et son nom est encore anjourd'hui très-populaire dans les six provinces.

Le 9 du mois Chet, le roi d'Annam ordonna à l'Oag Tacan de se disposer à ramener le roi du Cambodge dans son royaume et de lui offrir 357 néns 1, 20,000 thanq2 de riz, et 5,000 ligatures pour les hommes qui l'accompagnaient.

En 1735 (1813 A. D.), au mois Chit, l'Ong Tacun avait préparé la rentrée du roi. Il envoya Tuon pha et l'Ong Thung tan pour prendre à Banh-nge «Saïgon» 2,000 soldats cambodgiens et annamites destinés à former l'avant-garde.

Le 14 de la lune décroissante, les mandarins de quatre provinces, avec 20,000 soldats cambodgiens et annamites, s'embarquèrent sur une quantité innombrable de jonques de guerre et de barques de toutes dimensions et accompagnèrent le roi à son retour au Cambodge.

Les mandarins cambodgiens qui n'avajent pas accompagné le roi en Cochinchine vinrent demander pardon et rendre hommage.

Les mandarins annamites qui avaient aecompagné le roi prirent congé de lui et retournèrent dans leur pays. Ils achetèrent beaucoup d'éléphants mâles et femelles pour les offrir au roi d'An-nam3.

1 Barre d'argent du poids de 378 grammes et d'une valeur de 100 francs environ.

2 Mesure de capacité : il en faut 2 et demi pour faire un picul

ou 61 kilogrammes de riz.

3 Entre autres, 180 éléphants qui appartenaient à l'obbojureach, à qui l'on envoya en retour 300 néns, c'est-à-dire le quart à peine de leur valeur. (L.) Cette restauration de Ang Chan se fit sans résistance : les Siamois loi restituèrent intégralement les approvisionnements qu'ils avaient trouvés dans sa ville royale, et envoyèrent à

En 1737 (1815 A. D.), le roi d'An-nam envoya l'Ong Jeam thanh et l'Ong Vinh tanh hanh, l'Ong Pha, 4,000 soldats annamites et 1,000 soldats cambodgiens pour élever une forteresse le long du Peam mot Chrue, pour creuser ce canal sur une longueur de 1,325 sens let faire un autre canal de Chau-doc au fleuve de l'est sur une longueur de 6,852 brasses. Pour ces travaux, on se servit aussi des peuples cambodgiens qui habitaient le pays.

Le roi du Cambodge envoya à Hué l'Oknha maha tep avec un picul de circ, un picul de cardamome, un de cacao, un de laque, un de gomme-gutte, deux paires de défenses d'éléphants. Ce mandarin devait offrir ces cadeaux au roi d'An-nam à l'occasion du couronnement de son fils.

Le roi d'An-nam envoya le gouverneur de Vinhlong porter des vêtements, de la soie et des chapeaux pour tous les mandarins du Cambodge.

Le roi du Cambodge descendit à Saïgon pour voir le grand mandarin de ce pays, et revint ensuite.

Le 14 du mois Meac aser, il envoya l'Oknha rench decha et l'Oknha phi mac vongsa porter une lettre et des présents au Prea chaa Veang luong « premier roi de Siam» et assister aux fêtes du Prea chau Veang na « second roi. »

Le Pren chau Veang luong envoya en retour de la soie et des étoffes.

sa rencontre des généraux pour le féliciter. On voit quel était l'ascendant acquis par Gia-long sur les pays voisins.

Le sen vant environ 40 mètres,

C'est ici que s'arréte le second livre de la Chronique royale. Je vais le compléter rapidement en résumant l'histoire du Cambodge pendant ces dernières années.

Après la restauration d'Ang Chan, son frère Ang Soguon se retira à Bankok, où il mourut en 1823. Malgré l'apparente modération dont les Siamois avaient fait preuve en remettant intacts au roi du Cambodge tous les trésors et tous les approvisionnements de la ville d'Oudong, ils n'en oublièrent pas moins cependant de restituer à Ang Chan les provinces de Battambang et d'Angcor, qui auraient dû faire retour à la couronne en 1812, époque de la mort de Bien, et les provinces de Tonly Repou et de Mulu Prey, qui leur avaient été livrées par une véritable trahison. Gia-long, de son côté. avait assuré et complété la conquête de tout le delta du fleuve. Ha-tien, qui avait été rendu à l'un des fils do Chinois Mac-lon, avait été annexé aux territoires annamites. après la mort de ce gouverneur, survenue en 1800. En définitive, le Cambodge se trouvait réduit à la région comprise entre Phnom Penh et le grand Lac, plus la vallée du fleuve jusqu'à Stung Treng. Dans ce misérable état, comptant à peine six ou sept cent mille habitants, il continuait à exciter les convoitises de Siam et des prétendants au trône, qui ont toujours été si nombreux dans le malheureux pays des Klimers.

En 1818, un bonze nommé Ke, se disant inspiré, souleva la province de Ba Phnom; cette rébellion fut comprimée avec l'aide des Annamités. L'influence de ceux-ci resta pendant plusieurs années prépondérante, et procura à un pays qui avait été agité par les discordes civiles un repos relativement long. En 1830, le gouverneur de Pursat se révolta à son tour et réclama l'aide des Siamois. Ceux-ci se hâtèrent de profiter d'une occasion qui pouvait leur procurer la conquête des provinces de Pursat et de Compong Soai, devenues, après celles de Battambang et d'Angcor, l'objet de leur ambition. Le fameux général siamois connu sous lo nom de Bodin, célèbre déjà par sa répression de l'iosurrection

laotienne et la prise et la destruction de Vien Chan en 1828, envahit le Cambodge en 1831, et vainquit l'armée royale. Ang Chan fut obligé de se réfugier à Vinh-long. Ses deux frères, Ang Em et Ang Duong, passérent naturellement du côté des Siamois. Ceux-ci essayèrent de descendre le fleuve pour achever l'entière conquête du royaume; mais, sur ee terrain naval, les Annamites firent sentir au Bodin leur écrasante supériorité. Les Siamois durent se retirer devant le retour offensif ordonné par Minh-mang, qui avait succédé en 1820 à son père Gia-long, et Ang Chan fut de nouvean replacé sur le trône. Il mourut au commencement de l'année suivanto (1832). Les Annamites donnèrent la couronne à sa seconde fille, Ang Mey, et le Cambodge fut effectivement gonverné par un grand fonctionnaire annamite, nommé Tru'ong-minh-giang, qui résida à Phnom Penh.

Cette domination étraogére, exercée sans ménagements et avec une dureté toujours croissante, ne tarda pas à irriter profondément les populations, dont on changeait brusquement tous les usages, et auxquelles on imposait sans transition le système administratif annamite. La construction par corvées d'une route destinée à relier Phnom Penh à Pontcay Meas combla la mesure du mécontentement. La province de Compong Som se souleva à l'instigation de deux frères. l'okhna Chey et l'okhna Chu (1834), et les Siamois en prositèrent pour saire une incursion dans le Cambodge, d'où ils ramenèrent un assez grand nombre de prisonniers annamites. Cette révolte était à peine comprimée, que la province do Compong Soai se souleva à son tour (1837). Le roi de Siam avait préposé Ang Em au gouvernement de la province de Battainbang et Ang Duong à celui d'Angcorborey, et ces deux princes n'attendaient qu'une occasion savorable ponr rentrer au Cambodge. Tru'ong-minh-giang, dont l'activité et l'énergie grandissaient avec les circonstances, sit proposer

<sup>&#</sup>x27; Cette précaution de mettre un prince cambodgien à la tête de la province de Battambang prouve que le roi de Siam n'esait point encore en prendre ouvertement possession et s'en déclarer le souverain légitime.

sccrètement à Ang Em la royauté du Cambodge, en lui dénençant en même temps une prétendue coospiration . de son frère Ang Dueng. Ang Em dénonça celui-ci au roi de Siam, qui rappela Ang Dueng à Bankok; pois il s'avança vers Pursat, eù le gouverneur annamite le reçut avec distioction et le sit escorter jusqu'à Phuem Penli. Mais là, Tru'ong-minh-giang, jetant le masque, fit mettre Ang Em en cage et l'enveya à Hué.

Malheureusemeot, la domination annamite continuait à s'affirmer par des actes de violeoce et d'irréligien qui devaient profondément blesser un peuple aussi fervent que le peuple cambodgien. Soo ergueil seuffrait de l'atteinte que recevait le prestige de la famille royale des procédés de Tru'ongminh-giang. On accusait ce dernier de veuloir emmener à Saïgon Ang Mey, dent il avait fait sa maîtresse, et les trois autres filles d'Ang Chan. L'emprisonnement de l'une d'elles. dent la mère avait eu le tort de se rendre à Bankok, parut un sacrilége. L'attachement des Cambodgiens à leura chefs héréditaires est sincère et profond, et ce sentiment a été surtent expleité par les Siamois, qui ent teujours eu soin de garder comme otage ou de conquérir à leurs intérêts un membre de la famille revale. En 1840, teus les mandarins cambodgiens se déciderent à envoyer une lettre au roi de Siam, pour lui demander d'envoyer Ang Duong gouverner le Cambodge. Ce fut eocore le Bodin qui fut chargé d'opérer cette restauration. Il vint mettre le siège devant Pursat, que rendit saos combattre le gouverneur annamite. Le Bodin l'épargna lui et ses soldats, trouvant sans doute plus politique d'arriver au but qu'il se proposait par un accord amiable avec la ceur de Hué, que par l'emploi de la force ouverte. Mais, sur ces eotrefaites, le rei Minh-mang meurut et fut remplacé par le faible Thieeu-tri. Les Siamois chassèrent les Annamites de Plinom Penli, et Ang Duong fut fait roidu Cambodge (1841). Tru'ong-minh-giang se suicida à Chan-due, après avoir fait mettre à mort la reine Ang Mev. Ang Em, frère d'Ang Duong, mournt l'année suivante chez

les Annamites, laissant un fils, nommé Ang Phim, qui devint

le prétendant de la cour de Hué.

En 1845, les Annamites, profitant d'une révolte de quelques mandarins cambodgicos, parmi lesquels étaient le chacrey Mey et le bayarach Ros, prirent l'offensive, chassèrent les Cambodgiens de Phnom Peoli et remontèrent le bras du lac jusqu'à Compong Chhoang, en refouiant devant eux les troupes siamoises accourges avec le Bodin au secours du roi Ang Duong, Ils investirent Oudong, on celui-ci s'était réfugié avec le général siamois; et, après plusieurs engagements indécis, le Bodin proposa la paix. Les pourparlers durèrent près d'une année : on se rendit de part et d'autre les prisonniers et les otages. Ang Phim, le neveu et le compétiteur d'Ang Duoog, fut envoyé à Bankok, où il mourut peu après dans un état d'aliénation mentale. On détruisit les fortifications de Oudong et celles de Phnom Penh, et Ang Duong reçut la double investiture de l'empereur d'An-nam et du roi de Siam (1846). L'année suivante, on coupa les cheveux à Ang Chrelang, fils ainé d'Ang Duong, on lui fit revêtir, suivant l'usage, la robe de bonze et on lui donna le nom de Prea ang Reachea Vodey. Ce prince, qui est le roi actuel du Cambodge, est né à Angcorborey en 1834. Sa mère s'appelait Ben et était fille de l'oklina Sauphea Tuphdey 1. Au bout de quatre mois, il quitta la pagode qui lui avait été assignée et fut envoyé à Bankok. Le roi avait eu également de deux semmes dissérentes deux fils appelés, l'un Ang Sor (1841), l'autre, Ang Phim (1842), et trois filles, Ang Tremal (1831), Ang On (1833), et Ang Complaog (1849). Ang Duong décerna les plus grands honneurs au prêtre qui avait instruit son fils ainé. Il le sit ches de tous les bonzes du Camhodge, et ordonna qu'on se servit pour lui répondre des expressions mêmes employées pour le roi.

Ang Duong se montra à plusieurs égards souverain intelligent et actif; il favorisa la reprise des relations commer-

<sup>1</sup> Mandarin de second rang, le premier des juges royaux.

ciales avec les Européens, sit frapper des monnaies d'argent, portant d'un côté les tours ou Preasat du royaume, de l'autro l'image do l'oiseau Hang!. La date y était inscrite dans les trois ères : l'ère de Bouddha, l'ère do Salivahana et la petite ère. Celle-ci commençait déjà à prévaloir, sous l'influence de la domination siamoise; elle est aujourd'hui la seule employée dans les pièces officielles. Ang Duong fit construire aussi la belle chaussée plantée d'arbres qui relie aujourd'hui Oudong à Compong Luong, et Peam Chomnu à Phnom Penli, et il éleva une citadello avec palissades et sossé dans sa capitale (1849). Au point de vue politique, il essaya d'établir dans son royaume l'unité d'administration en supprimant la dépendance où se trouvaient certains gouverneurs de province vis-à-vis d'autres gonverneurs d'un rang plus élevé, et en les faisant tous relever au même titre de la couronne. Il s'attacha à rendre purcinent honorifique la suprématie traditionnelle exercée par les grands sonctionnaires du royaume sur telle ou telle partie du royaume qui était considérée autrefois comme un apanago do leur charge. Il s'efforça, en un mot, de fortifier l'autorité royale et d'affaiblirles rouages de ce système féodal qui restait encore le fond même de l'organisation cambodgienne, et qui était la conséquence du génie de cette race orgueilleuse, le souvenir de son ancienne division en tribus. l'une des causes les plus puissantes de sa rapide décadence. L'abondance revint dans lo pays, qui souffrait depuis si longtemps des querelles de ses princes. Jamais le riz, disent les Cambodgiens, n'a été à aussi bon marché et le peuple aussi à son siso que sous Ang Duong. Celui-ci aimait et protégeait les savants et les religieux, et prescrivit des regles uniformes pour l'emploi des caractères. Il releva toutes les pagodes d'Oudong et de Phuom Penh et en fit construire de nouvelles.

En 1847, le roi de Siam, sur la demande d'Ang Duong,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'oic, qui est, comme on le sait, l'oiscau sacré des Hindous, et qui a donné sou nom à la capitale du Pégon Hangsavadi. (Voyez, sur le mot hauza, Tennent's Ceylon, t. I. p. 487.)

avait donné à l'ainé de ses fils l'investiture d'Obbarach, et au second cello de Prea keo fea. Cependant les deux princes ne purent quitter Bankok et retourner auprès de leur père qu'en 1858.

En 1849, mourut, à l'age de 77 ans, le fameux général Bodin 1. Ang Duong, qui lui devait la couronne, lui fit élever une statue dans uno des pagodes d'Oudong, et il envoya à Bankok une grande quantité d'étoffes de soio pour la céré-

monie des funérailles.

L'influence siamoise paraissait en ce moment absolument prépondérante à Oudong, où résidait un mandarin siamois, chargé de communiquer à Ang Duong les volontés de Bankok. L'empereur Tu-duc avait rendu au Cambodge Kompot et Compong Som, qui avaient été occupés par les Annamites jusqu'en 1848. La guerre dans laquelle ce souverain se trouvait eogagé avec la France paraissait devoir éloigner toute chanco do nouvelle intervention dans les affaires du Cambodge. Les intrigues et les menaces siamoises avaient empêché Ang Duong de recevoir un envoyé français, M. de Montigny, qui s'était arrêté en 1855 à Kompot, dans lo but de laire un traité de commerce avec le Cambodge. Ce petit royaume, ne pouvant plus trouver nulle part un point d'appui contre la pression siamoise, semblait sur le point de disparaître comme état indépendant.

En 1858, un Malais nominé Tuon-lini, s'étant soulevé et nyant entraîné dans sa rébellion tous les Chams du rnyaume, se réfugia avec ses principaux complices à Chau-doc, auprès des Annamites. L'année suivante Ang Duong réclama du gouvernement de Hué l'extradition des coupables; non-seu-

On raconte de ce célèbre Siamois des traits d'énergie extraordinaires. Au moment de la guerre de 1865, des poudres qui avaient été placées sous la cage de l'éléphant qu'il montait s'enflammèrent, et le courrirent littéralement de brûlures. Le roi de Siam, informé de cet accident, lui envoya ses médecins et lui lit dire de revenir à Bankok. Mais le Bodin consentit sculement à interrompre sa marche pendant trois jours; il se remit ensuite en route, malgré d'atroces souffrances, et voyagea jour et muit pour réparer le temps perdu.

lement les Annamites refusèrent de les livrer, mais ils leur fournirent des soldats. Les hostilités commencèrent immédiatement sur toute l'étendue des frontières des deux pays. Ang Duong mit le gouverneur de Peam, nonmé Kep, à la tête de ses troupes, et celui-ci refoula les Annamites et les Malais dans le Trang du sud. Ang Duong mourut à ce moment (1860). L'année précédente, il s'était rendu à Kompot, où il avait accueilli avec bienveillance le voyageur français Mouhot.

L'obbarach succéda à son père et prit le titre de Prea Noroudam, dont les Européens ont fait Norodon; mais ses frères ne tardèrent pas à fomenter contre lui une révolte qui le sorça à s'ensuir à Bankok. Les Siamois vinrent à son aide, et il put revenir à Oudong en février 1862. Ang Sor, le chef principal de la rébellion, se réfugia à Saigon, deveuu déjà possession française. Une demande d'extradition fut adressée à l'amiral Bonard par le gouvernement de Bankok. L'amiral la repoussa dans le but de protester contre l'ingérence siamoise dans les affaires du Cambodge, et de réserver l'entière liberté d'action de la France. En 1864, éclata une nouvelle rébellion : un mandarin cambodgien, nommé Asoa, qui se prétendait sils de Ang Em et cousin de Noroudam, réunit les anciens rebelles d'Ang Sor, les Malais et quelques Annamites, mit à mort Kep, qui s'était maintenu dans le Trang du Sud, s'empara de Kompet qu'il pilla, et marcha sur Phnom Penh. Il fut repoussé, mais il se maintint quelque temps en possession de la province de Trang. Un autro agitateur, connu sous le nom de Pou Kombo, se disant fils de Ang Chan et d'une concubioc, se fit également quelques partisans dans le pays.

A ce moment, la France était déjà intervenue au Cambodge : depuis l'année précédente, uo officier d'un rare mérite, dont le nom a été cité au commencement de cette chronique, le commandant de Lagréo, résidait au Cambodge, et, par ses utiles informations, avait guidé le gouverneur de la colonie, l'amiral La Grandière, dans les négociations qu'il avait été nécessaire de nouer avec Siam pour l'amener à re-

noncer à son action sur le Cambodge. Il n'y avait pas d'avenir possible pour nos possessions de Cochinchine, si l'accès do la vallée du grand sieuve nous restait sermé. Or, entre des mains siamoises, le Cambodge ne pouvait être et n'était en esset qu'une barrière et un isolant, empéchant tous les produits du Laos d'arriver à Saïgon, pour les rejeter sur Bankok. Nous ne pouvions tolèrer qu'une insluence commerciale aussi contraire pût s'exercer à Phnom Penh, aux frontières mêmes de notre colonie. C'était déjà bien assez que la plupart des embouchures du Cambodge restassent entre les mains des Annamites et que la moitié du delta du sleuve servit encore d'asilo aux pirates et aux chess de bandes qui, à l'instigation de la cour de Hué, cherchaient à somenter la rèvolte dans nos possessions.

Tello fut la nécessité d'où sortit le protectorat du Cambodge. Après avoir tour à tour employé la ruse et la menace auprès de Noroudam pour l'empécher de se livrer à la France, après nous avoir même dénié le droit de traiter avec un princo qu'on affectait de tenir à Bankok pour un simple gouverneur de province<sup>1</sup>, l'influence siamoise dut céder à l'ascendant que le commandant de Lagrée sut exercer sur l'esprit de Noroudam. Le général siamois Chao Koun Darat, se reconnaissant impuissant à contre-balancer l'action française, quitta Qudong, et son gouveruement so résigna à renvoyer pour la cérémenie du couronnement les insignes royaux du Cambodge, qui étaient restés jusque-là à Bankok. Le roi de Siam se refusa cependaut à reconnaître officiellement le protectorat du Cambodge par la France, dans l'espérance d'obtenir la ratification définitive de sa priso de possession des provinces de Battambang et d'Angcor, qu'aucune pièco écrite, qu'aucun titre officiel n'avaient légitimée jusqu'à ce moment.

Ce sut le 3 juin 1864 qu'eut lieu le couronnement de Noroudam, en présence d'un envoyé siamois et du ches

¹ Voyez à ce sujet le curieux récit des révolutions du Cambodge depuis la fin du dernier siècle jusqu'à nos jours, écrit par le feu roi de Siam et inséré dans le numéro du Phanix Advertiser de décembre 1871.

d'état-major de l'amiral La Grandière, M. le capitaine de frégate Desmoulins. A pertir de ce moment, il n'y eut plus de mendarins siamois à la cour du Cambodge; un résident français fut placé à Compong Luong pour servir d'intermédiaire entre le roi et le gouverneur de Cochinchine. Le frère du roi, le Prea kco fea, dut résider à Saïgon, sous la surveillance de l'autorité française, afin d'éviter toute tentative nouvelle de guerre civile. Pou Kombo fut également interné dans la même ville. Malheurensement, une imprudence permit à Pou Kombo de s'évader au mois d'avril 1866. Il appela le peuple cambodgien aux armes, en lui promottant la suppression des fermes et des impôts que Noroudam avait établis pour subvenir aux nouveaux besoins que lui créait le contact des Européens et de la civilisation européenne : grâce à la haine qu'excitaient pertout les nouveaux fermiers, qui étaient presquo tous Chinois, le prétendant réunit bientôt un grand nombre de partisans, et il obtint teut d'abord des succès considérables. Le capitaine de Larclauze et le lieutenant-colonel Marchaisse furent tués et leurs troupes repoussées dans les premiers engagements des Français avec les rebelles. Le gouvernement de Gechinchine dut mettre en mouvement des forces considérables. Pour denner au roi Noroudam l'appui de la popularité de son frère, le Prea keo fea, qui est aimé des Cambodgiens, comme le sont au Cambodge tous les princes de la famille royale tant qu'ils ne gouvernent pas, l'emiral de La Grandière fit nommer ce prince gouverneur de la province de Ba Phnom, puis commandant en chef de tout le nord du royeume; il dut résider à Tchelong, eu-dessus de Plinom Bachey. Cette action, plus apparente que réelle, du prince en saveur de son frère, contribua beaucoup à décourager les rebelles, auprès desquels Pou Kombo s'était autorisé du nom du Prea kco fea. Après des fortunes diverses, Pou Kombo fut enfin réduit à se cacher dans les forêts avce quelques partisans, et il fut tué par les Cambodgiens euxmêmes dans la province de Compong Soai, le 3 décenibrc 1867.

Ce mouvement insurrectionnel avait déterminé le gouverneur de la Cochinchine à s'emparer des trois provinces du delta du Cambodgo qui restaient encore aux mains des Annamites. Leur occupation cut lieu sans coup férir, au commencement de 1867. Enfin, l'importante sto de Phu Ouoc 1, qui, grâce aux guerres incessantes entre les Annamites, Siam et le Cambodge, était devenue depuis 1821 un asile de pirates dont les incursinns restaient impunies et dont l'autorité avait fini par s'imposer au point quo ses chess délivraient, moyennant une somme d'argent variable, un permis de circulation aux navires et aux caboteurs qui naviguent dans le golfe de Siam, l'îlo de Phu Quoc fut attaquée en septembro 1868 par quelques canonnières françaises; aprés une faible résistance, les habitants se soumirent, la sûreté de la navigation du golfo de Siam fut assurée, et tout le Cambodge fut pacifié pour longtemps.

L'année précédente, le gouvernement français avait négocié avec Bankok un traité destiné à faire reconnaître des Siamois le protectorat du Cambodge par la France. Malheureusement, pour obtenir ce résultat à peine souhaitable, on légitima imprudemment ls prise de possession par les Siamois des provinces de Battambang et d'Augeor. L'échango des ratifications se fit à Bankok le 24 novembre 1867. Outre les fâcheuses conséquences commerciales et les conflits politiques incessants qu'occasionnera et qu'occasionne déjà la division du Grand Lac en deux dominations distinctes, n'eûtil pas été désirable quo ces ruines d'Angeor, qui n'ont point livré encoro le secret de leur histoire, ni complétement dévoilé toutes leurs splendours architecturales, fussent placées à l'abri d'un drapeau civilisé, et rendues ainsi plus accessibles aux recherches de la science?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phu Quoc est le nouv annamite de l'île qui est située au sud et à pen de distance de Kompot. Son nom cambodgien est Ca Tron.

## RÉSULTATS TOPOGRAPHIQUES

## ET ARCHÉOLOGIQUES

DES FOUILLES ENTREPRISES A JÉRUSALEM
PAR LE PALESTINE EXPLORATION PUND.

PAR M. CH. CLERMONT-GANNEAU.

L'origine de la Société qui, sous le nom de Palestine Exploration Fund, s'est constituée en Angleterre dans le but de sonmettre Jérusalem et la Palestine en général à des investigations méthodiques, est due tout entière à l'initiative privée. En 1864, une généreuse Anglaise, miss Burdett Coutts, consacra une somme de 500 livres sterling, environ 12,500 francs, à l'étude des moyens nécessaires pour doter la ville sainte, si mal partagée sous ce rapport, d'eau pure et abondante. La première condition pour résoudre ce problème difficile était d'examiner soigneusement tout l'ancien système hydranlique de Jérusalem, consistant en citernes, piscines et aquedues pour la plupart ercusés dans le roc, et de voir s'il n'y aurait pas possibilité de le mettre, à l'aide de quelques réparations et appropriations, en état de fonctionner de nonveau. Il fallait, avant tout, dresser dans ce but

un plan précis de la localité, car les cartes déjà publiées étaient d'une inexactitude désespérante. Un des meilleurs officiers du génie royal, le capitaine Wilson, fut, avec quelques sous-officiers du même corps, mis par Lord de Grey, alors secrétaire d'État pour le département de la guerre, à la disposition du petit comité de gentlemen chargé par miss Burdett Coutts de mener l'entreprise à bonne fin.

Le capitaine Wilson employa les années 1864 et 1865 à faire de la ville sainte et de ses environs un admirable plan trigonométrique, ainsi que des plans détaillés du Haram ech-chérîf, vulgairement dit mosquée d'Omar, de l'église du Saint-Sépulcre et de différents autres monuments importants.

Ces travaux d'une valeur immense pour l'archéologie, et qui font le plus grand honneur à l'Ordnanee Survey, furent publiés aux frais du Trésor.

Tont en s'occupant spécialement de la question des caux qui était son principal objet, le capitaine Wilson ne négligea pas de recneillir, chemin faisant, une foule d'observations touchant la topographie générale. Quelques amis lui fournirent même des fonds pour tenter sur certains points d'intéressantes excavations qui préludaient aux fouilles entreprises plus tard sur une si vaste échelle.

Cependant ces recherches commençaient à attirer l'attention publique en Angleterre, où les questions bibliques ont le privilége d'exciter un si vif intérêt. Vers le milieu de l'année 1865, le Palestine Exploration Fund fut constitué sous le patronage de la

Reine, pour poursuivre, en les étendant, les recherches commencées; les ressources de la Société consistaient uniquement en souscriptions annuelles qui aujourd'hui atteignent un chiffre considérable, peut-être une centaine de mille francs. Le capitaine Wilson, assisté par le lieutenant Anderson, entreprit, pour le compte de la nouvelle Société, une suite de recherches en Samarie, en Galilée, sur les deux rives du Jourdain; quelques points furent même fouillés, sans grands résultats il est vrai, mais l'expédition recueillit une riche moisson de plans, cartes, dessins et photographies dont la vente fructueuse vint donner une nouvelle impulsion à la Société. Nous ne mentionnerons que pour mémoire l'exploration du Sinai entreprise vers la même époque.

Ensin en 1867, la Société, pouvant disposer de grandes ressources, résolut d'organiser une nouvelle expédition, dans le but particulier de commencer à Jérusalem une série d'excavations systématiques destinées à éclaireir les questions si nombreuses, si complexes et si controversées, de la topographie de la ville sainte. La direction en sut consiée au capitaine Warren, des ingénieurs royaux, qui, pendant trois années consécutives, s'acquitta à merveille de cette tâche difficile, souvent périlleuse. Les obstacles étaient de deux genres : d'abord l'opposition du gouvernement ture, l'hostilité des autorités locales, les préjugés, le fanatisme et la cupidité des populations; d'autre part, la nécessité de creuser des puits souvent à plus de cent pieds de prosondeur, et

de cheminer dans des galeries de mine à travers nu sol perfide et mouvant, qui faillit maintes fois engloutir dans des crevasses subitement formées les hardis explorateurs. A cela il faut ajouter l'insuffisance des moyens techniques dont on pouvait disposer; la nécessité d'employer pour ces fouilles délicates des paysans ou fellâlitins du pays, l'obligation de les dresser à ce métier tout nouveau pour eux, et de les surveiller sans relâche; mille choses enfin dont seuls peuvent se faire une idée exacte ceux qui connaissent l'Orient pour y avoir séjourné quelque peu.

La ténacité, l'énergie, une intelligence parfaite des conditions de réussite, le courage souvent poussé jusqu'à la témérité permirent au capitaine Warren de triompher de tous ces obstacles et d'exécuter aussi complétement que possible le hardi projet d'explorer une partie de la Jérusalem souterraine. Ces travaux de mine ne l'empêchèrent pas de se livrer à d'autres recherches fécondes, comme l'exploration du Liban et le relevé cartographique de diverses régions de la Palestine trans- et cis-jordanique, qui fournit d'excellents matériaux pour une carte de Palestine vraimeut digne de ce nom. Mais il serait trop long de rendre un compte détaillé de tous les travaux accomplis. Je voudrais donner sculement en quelques mots un aperçu des fouilles faites à Jérusalem, qu'un séjour de plusieurs aunées sur les lieux m'a permis de suivre sans interruption, et indiquer les principales découvertes qu'elles ont amenées.

. Avant d'aborder ce sujet je rappellerai, pour terminer d'un mot l'histoire des actes du Palestine Exploration Fund, que la mission du capitaine Warren. ayant pris fin en 1870, il y cut un temps d'arrêt d'une année pendant lequel on s'occupa principalement de la publication des matériaux recueillis. En 1871, la Société résolut de faire exécuter une carte générale trigonométrique de la Palestine, indispensable pour l'étude de la topographie ancienne. La direction de l'œuvre fut confiée au capitaine Stewart également du corps des ingénieurs royaux, qui, tombé gravement malade, vient de revenir en Angleterre et va être remplacé par le lieutenant Conder; dans l'intervalle, une base pour la carte a été mesurée avec toute la précision voulue, et les opérations géodésiques sont actuellement en pleine activité.

Les fouilles les plus intéressantes sont celles qui ont eu pour objet l'enceinte du Haram ech-Chérif, correspondant expetement, comme on le sait, à l'emplacement de l'ancien temple juif. L'esplanade, du Haram, située à l'intérieur de la ville actuelle, forme une espèce de parallélogramme irrégulier assez exactement orienté: la face nord mesure 1,042 pieds anglais de long, la face ouest 1,601, la face sud 922, et la face est, qui longe la vallée du Cédron, 1,530. Les quatre côtés sont limités par un mur d'enceinte de construction hétérogène et d'appareils divers sur l'âge desquels on a fort longtemps disputé et l'on n'est même pas aujourd'hui tout à fait d'accord. A

peu près au centre s'élève la fameuse mosquée de la Sakhra ou roche sainte; au sud on voit la grande mosquée d'El-Aqsa, et çà et là, dans ce vaste espace, une foule de petites mosquées, wélis, niédrèsé, constructions diverses dont on ne peut se rendre compté qu'avec un plan détaillé sous les yeux. Des fouilles étant impossibles à l'intérieur de l'enceinte sacrée, où les chrétiens ne peuveut pénétrer que depuis la guerre de Crimée, le capitaine Warren dut se borner à attaquer le périmètre de l'extérieur.

Une de ses premières excavations fut entreprise à l'extrémité méridionale de la face puest de l'enceinte. pour retrouver sous terre les traces du pont dit de Robinson, dont on voit encore les priachements adhérents au mur du Haram et qui était destiné à faire communiquer la ville haute avec le temple en traversant là vallée du Tyropœon. Cette vallée est aujourd'hui à peu près comblée par une accumulation prodigieuse de débris qu'on retrouve partout à Jérusalem et qui a amené sur presque tous les points un exhaussement énorme du sol. Après avoir creusé une série de puits qui ont permis de déterminer avec précision la forme, la profondeur et la direction de la vallée du Tyropœon, le capitaine Warren découvrit les fondations du pilier sur lequel reposait primitivement l'arche du pont et les voussoirs mêmes du pont éeroulé recouverts par une conche de terre rapportée de plus de 45 pieds d'épaisseur. Les voussoirs gisaient sur un payage antique qui s'étendait du pilier au mur du Haram,

ct qui nous donne ainsi le niveau de la Jérusalem des Hérodes. Ce dallage reposait lui-même sur une couche de débris plus anciens, de 23 pieds de hautcur, sous lesquels on retrouva d'antres voussoirs d'une arche tombée sur le roc primitif et ayant défoncé la voûte d'un canal, creusé dans le roc, qui courait parallèlement au mur du Haram. Ainsi donc la vallée du Tyropœon avait subi sur cc point un exhaussement de 68 pieds; un premier pont, qui la traversait à l'époque où le roc était encorc à nu, ayant été détruit, le soi commença à s'exhausser de 23 pieds par une accumulation lente de débris de toute sorte représentant un espace de temps considérable; à ce moment un dallage fut placé sur cette couche, et le pont, reconstruit depuis, ayant été détruit de nouveau, les débris vincent tomber sur le pavage et furent à leur tour recouverls par un exhaussement de 45 pieds.

Des exeavations analogues à celle que nous venons de décrire avec quelque détail pour donner une idée des travaux exécutés, furent entreprises le long de la face ouest, au pont dit de Wilson, à la porte de Barclay, à l'angle sud-ouest, le long de la face sud, à l'angle sud-est et à l'angle nord-est de l'enceinte. On retrouva sur plusieurs de ees points le mur antique descendant au-dessous du niveau actuel à de grandes profondeurs. Des différences spécifiques de la plus haute importance dans la taille des blocs, les niveaux des assises, et la nature des appareils, ont été constatées et permettent aujonr-

d'hui de déterminer presque à coup sûr les diverses époques de la construction du mur d'enceinte, de faire par conséquent la part de ce qui appartient à Salomon, à Hérode ou aux temps intermédiaires. Il paraît désormais très-probable que le temple de Salomon avec ses parvis était au centre de l'enceinte actuelle, que le hiéron reconstruit par Hérode fut à la fois agrandi au nord et au sud et est représenté très-exactement par l'ensemble du Haram tel qu'il existe aujourd'hui. Le capitaine Warren, s'appuyant surtout sur des considérations techniques, a démontré très-ingénieusement que l'ancien palais de Salomon avait été englobé dans cet agrandissement, et qu'il forme justement l'angle sud-est de l'enceinte, sur lequel on a tant disputé. A la face orientale de cet aogle, on a découvert sur des blocs appartenant aux dernières assises, à plus de 80 pieds de profondeur, des caractères sémitiques peints et gravés, qui paraissent plutôt araméens que phénioiens.

Le capitaine Warren a aussi exploré la plupart des nombreuses citernes, dont quelques-unes gigantesques, creusées dans le roc à l'intérieur du Haram. Ces recherches ont fourni de précieuses indications dont il m'est malheureusement difficile d'indiquer la valeur dans cette brève notice. Un point surtout paraît devoir être d'un intérêt tout particulier; c'est une sorte de crypte moitié construite, moitié taillée dans le roc, que le capitaine Warren a trouvée dans la région nord du Haram, et où M. Fergusson, conformément à sa théorie bien connue et tant con-

testée, inclinerait à placer l'église de la Résurrection élevée par Constantin sur le tombeau du Christ.

Au sud du Haram le capitaine Warren a retrouvé sous terre l'ancien rempart de Jérusalem qui enveloppait la colline d'Ophiel, et à la fontaine de la Vierge, ou source de Rogel, un curieux passage creusé dans le roe, qui, en temps de guerre, permettait aux habitants d'aller puiser de l'eau à couvert, au dehors des murs:

Dans la vallée de Cédron on a déblayé un long aqueduc ereusé dans le roc, dont la destination est encore un mystère, mais dont le percement représente un travail énorme.

Des fouilles à la piscine dite de Béthesda ont démontré l'existence d'une vallée qui coupe obliquement l'esplanade du Haram du côté nord-est et va déboucher dans la vallée du Cédron dont elle est peut-être la véritable origine.

Des excavations ont été aussi tentées à l'intérieur même de Jérusalem, notamment à l'emplacement présumé de la porte Gennath, point capital dans la controverse sur la question do l'authenticité du Saint-Sépulcre. Elles ont amené un résultat négatif pour l'hypothèse assez populaire qui, à l'endroit fouilté, voulait voir cette porte point de départ du second mur d'enecinte.

Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail de tons ces travaux qui ont été si féconds pour la topographie. Je voudrais senlement dire quelques mots au sujet des découvertes archéologiques qu'ils ont

amenées. Ces résultats ne sont certainement pas comparables aux résultats topographiques, et quelques personnes s'en étohnent, mais bien à tort. Jérusalem a été de tont temps pour l'archéologie un des sols les plus ingrats. Tandis que la Grèce, l'Italic, l'Asic Mineure, la Phénicie nous livrent par milliers des textes et des objets antiques, Jérusalem est sous ce rapport tout à fait déshéritée. Copendaut la civilisation hébraïque, encore qu'elle tienne dans l'histoire générale de l'humanité une fort petite place et qu'elle fasse assez pauvre figure auprès des mondes assyrien et égyptien, a dù avoir un certain développement, et aurait dû nons laisser des traces appréciables. Malbeureusement Jérusalem est placée, au point de vue archéologique, dans des conditions tout à fait défavorables, qui penvent expliquer en partie ce mutisme singulier. L'exhaussement progressif du sol nous met à une grande distance du niveau antique, qui est bien rarement atteint par les fouilles accideutelles des partiouliers, amenant souvent, partont ailleurs, les plus grandes découvertes. En outre, Jérusalem a subi le sort des villes qui ont tonjours vécu d'une vie continue et ininterrompue: clle s'est dévorée elle-même. Tous les débris antiques ont été successivement, pendant cette longne succession de siècles, utilisés conme matériaux dans la construction des maisons, superposées les unes anx antres. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les excavations anglaises avaient pour objet presque unique des observations topographiques; que la surface antique explorée est bien minime si l'on additionne tous les puits et galeries creusés pour atteindre des points déterminés, et qu'enfin il fallait une véritable chance pour qu'un de ces puits vînt tomber juste, verticalement, sur un objet antique ou une inscription importante.

Toutefois ces souilles, quoique peu productives, n'ont pas été entièrement nulles pour l'archéologie. Nous rappellerous les caractères constatés dans les sondations: de l'angle, sud-est; le cachet de Aggée, fils de Chebapiah; en caractères bébreux phéniciens, tronvé à l'angle sud-onest; six anses de yases en terre enite découverts sur le roc, à l'angle sud-est, à 79 pieds au-dessous du sol actuel, et portant des estampilles en caractères phéniciens semblables à ccux de la pierre de Dhiban : le melek zeph, קל לפלכ זה et le melek chat, למלכ שה in poids en pierre avec une inscription hébraïque; plusieurs lampes en terre cuite portaut des inscriptions greeques chrétiennes; quelques lampes en verre, vases on plats en terre cuite, objets divers en bronze, fragments d'architecture de différentes époques, etc. ..

C'est peu certainement, si, faisant abstraction des résultats topographiques; l'on ne considère que ces trouvailles archéologiques et qu'on les compare aux sommes considérables dépensées pour les excavations.

Gependant on est en droit d'espérer que le sol de Jérusalem rompra enfin ce long silence et nous livrera, comme celui des autres contrées, de ces

pierres parlantes qui jettent tant de lumière dans le passé. Les résultats partiels obtenus par le Palestine Exploration Fund, quelques découvertes faites récemment sur le terrain hébreu, celles de la stèle de Mésa, de la stèle du temple d'Hérode, des inscriptions hébraïques en caractères phéniciens de Siloan, nous montrent bien qu'en cherchant avec méthode et patience on peut découvrir, en terre hiblique, une série de textes d'autant plus précieux qu'ils sont plus rares et qu'ils ont d'ailleurs, tant cette histoire juive est compacte et continue, des chances infinies de eoïncider avec des événements relatés dans les sources écrites, et de fournir ainsi à la science eritique des éléments inattendus de contrôle et de vérification pour un des documents les plus intéressants des archives humaines.

On peut être eonvaincu que, si l'on entreprend des explorations suivies dans un but exclusivement archéologique, si l'on y applique les moyens suffisants, si l'on s'attaque à certains points déterminés par des considérations historiques et topographiques, on exhumera quelque jour un monument capital, une page originale des annales d'Israël ou de Juda. Le Palestine Exploration Fund semble l'avoir compris et vouloir diriger ses efforts dans ce sens. Souhaitons-lui cette bonne fortune qu'il a bien méritée par sa persévérance, et qui viendra dignement couronner des travaux dont l'intérêt seientifique ne le cède pas à l'intérêt religieux.

## L'ÉTALON DES MESURES ASSYRIENNES

FIXÉ PAR LES TEXTES CUNÉIFORMES.

PAR M. J. OPPERT.

En 1853, livré aux travaux de relèvement trigonométrique des ruines de Babylone, je fus amené à étudier les mesures des Chaldéens. L'examen de plusieurs centaines de briques babyloniennes et d'une grande quantité de dalles en pierre me conduisit à différents résultats nouveaux, qui peuvent se résumer en ces termes:

- 1° La brique est originairement le pied carré babylonien;
- 2° Le pied formait les trois einquièmes de la condée, et non pas les deux tiers, comme chez les Grees;
- 3° Cette coudée est essentiellement la même que la coudée royale égyptienne, et plus petite que la coudée de Ninive et de Perse;
- 4° Le stade se compose donc de 360 coudées et de 600 pieds, tandis qu'en Grèce il était de 400 coudées;
- 5° Le pied babylonien avait o<sup>m</sup>, 315 (315 millimètres), et la coudée, o<sup>m</sup>, 525.

Mon illustre maître M. Boeekh sit à l'Académie de Berlin un mémoire sur ees résultats, et j'eus la grande satisfaction de les voir entièrement approuvés. Ils ont dépuis forme la base des réchérchés sur les mesures de cette partie de l'Asie.

Quelques savants 1 ont voulu contester ces résultats; mais les études ultérieures les ont maintenus et viennent encore de les consacrer par une éclatante confirmation.

Cette corroboration du système émis il y a près de vingt ans dérive du déchissirement des textes cunéiformes, contrôlé par les mesures prises à Khorsabad par Botta et Flaudin. Avant tout, il convient de dire déjà, bien que cela résulte de notre développement, que deurs recherches ont été exécutées avec une admirable exactitude.

La comparaison de ces deux éléments nous a foirmile moyen de fixer exactement, jusqu'au dixième de millimètre près, l'étalon métrique en usage du temps de Sargon. Ces mesures doivent s'être perpé-

1 Mon savant ami M. Vasquez Queipo à d'abord admis mes opinions, puis il a fait valeir quelques réserves et a finalement remplacé le système assyro-perse par le système arabe, J'ai la certitude que l'explication des lextes assyriens eux-mêmes le ferout revenir à son ancienne opinion. (Veir Vasquez Queipo, Essai sar les systèmes métriques de l'antiquité, p. 286 et p. 578.) Le vice de l'argumentation de M. Queipo réside surlout dans l'assimilation de la condée autique au bras (dzera) arabe; elle admet donc une coudée de deux pieds qui ne se trouve pas ailleurs dans l'antiquité asiatique. M. Queipo insistait avec raison sur le défaut de l'assimilation d'un certain nombre de coudées avec une valeur exprimée en mesures connues; cette objection est écartée par l'équivalence fournie par les mesures de Khorsabad.

Nous avions fixé la coudée assyrienne comme étant provisoirement identique à celle qu'on appelle philétérienne, évaluée à 54 centimètres. Nous démontrerons que la coudée assyrienne avait un soixante-huitième en plus, et qu'elle était un peu plus forte que celle qui, plus tard, dut former l'étalon de Persépolis, and trait à la coudée assyrienne avait un peu plus forte que celle qui, plus tard, dut former l'étalon de Persépolis, and trait à la coudée assyrienne comme

Avant d'aborder ce sujet, il convient de toucher un sujet en apparence, différent, mais, en gréalité connexe à notre développement. 2004, 2006 2006

Nous savons par les auteurs grecs quo les Chaldéens comptaient le temps par sosses de 60, par ners de 600 et par sars de 3,600 ans. J'avais cru voir, séduit par des assonances philologiques, dans les sosses l'hébreu sa'at a heure, » dans les ners le sémitique nahar a jour, » et dans le sar le mot sahr a mois. » J'avais donc cru devoir modifier les évaluations du soss et du ner, et maintenir celle du sar.

Je suis en état aujourd'hui de rectifier cette erreur, et en même temps de généraliser et de corriger les idées que la plupart des savants ont émises au sujet des sosses, des ners et des sars.

Les expressions en question ne sont pas des valeurs exclusivement temporaires. Le ner, par exemple, ne veut pas dire seulement 600 aus; cet intervalle est égal à un ner d'années. Elles sont tout simplement des valeurs numériques, en un mot, des coefficients arithmétiques.

Le soss signifie le nombre de 60; Le ner signifie le nombre de 600; Le sar 1 signifie le nombre de 3,600.

Ces expressions ne s'employaient que pour les chissres élevés, et ne s'ajoutaient qu'à une certaine valeur dans chaque ordre d'idées. L'unité était :

Pour les valeurs temporaires, l'année;

Pour les valeurs itinéraires, la canne de 6 coudées;

Pour les valeurs agraires, probablement le carré de 60 coudées, le plèthre;

Pour les valeurs eubiques, le talent.

Les signes par lesquels ces valeurs de sosses, de ners et de sars sont déterminées sont :

- M. Brandis (Das Mânz-, Mass- und Gewichtsystem) a également émis cette idée, et il cite à propos les passages d'Hésychius et de Suidas : σάρος ἀριθμός τις σαρὰ Βαδυλωνίοις. Seulement il a laissé de côté le ner, qui entre bien daes tout le système de numération chaldéenne.
- <sup>2</sup> Cels résulte de la comparaison de B. M. III, 38, 16; Dour-Sar-kayan, p. 7, l. 81, 9e; p. 19, l. 65. Il convient de dire que M. Smith, dans son Assurbanipal, e bien traduit le passage allégué par 2 ners, 7 sossos et 15 ans.
- <sup>3</sup> M. Rawlinsone, il y a lengtemps, vu dans ce signe le ner; il est expliqué nêra dans les syllabaires (B. M. II, 2, 658; III, 7e, 196-200). Dans les textes d'Asurbanhabal, il se met au lieu de nêr « le jeug » et de nêr « su-desseus » (B. M. III, 23, 1e1; 26, 12; 35, 8 et passim). Il existe aussi l'étoile du nêr, qui se lève au meis d'Eleul (ib. 53, 61), et qui, en surveillant et en regardant la planète de Vénus, a pour conséquence la perte du pays et la victoire du rebelle

Appliquons maintenant ces eoefficients aux unités disférentes.

Nous n'avons rien à ajouter au sujet des multiples connus de l'année.

Quant aux mesures linéaires ou du premier degré, nous aurons, dans l'un des différents systèmes 1, pour l'unité, la canne ou brasse, 6 coudées ou 10 pieds;

Pour le soss, le stade, 360 coudées ou 600 pieds, Pour le ner, le mille, 3,600 coudées ou 6,000 pieds;

Pour le sar, le schane de 60 stades, 21,600 coudées ou 36,000 pieds.

J'ai déjà évalué, en 1856, le , us, itinéraire à l'ammatgagar, à 360 coudées 2 ou au stade, et j'ai également reconnu la valeur du mille et du schæne. J'ai approprié l'expression schæne à l'aslaqaqqar (écrit kaśbuqaqqar) par suite de l'étude de l'inscription d'Assurbanhabal, en 1865. En esset, il est dit dans le prisme de ce roi que Ninive était distante du désert arabe de 100 asliquqar (kaśbuqaqqar³): ce terme, devant être un inultiple du stade, ne pouvait

<sup>1</sup> Nous reviendrons sur un autre système qui a été retrouvé par M. George Smith sur une tablette de Senkereh.

<sup>(</sup>ib. 57, 28). Cela peut être Canope. Ce signe compliqué est formé du sar, précédé de sa, iodiquant la sixième partie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Hincks a d'abord contesté, puis accepté meo epinien. Je reviendrai sur ce point et sur les observations auxquelles il donce lieu.

<sup>3</sup> B. M. III, 21, 79; 35, 84. Le mot se trouve dans un passage

être constitué que par la multiplication par 60, ce qui me donnait la valeur exacte de 1,100 à 1,200 kilomètres.

Il faut réserver encore la discussion des mesures du second degré!; d'autres questions doivent d'abord être résolues avant qu'il soit possible de consigner

do l'inscription d'Assarhaddon, mal traduit dans mes Sargonides,

p. 62. En voici la vraie traduction :

all y a une région, nommée Basi, dont le site est fointain, une contréo d'abattement, un horizon de langueur, une terre de soil. Il s'y trouve un désert de sables et de rochers sur 140 schenes; sur 20 schenes, des serpents et des scorpions couvrent le sol, comme des mouches. Une montagne de geanit, nommée Hazu, s'élèvo à

20 plèthres (haiba), jo lo franchis. »

Cette rectification, déjà publiée par M. Lenormant (Essai, note & &), cat do moi, ainsi que l'assimilation du kasbuqaqqar au schœne de 60 stades. M. Lonormant comhat une de mes conclusions, que le kasbu, outre la signification de chouble heures, que Hincks a prouvée, désigne aussi la 360° partie du schœne, c'est-à-dire le plèthre de 60 coudées ou de 100 pieds. Il traduit done «pendant 40 heures, » au lieu de 20 plèthres. La décision est très-difficile; aussi n'avais-je publié ni l'opinion combattue par M. Lenormant, m'es opinions que j'ai été heureux de voir adoptées par mon savant ami.

La prononciation de habba est asla; cela devient évident par un passage do Sardanapalo VI (B. M. III, pl. 29 E. l. 20), où l'on lit asligaggar pour indiquer la distance de Memphis que, solon mo convention entre Assarhaddon et Téarco l'Éthiopien, les contractants ne devisient pas franclur; Assarhaddon seul tint sa parole {ib. 28, 4}. Lo chiffro perdu portait probablement 60 schænes. Lo nom du schæne est masha (B. M. III, 17, 88), la corde, comparable à l'hébreu nicult (Joh, 38, 31). Le mot asla (G. I. de Sargon, l. 127) se retrouve dans l'arabe (La), une mesure do Bassora de 60 coudées, et dans l'araméen TUN « cordo, mesure. »

Dans tous les systèmes do l'antiquité, les mesures de la seconde puissance sont les plus difficiles à déterminer. Il y a aussi des raisons pour admettre comme unité le carré de 90 condées, dont les quatre côtés faisaient un stade. l'unité des mesures de superficie avec une riguéur mathématique.

La suite du troisième degré, capacité et poids, se déduit ainsi:

Le soss, 60 talents;

Le ner, 600 talents;

Le sar, 3,600 talents.

Les poids de 60, Tour et de 600 talents, cités dans les inscriptions de Sargon, out été expliqués ainsi avec raison par M. Lenormant (Essai sur un document mathématique chaldéen, p. 60), et la fixation de ces valeurs importantes constitue le point original de son livre. Le texte dit que les Lions de bronze de Khorsabad pesaient 1 poids m, 6 poids n et 50 talents. Le poids des Taureaux étant présumé être de 31,000 kilogrammes¹ et le talent de 31 kilogrammes, M. Lenormant l'évalua à 1,000 talents environ. Et puisque n doit être plus fort que 50 talents, nous pourrons fixer n à 60 talents, donc à 410 talents; dès lors, il résultera pour m un reste de 600 talents. Nous dirons, inalgré l'erreur dans les prémisses: m + 6 n + 50 = 1,010 talents.

Seulement M. Lenormant ne reconnut pas la généralisation du système des coefficients babyloniens. Il vit pourtant que dans le système itinéraire il pouvait y avoir également entre le tre le le la 10.

<sup>1</sup> Cette ancienne évaluation se trouve aujourd'hui être absolument inexacte, et, de plus, it ne s'agit pas de Taureaux en pierre.

Quant à l'étymologie des noms, nous abandonnons nécessairement notre première explication de sahar par mois, de ner par jour et de soss par heure. Au contraire, je crois qu'il ne faut pas chercher la signification de ces termes dans des dérivations symboliques. Le mot susa, ww , veut dire six et soixante; ainsi nir, ניד, indique le nombre de six cents, et saru, écrit W [ ] E [ ], sa a-ru, B. M. II, 2, 256 (216), est trois mille six cents. Ces mots se rattachent naturellement à des racines verbales : aiusi nous croyons que le mot saru est en esset dérivé de anu a entourer, » et qu'il a des rapports avec מחד « cycle. » Mais en tout cas, ce rapport n'est pas différent de celui qui relie אלף «mille» à אלף, ou רבו dix mille» à מבח « être multiple.» Rappelons-nous que les langues aryennes ont également leurs chiffres indépendants pour désigner les grands nombres : les Hindous ont pour 10,000, ayuta; pour 100,000, laksha, et ainsi de suite jusqu'à la vingt et unième puissance de dix; les Iraniens ont le baëvarë zend, le baivar perse, le baiver ou paiver persan. Les Grecs comptent par myriades, et les modernes seuls ont adopté le chissre de mille et surtout son earré, le million, comme base de toute la numération supérieure, en continuant la computation par puissance de dix à l'exposant de six.

La valeur de sar et de ner comme chisfres est prouvée encore par des titres de quelques sonctionnaires. Dans une liste des sonctionnaires capables d'être éponymes, on voit « le chef du sar (des 3,600) L'ÉTALON DES MESURES ASSYRIENNES. 165 du palais 1 », et « le chef du nër (des 600) du pays. » (Voir B. M. II, 53, 1. 18, 19; comp. 31, 39, 40.) Le premier de ces fonctionnaires est toujours éponyme, l'un des premiers dans un nouveau règne. (Voir B. M. II, 52.)

Après avoir expliqué l'agencement des multiples de la soixantaine, abordons le texte de Khorsabad.

Le roi Sargon 2 évalue à différentes reprises le pourtour de la ville de Khorsabad de la mauière suivante :

Une équivalence importante remplace le terme \( \begin{align\*} \

Le terme final est done 360 + 18 + 2 = 380 condées, U, pourvu que U signifie coudée.

Il est évident de plus que ec qui précède indique une valeur en chissres ronds; les 380 sont le surplus.

Mais pourquoi eet excédant, quand on devait plutôt présumer que les mesures d'une nouvelle ville devaient être appliquées en chissres ronds?

J'ai traduit, et M. Schrader d'après moi, « capitaine du palais; » M. Smith écrit tukulla. Le sens est celui que j'ai donné plus haut.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Donr Surkayan, p. 7.

Une réponse négative est donnée par les mesures de Botta; le mur avait exactement 1,750 mètres au N. E. et au S. O., et 1,645 mètres au N. O. et au S. E. 1; c'était donc un rectangle à côtés presque égaux, et non pas un carré. Je cherchais la raison dans une question de terrain, quand l'examen des mesures de Persépolis exécutées par Coste et Flandin me fit mettre le doigt sur la difficulté.

Dans les constructions des rois de Perse, nous remarquons des carrés apparents; mais le mesurage montre toujours un petit écart constant, et qui ne peut être le résultat d'une opération mal exécutée. De plus, ce sont toujours les valeurs moindres qui se présentent au calculateur comme capables de fournir un chiffre exact de coudées. Ainsi les plans de Coste et de Flandin donnent:

<sup>1</sup> Dans l'ouvrage de M. Place, Ninive et l'Assyrie, t. I, p. 160, il se trouve 1,760 au lieu de 1,750, 1,685 au lieu de 1,645, et 6,890 an lieu de 6,790 mètres pour le pourtour. Je me suis, comme de juste, préoccupé de cet écart considérable que M. Place admet sans noter les mesures différentes de Botta et de Flandin. Mais M. Place m'a déclaré n'avoir jamais mesuré l'enceinte de Khorsabad et avoir accepté les chiffres de Botta; son contre-maître arabe, Naliouchi, ayant seul mesuré les côtés, les avait trouvés conformes aux mesures de Botta. Il s'est donc glissé, dans le bel ouvrage de M. Place, des chiffres que d'ailleurs les autres mesures du même auteur prouvent être erronés. De plus, ces chistres de 1,760 et de 1,685 ne se trouvent pas reproduits sur le plan de M. Place; car, à l'échelle, les côtés y out 1,744 et 1,600 mètres (0",436 et 0",400 à 0,00025). M. Lenormant s'est trop bâté d'accepter, sans vérification aucune, ce faux plan pour proposer une interprétation, d'ailleurs mathématiquement et philologiquement impossible, du passage de Sargon sur les murs de Khorsabad (4 décastades moins 380 condées).

L'ÉTALON DES MESURES ASSYRIENNES. 167

- 1° Pour le carré du grand palais n° 8, 69<sup>m</sup>,32 sur 68<sup>m</sup>,66;
- 2° Pour le palais en entier n° 5, 54<sup>m</sup>,80 sur 40<sup>m</sup>,70;
- 3º Pour le grand carré du palais nº 5, 26<sup>m</sup>,50 sur 25<sup>m</sup>,80;
- 4° Pour le petit carré du même palais, 11<sup>m</sup>,60 sur 11<sup>m</sup>,20;
- 5° Pour le earré du palais n° 6, 14<sup>m</sup>,99 sur 15<sup>m</sup>,74;
- 6° Pour le earré du palais n° 3, 15<sup>m</sup>,15 sur 15<sup>m</sup>,50:
- 7° Pour la longueur du palais entier, 29<sup>m</sup>,72 sur 39<sup>m</sup>,40.

## Cela donne :

Pour le petit chissre de 1, 125 coudées; Pour le petit chissre de 3, 48 coudées; Pour le petit chissre de 4, 20 coudées; Pour le petit chissre de 5 et 6, 28 coudées.

Les valeurs de 2 et de 7 sont très-différentes; en effet, il y a pour le premier 100 sur 75, et pour le second 72 sur 54 coudées. Dans ces deux cas, l'intention de l'architecte est claire: il voulait eonstruire uu rectangle oblong dont les côtés eussent la proportion de trois à quatre.

Mais dans les autres eas, l'idée de faire un carré était tout aussi évidente; seulement des serupules probablement religieux arrêtaient le constructeur. Il serait difficile de déterminer aujourd'hui quelles superstitions l'empêchaient de faire un carré parfait. Apparemment, et c'est là le point qui nous intéresse, le même principe avait déjà antérieurement prévalu lors de la fondation de Khorsabad.

Le petit nombre étant la valeur qui exprime une unité de mesure avec un coefficient facilement prononcable, il devient évident que le commencement du terme cunéiforme exprimait ce coefficient en nombres ronds; car ce que nons appelons des chiffres ronds est tout simplement une valeur d'une énonciation moins compliquée. Or, une grande difficulté devait nous arrêter, c'était d'abord la certitude que l'expression du mille étant , eet idéogramme se trouvait répété d'une manière insolite : le premier élément se lisait quatre sois de suite, et le sceond trois fois. J'avais pendant longtemps regardé le mille comme devant être seindé en deux fractions inégales, et dont la somme fût égale à l'unité. C'est ainsi que je supposais eneore dans mon Dour-Surkayan, et je pensais que la somme de ces produits donnerait moins de quatre et plus de trois unités. soit trois unités plus une fraction.

Le problème offrait en outre un point plus saisssable encore. Le pourtour de Khorsabad étant de 6,790 mètres (2 × 1,75n + 2 × 1645), on pouvait se demander combien de coudées assyriennes on en obtiendrait. A vue d'œil, cela devait être douze mille coudées plus un excédant, et cette question, ainsi posée, résolvait le problème.

Le ner ou mille étant eité comme unité principale de la longueur indiquée, on devait trouver une fracL'ÉTALON DES MESURES ASSYRIENNES. 169
tion entre trois et quatre constituant un chisfire rond;

car, malgré l'apparente contradiction, une fraction pour une expression peut se traduire en chiffres ronds pour une autre. Or, il n'y a, entre trois et quatre, qu'une scule fraction capable de former des chiffres ronds, c'est trois et un tiers ou dix tiers.

L'expression composée de quatre  $\longrightarrow$  et de trois  $\bigcap$  veut donc dire  $3\frac{1}{8}$ . La question de la composition reste ouverte : à savoir si  $\longrightarrow$  signific  $\frac{1}{8}$ , et  $\bigcap$   $\frac{3}{8}$  de ner, ou bien si l'excédant des  $\longrightarrow$  est énoncé avec le nombre de l'autre élément, comme dénominateur. Nommons le premier composant r, le second s, uous aurions ainsi :

rs = 1.  $rrs = 1\frac{1}{2}.(?)$  rrss = 2.  $rrrss = 2\frac{1}{2}.$  rrrss = 3.  $rrrss = 3\frac{1}{2}.$ 

Nous traduisons donc le passage de Sargon:

«J'ai fait le pourtour de la ville de 3 milles et d'un tiers, plus un stade, 3 cannes et 2 coudées 1. »

Mais, nous dira-t-on, quelle singulière façon d'énoncer une valeur! Il faudrait au moins s'attendre à l'expression de 3 milles, 34 stades, 23 cannes et 2 coudées. La réponse est simple : d'abord

<sup>&</sup>quot; Le sens de coudée ou de demi-coudée pour U sera discuté plus has.

les 3 ½ milles, ou 33 ½ de stades, constituent en cannes et en coudées un chiffre rond, et l'on avait une intention motivée de les désigner à part.

Le mille, se eomposant de 600 eannes, équivalant à 3,600 coudées et à 6,000 pieds, trois milles et un tiers constituent bel et bien 2,000 eannes, 12,000 eoudées ou 20,000 pieds. Le terme de 12,000 eoudées ou 20,000 pieds. Le terme de 13,000 eoudées ou 20,000 pieds. Le terme de 14,000 eoudées ou 20,000 pieds. Le terme de 15 prime done un 16 nombre suffisamment rond. Mais il y eut une rai-17 son pour le rédacteur assyrien d'énoncer la valeur en 18 que d'excédant de 18 que d'excédant de

Le pourtour de la ville de Khorsabad était par conséquent de 12,380 1 coudées.

Nous appliquons maintenant le principe de Persépolis, à savoir que le petit côté exprime le chiffre rond. Les deux eôtés N. O. et S. E. ont donc eu 3,000 coudées, et les deux côtés N. E. et S. O., 3,190 coudées; ensemble 12,380 coudées.

Arrivés à ce résultat, nous ne sommes plus dans le domaine des suppositions, ear nous nous trouvons en face d'un contrôle possible. En effet, Botta donne la longueur des murs en mètres. Examinons si le ehiffire donné par lui présente les proportions énoneées par nous.

En un mot, 1,750 mètres sont-ils à 1,645 mètres dans la proportion même de 3,190 eoudées à

Nous examinerons dans la suite si l'application du système de Senkereli doit, ou non, nous obliger à réduire ce chiffre à 12,370 de coudées ordinaires.

L'ÉTALON DES MESURES ASSYRIENNES. 171 3,000 coudécs? Le calcul donne une réponse affirmative :

$$\frac{1756}{1613} = \frac{16}{17} = 1,06383.$$
 $\frac{1196}{1960} = \frac{118}{200} = 1,06333.$ 

Il y a un écart d'un deux-millième, ou un écart nul dans ces circonstances. Car il scra égal à zéro, en admettant sculement que le chiffre de 1,645 mètres soit évalué de 50 centimètres trop petit, et que le chiffre de 1,750 mètres soit trop grand de trente centimètres. Si l'on admet sculement 1,749<sup>m</sup>7 et 1,645<sup>m</sup>5, on obtient 1,06333, et cela n'est possible que sous la présomption, tout inacceptable, que les Assyriens aient cu des instruments de nos jours et qu'ils aient pu mesurer près de deux kilomètres sans se tromper de la valeur d'un demi-mètre. Et encore, ce qu'ils ont fait est pour le moins tout aussi digne d'admiration que la consciencieuse exactitude de Botta et Flandin.

La démonstration est donc donnée aussi rigourensement qu'elle peut l'être: 3,000 coudées représentent bien les 1,645 mètres, et 3,190 coudées équivalent aux 1,750 mètres de Botta. Il résulte ainsi de l'ensemble de notre déduction la confirmation éclatante de nos opinions de 1853:

Premièrement, le stade est bien de 360 coudées et non pas de 400; le mille est de 3,600 coudées et pas de 4,000, comme chez les Grees.

Secondement, la coudée est au pied bien dans le rapport de 5 à 3, et non pas dans celui de 3 à 2, comme chez les Grees.

Troisièmement, la coudée assyrienne est plus

grande que la coudée égyptienne.

Cc point est sacile à établir: 12,380 coudées assyriennes équivalent à 6,790 mètres, donc la coudée est égale à 0<sup>m</sup>,54847, ou à 548 millimètres et demi. Le pied assyrien sera donc à 0<sup>m</sup>,32908,329 millimètres et un dixième. Nous admettons par conséquent:

> Pour la coudée assyrienne..... o",5485. Pour le pied assyrien.... o",3291.

Les valeurs ainsi obtenues se vérifient par les mesures données par Botta et M. Place dans leurs ouvrages. La preuve la plus concluante de l'exactitude de notre évaluation se trouve dans les mesures afférentes à l'enceinte du palais de Khorsabad. Celle-ci forme une figure rectangulaire de huit eôtés symétriquement disposés. L'oetogone s'obtient par la juxtaposition de deux rectangles à côtés dissérents et peut être comparé de loin à celui que forment le Louvre et les Tuileries réunis. En mesurant les côtés du plan de M. Place, on obtient pour la façade du côté extérieur 237 mètres, pour la profondeur des deux eôtés 151 mètres, la largeur se développe ensuite des deux côtés à 39<sup>m</sup>, 50. La profondeur de ce corps de bâtiment plus large est, de chaque côté, de 191 mètres, et le mur du derrière donnant sur la ville est de 316 mètres. Le pourtour est de 1,316 mètres, et M. Place, qui accuse dans son texte 344 mètres de profondeur sur 314 mètres de plus grande largeur, arrive au même résultat  $(2 \times 34/4 + 2 \times 31/4 = 1,316).$ 

Or, 1,316 mètres font exactement 2,400 coudées ou 4,000 pieds, à 0<sup>m</sup>, 329. A 0<sup>m</sup>,3291 on aura 1,316<sup>m</sup>, 4. De plus 237 mètres sont à 39<sup>m</sup>, 50 comme 6 est à 1, et 237 mètres à 316 comme 3 à 4.

On a done pour les parties du mur du palais :

|                              | Coudées. | Pieds.      |
|------------------------------|----------|-------------|
| a. Façade moins.large        | 432      | 720=236,95. |
| b. Profondeur de ce bâtiment |          |             |
| c. Saillie de deux côtés     |          |             |
| d. Profondeur du harem       |          |             |
| e. Grande façade             |          |             |

Comme b, c, d entrent deux fois, il y a pour le pourtour:

 a = 432 coudées ou 720 pieds.

 2b = 552 idem.
 920 idem.

 2c = 144 idem.
 240 idem.

 2d = 696 idem.
 1160 idem.

 e = 576 idem.
 960 idem.

Somme... 2,400 coudées ou 4,000 pieds.

Or, que représente cette somme de 2,400 coudées ou de 4,000 pieds? Exactement 6 \(\frac{2}{3}\) stades, ou 3 \(\frac{1}{3}\) doubles stades ou diaules. Nous retrouvons done la proportion qui a été prise pour base, puis modifiée quand il s'est agi de construire l'enceinte urbaine.

Il faut encore faire observer que tous les chiffres de coudées sont divisibles par 12, et tous les nombres de pieds par 20; c'est donc par doubles cannes qu'on pourrait évaluer la longueur du pourtour et la superficie. Les valeurs sont 36, 23, 6, 29 et 48 doubles cannes. La superficie du palais était de 319,680 coudées carrées, de 888,000 pieds carrés ou de 2,220 doubles cannes carrées. La surface expriméo en hectares est de 35h, 787 pour la petite, de 60h,356 pour la grande partie, donc en tout 96h,143. M. Place l'a évaluée en chissres ronds à 100 hectares, ce qui est un peu trop.

On ne saurait demander une exactitude plus minuticuse saus encourir le reproche mérité de puérilité; même cette évaluation à un demi-millimètre pourrait paraître une rigueur inutile. Je me rappelle en quels termes Biot parlait des mesures et des observations des anciens : «Il ne faut pas, disait-il, exiger des hommes plus qu'ils ne peuvent raisonnablement accomplir. » Les anciens ne pouvaient pas arriver à la précision à laquelle nous nous sommes habitués, parce que nous disposons d'instruments dont ils ignoraient absolument l'existence et dont ils ne comprenaient pas la nécessité.

La coudée formant l'unité fondamentale du système assyro-perse, il convient de prouver que cette unité fut la même chez les deux grands peuples dominateurs de l'Asie occidentale. En donnant la preuve que cette unité avait la même valeur, nous avons en même temps démontré que l'étalon déterniné par nous survéeut au fondateur de Khorsabad.

Nous avons vu que, dans deux évaluations à peu près égales des carrés, il faut regarder la moins grande comme expression d'un nombre exact d'unités

mensuraires. La pensée qu'il fallait voir une mesure simple dans un élément de construction tel que la brique nous a guidé dans la déconverte du système babylonien; ainsi, dans nos mesurages des bâtiments nous avons toujours un nombre exact et même un nombre rond de mesures. Cette même idée mère, nous la transportous à Persépolis pour en déduire les mesures des Perses. Nous en donnerons les résultats d'abord partiels, puis généraux. On remarquera sans doute que quelquefois l'éeart est relativement assez considérable; mais il ne faut pas oublier que le moindre changement dans quelques centimètres peut modifier de beaucoup la troisième décimale. Ainsi, en évaluant les 14m, 99 du palais nº 6 à 28 coudées, nous obtiendrons une unité moindre de 13 millimètres. Une erreur de 26 centimètres sur 15 mètres sussit pour produire cette dissérence; celle-ci d'ailleurs se trouve amoindrie dans une autre équivalence où nous devons compter 28 coudées dans 15<sup>m</sup>, 15. Nous avons choisi les mesurages les plus apparents au point de vue de l'intention, laquelle, dans les dimensions moindres, nous est souvent inconnue; car nous devrions, pour révéler toute l'économie de l'architecture, connaître les subdivisions de la coudée et du pied jusque dans leurs moindres détails.

Quant à la moyenne tirée sur un nombre assez considérable de données, il est évident qu'elle doit déjà approcher de la réalité. Les fautes faites de part et d'autre, en moins et en plus, se seront alors compensées, et les petites fluctuations amenées par d'autres équivalences ne pourront pas sensiblement modifier le résultat général.

Voici les valeurs en partie déjà citées plus haut :

```
68", 66 font 125 coudées à 0", 5493.
 54<sup>-</sup>, 80.... 100..... o<sup>m</sup>, 5480.
 40°, 70.... 75...... 0°, 5427.
               72..... o<sup>--</sup>, 5/172.
- 3g*, 40....
               54.... o*. 55o3.
 29", 72....
               50..... o<sup>20</sup>, 5534.
 27,67....
               48..... o<sup>4</sup>, 5375.
 25, 80....
 15°, 15.... 28...... 0°, 5411.
               28..... o<sup>25</sup>, 5354.
 14", 99....
               20.... o™, 56.
11,20....
                 6.....o<sup>m</sup>, 5416.
  3, 25....
```

### Le résultat moyen-serait :

331", 34 font 606 coudées à 0", 5467.

Gette moyenne nous donnerait 2 millimètres de moins pour la coudée perse, ce qui serait très-possible. Mais n'oublions pas que nous raisonnons sur des travaux d'architecture, et qu'on ne peut jamais être aussi sûr des mesures prises avec le plus grand soin à une pareille limite d'erreur près. De plus, comme nous l'avons dit, une étendue linéaire quelque peu considérable, mesurée par les Perses avec un peu trop de largesse, peut modifier cette moyenne, n'ayant, avant tout, qu'une valeur approximative.

Le point essentiel est de prouver que l'étalou perse est essentiellement identique à l'étalon assyrien.

### L'ÉTALON DES MESURES ASSYRIENNES. 177

Les fluctuations dans les mesures se sont vues partout dans les temps modernes, de ville en ville, jusqu'à ce qu'on fût arrivé, avec beaucoup de peine et non sans prendre des mesures rigoureuses, à établir une unité de mesure dans le même pays.

Jusqu'ici nous avons laissé de côté l'autre système de mesures linéaires, retrouvé par M. Smith sur une tablette de Senkereh conservée au Musée Britannique (voir North British Review, 1870, p. 332). Malheureusement ce document est très-fruste, et il s'y trouve une lacune qui rendra la démonstration toujours quelque peu incomplète; mais, tel qu'il est, il est d'une très-grande importance. On sait que les poids assyriens présentent deux séries différentes de mesures, qui sont dans la proportion de un à deux. Le même rapport se montre au sujet du us (stade) et du kasbu. Nous examinerons maintenant ce eurieux document, que M. Smith a bien voulu nous communiquer.

(La suite à un prochaîn numéro.)

## UNE STÈLE DU TEMPLE D'HÉRODE,

PAR M. J. DERENBOURG 1.

La curieuse et importante découverte faite par M. Clermont-Ganneau a fourni à la science une pierre vraie, authentique, du fameux temple d'Hérode. Dans le mémoire qu'il a consacré à cette heureuse trouvaille, M. Ganneau montre les qualités solides d'un archéologue déjà exercé 2. M. Ganneau interroge la pierre, et lui arrache des réponses sur mainte question controversée concernant le temple. Les dimensions et la qualité de la pierre, l'inscription qu'elle porte, sont examinées avec soin et habileté.

On peut bien s'imaginer que les solutions proposées par M. Ganneau ne seront pas agréées de

Lu à l'Académic des inscriptions et belles-lettres, le 15 mars.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce mémoire, lu à la séance de l'Académie du 1" mars, a été imprimé depuis dans la Revue archéologique, année 1872, n° de juin. Le S V, composé et ajouté après coup par M. Clermont-Ganneau, bien que je n'y sois pas nommé, est entièrement consacré à la réfutation de la thèse que j'ai soutenue dans ma communication à l'Académie. Après l'audition d'une lecture faite avec difficulté, en l'absence de l'auteur, par M. de Longpérier, je no puis juger si les autres paragraphes ont également subi quelques retouches. En tout cas, je me suis astreint à donner mon petit mémoire tel que je l'ai lu; les notes sentes sont une addition nouvelle.

prime abord par tout le monde; je veux aujourd'hui m'attacher exclusivement à la dernière partie de l'inscription gravée sur la stèle découverte, et qui a besoin d'être examinée de nouveau. Les mots &s δ' άν ληφθη έαυτφ αίτιος έσλαι διά το έξακολουθείν Θάνατον 1 ont été traduits par M. Ganneau: « Celui (l'étranger) qui scrait pris, serait cause que la mort s'ensuivrait pour lui, » ec qui, selon M. Ganneau, veut dire : «il serait puni de mort, aurait légalement et juridiquement mérité la peine capitale. » Nous ne pensons pas que le gree permette cette version; si έξαχολουθείν Θάνατον dépendait grammaticalement de αἴτιος, on n'aurait pas dit διὰ τό, mais τοῦ έ. Et alors eneore ce scrait exprimer d'une manière bien obseure et bien embarrassée ce que la Septanté exprime elairement et simplement par Θανάτω Θανατοῦσθω, ου Θανάτω τελευτάτω. Μ. Ganneau cherche, il est vrai, une intention dans cette tournure singulière; il y voit une ruse orientale, qui veut rejeter la condamnation sur la tête de celui qui ne s'est pas laissé avertir. Mais la construction in dique suffisamment qu'il faut chercher dans la phrase grecque un autre sens que celui que lui prête M. Ganneau.

Et iei il se présente en premier lieu une question

<sup>1</sup> L'inscription commence par les mots: Μήθενα άλλογενή εἰσπορεύεσθαι έντδε τοῦ περὶ τὸ Ιερὸν τρυφάκτου καὶ περιδόλου. L'orthographe do τρυφάκτου pour δρυφάκτου est d'autant plus étonnante que les lettrés grecs ne manquaient pas à la cour d'Hérode, et que le mot se rencontre exactement transcrit "PIPITT, avec une simple transposition du taw et du kouf, dans le sens d'enceinte, Talmud de Babylone, traité de Sanhedrin, 99<sup>b</sup>.

importante: Y a-t-il un texte biblique ou rabbinique qui reconnaisse une pénalité aussi sévère envers le païen assez téméraire pour franchir l'espace du temple qui lui est assigné, savoir, la cour des Gentils? Dans le temple de Salomon, l'aecès de la maison de Dieu était permis au paîen. La prière attribuéc au roi pour l'époque de l'inauguration, et qui dans tous les cas n'est pas postérieure au roi Josias, renferme le passage suivant: «L'étranger aussi, qui n'appartient pas à ton peuple d'Israel, quand il arrive d'un pays lointain à cause de ton nom, parce qu'on a entendu parler de ton grand nom, de ta main lorte et de ton bras étendu, et qu'il entre pour prier dans cette maison, tu l'exauceras dans le cicl où ton siège est établi, et tu aecorderas à l'étranger ee qu'il te demande, asin que tous les peuples de la terre apprennent ton noin, te craignent comme ton peuple d'Israel, et sachent que cette maison que j'ai construite est dédiée à ton nom. » (I Rois, viii, 41-43.) C'est, comme on le voit, une invitation plutôt qu'une défeuse. - L'exclusion de la communauté de Dien (kehal yehôwa) qui est prononcée à tout jamais contre les Ammonites et les Moabites, et jusqu'à la troisième génération contre les Édomites et les Égyptiens, n'a rien de commun avec notre sujet, et si M. Ganneau ne l'avait pas mentionnée, je n'en aurais pas parlé. La loi du Deutéronome (xxiii, 4-9) traite des païens établis dans la Terre sainte, et dont les uns pouvaient plus faeilement que les autres être aceueillis comme prosélytes dans l'alliance du Dieu d'Israël. La législation ne doit pas avoir été la même à toutes les époques de l'histoire du peuple hébreu, et a certainement varié selon les circonstances et selon la politique qu'on avait à suivre envers les Ammonites, les Moabites, les Édomites et les Égyptiens. Une saine critique explique ainsi les contradictions entre les différents passages qui se rapportent à ce sujet 1.

Le besoin d'une séparation plus rigoureuse en toute chose d'avec les païens ne se fait sentir parmi. les Juifs qu'après le retour de l'exil, et grandit avec la faiblesse politique de la nation. Plus les païens deviennent puissaots, et plus les Juifs cherchent à garantir leur indépendance religicuse et morale, en évitant, dans la mesure du possible, tout mélange, tout commerce avec leurs dominateurs 2. Le païen fut, par rapport au temple, assimilé au Juif qui s'est rendu impur par l'attouchement d'un mort. Parmi les dix degrés de sainteté dont parle la Mischna (Kélim, 1, 5), et dont les deux extrêmes sont, d'une part, le sol de la Terre sainte, et, d'autre part, le Saint des Saints, sont nommés aux 3°, 4° et 5°, rangs, d'abord l'intérieur de Jérusalem après qu'on cut franchi le mur de la ville, où peuvent être consommés les sacrifices dits légers et le produit de la seconde dime; puis la montagne da temple (ce qui équivaut à la cour des Gentils), où l'entrée est interdite aux hommes et aux femmes-atteints de gonorrhée, aux femmes

<sup>1</sup> Voyez M. Geiger, Urschrift, passim, et surtout p. 88 el suiv.

<sup>1</sup> Voyez mon Essui sur l'histoire de la Palestine, p. 274 el suiv.

dans leur état d'impureté périodique et aux accouchées, et enfin ale hel, où ne doivent entrer ni l'idolâtre, ni celui qui est impur pour avoir touché un cadavre1. a Mais aucune sanction pénale n'accompagne ces interdictions graduelles, et aucun tribunal n'aurait prononcé la peine de mort contre un païen qui aurait outre-passé les limites du Mel, pas plus qu'il ne l'cut proroncée contre une accouchée pénétrant dans la cour des Gentils. Josèphe, dans la Guerre des Juifs (V, v, 2), nous racoute bien que, dans le temple construit par Hérode, il y avait, après le premier mur, une cour fermée par une balustrade surmontée à intervalles égaux de pilastres ou stèles, et que ces stèles portaient des inscriptions, tantôt en grec, tantôt en latin, pour défendre aux étrangers de franchir la balustrade; mais à cet endroit, Josèphe ne parle d'aucune punition comme sanction de cette défense. Il est plus explicite dans les Antiquités juives (XV, x1, 5), et nous y reviendrons; mais, d'après le passage de la Gaerre juive, on aurait pu croire que ces pilastres contenaient un de ccs avertissements tels qu'on les rencontre inscrits sur les poteaux de nos promenades publiques.

La peine de mort juridique ne se trouvant donc nulle part, on se pose une seconde question: Com-

תר הבית מקודש ממנו שאין זכים וזכות גדות ויולדות י נכנסים לשם החיל מקודש. ממנו שאין עובד כוכבים וממא מת נכנסים לשם Cf. Josephe, Contra Apionem, II, 7.

ment peut-on s'imaginer que, depuis Hérode, qui avait fait élever ce temple, les Juiss eussent jamais le pouvoir de citer devant leur justice et de condamner à la peine capitale un paicn, peut-être civis romanus, pour avoir pénétré trop avant dans le hiéron? Et n'ayant pas ce pouvoir, comment les Juifs se seraientils ridiculisés aux yeux des Gentils, qui ne leur épargnaient cependant pas les railleries, en inscrivant sur les stèles les menaces d'un châtiment qu'ils n'avaient pas le droit d'appliquer? Le code du Pentateuque avait été, à notre avis, singulièrement mitigé dans la pratique, même pour les transgressions de la loi religiense, où il ne s'agissait pourtant que de Juif à Juif, depuis que l'exécution capitale avait besoin d'être confirmée par une autorisation romaine, et la procédure était devenue plus cauteleuse encorequ'elle ne l'était à l'origine, afin que, le principe sauvegardé, les condamnations fussent néanmoins diminuées. Il s'ensuit que, quand même la loi eût édicté une peine aussi sévère contre le païen qui aurait témérairement franchi le seuil du hél, les juges, par prudence, auraient, vu les circonstances, tourné la difficulté, écarté la peine, et en aucun cas ils ne l'auraient gravée sur la pierre au grand ébahissement de leurs ennemis.

La vérité est que les Grees, lisant l'inscription, n'y voyaient pas ce que M. Canneau y a vu. Cette longue paraphrase ne signifiait pour eux que l'avertissement de se mettre en garde contre les fondres de la colère céleste, ou bien contre les fureurs d'une indignation populaire; la superstitio arrétait plutôt les Romains, l'émeute plutôt les Grecs: et les Égyptiens 1. Il faut done traduire : « Celui qui serait pris serait coupable envers lui-même, parce que la mort serait.la conséquence de son action.» On respecte ainsi la grammaire, et l'on rend à la sois d'une manière intelligible aux paiens l'expression de חייב מיתה (hayyeb míláh), si répandue parmi les docteurs, Littéralement ces deux mots significarient αίτιος του Θανάτου: mais le sens vrai en est admirablement rendu par la manière dont ils ont été délayés, éteudus et développés sur notre stèle. Aiusi · le Talmud dit : « Quiconque transgresse un ordre des docteurs, hayyeb mitah, se rend coupable de la mort. » Ailleurs : « Un disciple qui rend une décision légale en présence de son maître, se rend coupable de la mort. A Personne ne supposera que ee manque de respect envers le clief d'une école ait été puni aussi sévèrement par le tribunal; le Talmud, du reste, prend la précaution de nous raconter immédiatement l'accident mortel arrivé à un jeune docteur peu de temps après qu'il eut témérairement prononcé un arrêt devant son maître2.

Pour les cas de profanation du temple comme celui qui est prévu dans notre inscription, la mort cé-

Menahot, 68h.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Si, parmi les procurateurs, les uns se plaisaient à provoquer le peuple, d'autres, et c'était le plos grand nombre, évitaient avec soin tout ce qui pouvait irriter cette nation nerveuse, inquiète ct susceptible.

leste se rencontre dans tous nos textes, la mort par la main d'un zélote dans un certain nombre de faits.

Il est généralement reconnu que toute profanation du temple était châtiée par Dieu même, qui sc constituait ainsi vengeur de son sanctuaire. Les docteurs ont devant les yeux l'histoire d'un délit quelque peu obseur, commis au tabernacle par Nadab et Abîhon, les fils du grand-prêtre Aron. « Et le feu s'élança de devant Dieu et les dévora, et ils moururent devant Dieu. » (Lévitique, x, 2.) Aussi lorsque (Nomb. 1, 51) on lit ce qui suit : « Quand le tabernacle devra partir, ce seront les lévites qui le démonteront, ct quand il devra s'arrêter, ce scront cux qui le relèveront; mais le profane qui s'approcherait sera frappé de mort, » la paraphrase chaldéenne de Jérusalem, se rappelant les fils d'Aron, complète les derniers mots du verset, en ajoutant : « par le feu qui s'enslammera de devant le Seigneur 1, » et les rabbins ne parlent que de la mîtâh bîdê schamaïm (מיתה בידי שמים), «de la mort céleste.» Encore dans le verset (Lévit. xxII, 9): «Que (les prêtres) observent mes obscivances, et qu'ils ne se chargent pas à l'égard du (sanctuaire) d'un péché; car ils mourraient par là pour l'avoir violé, » la paraphrase chaldéenne complète le sens : « parce qu'ils mourraient par le feu qui s'enflammera2, » et les docteurs interprètent également : « ils mourraient d'une mort céleste. » La Vulgate traduit à la place de : ils mour-

באישא מצלהכא מן קרם ה' י.

יולא ימותון ביה כאישא מצלחבא (מן קדם ה' Scil. יולא ימותון ביה כאישא מצלחבא.

raient par là, « ils mourraient in sanctuario, dans le sanctuaire; » ce qui exclut toute idée d'exécution 1. Voici un troisième passage: Il est interdit au grandprêtre d'entrer dans le Saint des Saints en tout autre jour que celui du Grand pardon: « Il ne doit pas entrer en tout temps dans le sanctuaire plus avant que le voile..... afin qu'il ne meure pas (Lévit. xvi, 2).» La paraphrase de Jérusalem ne rend pas du tout les mots velà yamout, et les docteurs, en mettant ce verset en rapport avec le verset précèdent, où il est question des deux fils d'Aron, qui, « s'étant avancés devant Jéhova, avaient péri, » soutiennent, avec raison, que la peine de mort dont est menacée l'entrée illégale dans le temple est la mort céleste, pareille à celle qu'avaient subie Nadab et Abîhou, les fils d'Aron.

Le sens que je viens de donner au texte de l'inscription, et qui est corroboré par les plus anciennes sources de la tradition, doit nous guider dans l'interprétation des mots que Josèphe (Antiquités, XV, x1, 5) ajoute à l'interdiction de traverser l'enceinte formée par une clôture ou balustrade de pierre (¿pxlov

La Vulgate rappelle peut-être l'histoire de Philopator, qui, ne pouvant pas meltriser son orgueil, entre, malgré les supplications de tout un peuple, dans le parvis intérieur du temple, et là, selon l'expression de III Maccab. 11, 21, et suivants: «Secoué comme un roseau par le vent, il est étendu sur le sol, immobile, paralysé, frappé du châtiment mérité, incapable de proférer un mot.» Lorsque Josèphe raconte l'entrée de Pompée dans le sanctuaire (A. J. XIV, 14, 1, et B. J. I, v11, 7), il paraît vouloir expliquer par sa conduite respectueuse l'impunité du général romein, « qui ne touchait à rien, et qui donnait lui-même le fendemain l'ordre de purifier le temple.»

λιθίνου δρυφάκτου), que c'était Θανατικής ἀπειλουμένης τῆς ζημίας, «sous la menace de subir le châtiment de la mort.» L'historien juif, qui écrivait ses Antiquités à Rome, connaissait l'inauité d'une telle menace, si elle avait dû être réalisée par la main d'un homme; et s'il n'avait pas encore complétement oublié la science de la loi, science dont il se vante ailleurs avec tant de complaisance, il savait que juridiquement une sentence de mort n'était prescrite nulle part; il ne pouvait songer qu'à la mort céleste.

Philon paraît être beaucoup plus précis. Dans sa Legatio ad Caiam, \$ 31 (ed. Mang. 11, 57); il dit : « Ce qui prouve le plus (à quel point le temple est considéré comme sacré), c'est la mort inévitable, statuée (Θάνατος ἀπαραίτητος ὤρισίαι) contre les étrangers qui franchissent les enceintes intérieures; car on reçoit dans les parties extérioures Jocux qui y viennent de toutes paris. » Le philosophe d'Alexandrie, qui était bien plus versé dans la traduction grecque de la Bible que dans l'original bébreu, et qui connaissait bien mieux Platon que la législation palestinionne, a-t-il cru en esset à cette pénalité sévère, ou bien la mort dont il parle est-elle pour lui aussi le châtiment inévitable de Dieu, suspendu sur la tête du coupable profanateur, ou bien encore, Philon aurait-il, pour les besoins de sa cause, qui est celle de protester contre le culte des Césars ct d'empêcher l'introduction de la statue de Caligula dans le temple, exagéré avec intention le degré de vénération dont le sanctuaire de Jérusalem est

cntouré par les païens mêmes, « qui y viennent de toutes parts? "Je ne voudrais rien affirmer; cependant nons avons rencontré ce Θάνατος ἀπαραίτητος encore deux fois dans Philon, pour des cas où a la mort inévitable, » si elle devait signifier peine capitale prononcée par un tribunal, n'était nullement prescrite. Dans la même Legat. ad Caium, on lit plus loin (\$ 39, ed. Mang. II, 591): a Si quelque Juif, je no dis pas des premiers venus, mais un prêtre, et encore pas un prêtre du dernier rang, mais un de ceux qui viennent immédiatement après le premier, entrait dans le Saint des Saints derrière le grand-prêtre, ou avec lui; ce qui plus est, si le grand-prêtre lui-même franchissait l'enceinte sacrée pendant deux jours de l'annéc, ou durant le jour (du pardon), trois 1 ou quatre fois, il assronterait unc mort inévitable 2. n Pour le grand-prêtre, c'est le cas du Lévitique, xvi, 2, que nous avons cité plus haut, et où certes il n'est pas question d'un arrêt prononcé par le Sanhédrin. Une seconde fois, nous lisons dans le livre De ebrietate, \$34 (Mang. I, 378): a Le tabornacle et tout cc qu'il renferme ne doivent pas être vus, non-seulement parce que ces objets sont cachés dans des lieux impénétrables, mais parco que celui qui les toucherait ou bien les regarderait par curiosité 3,

Lo service du grand-prêtre exigesit deux entrées. (Voy. Munk, Palestine, p. 189, col. 2, note 3.)

<sup>1</sup> Voy. III Maccab. 1, 11.

<sup>3</sup> Διά σεριεργίαν. Ainsi Philon comprenait le mot difficile Υ΄ ΤΟΣ, que les uns joignent aux mots suivants, en traduisant «lorsqu'on euveloppe les choses saintes» (toutes les versions araméennes),

serait, d'après la prescription de la loi, frappé par une sentence de mort inévitable (ἀπαραιτήτω δίκη Θανάτου κατά πρόσλαξιν νόμου κολάζεσθαι),» Ici la peine capitale en vertu d'un arrêt de la loi est formellement indiquée contre celui qui ose jeter les yeux sur le contenu du tabernacle on le toucher, ce qui répond à Nombres, 1v, 15 : « Et qu'ils ne touchent pas aux choses saintes pour ne pas mourir, n et au verset 20 : « Et qu'ils ne viennent pas voir pour un instant les choses saintes et qu'ils ne meurent.» Ge paragraphe surtout montre, à mon avis, quel sens on doit attacher au Θάνατος άπαραίτητος, dont il est également question dans les deux autres. La mort ne scrait-elle pas désignée comme d'autant plus inexorable et inévitable qu'elle doit venir de Dieu lui-même? Elle était une sorte de inelactabile fatum, auquel le mortel n'échappe pas.

J'ai dit plus liaut que les esprits forts qui n'auraient pas redouté le courroux de Jéhovah pouvaient bien reculer devant le fanatisme d'un peuple poussé à bout. La justice divine est souvent trop lente à venir pour l'impatience d'une nation ameutée, qui préfère lui prêter son bras pour hâter l'exécution de ses arrêts. La vie d'un paien qui aurait été aperçu dans le hiéron pendant le dernier siècle avant

tandis que les autres le rattachent aux mots précédents «qu'ils ne viennent pas voir, » et l'expliquent par «subitement » (Septante), ou par «curiosité, » comme Philon. La Vulgate réunit deux opinions en portant : Alii nulla curiositate videant que sunt in sanctuario priusquam involvantur.

'la destruction du temple, ne devait pas être plus en sûreté que naguère eneore celle d'un chrétien ou d'un Juif qu'on aurait rencontré dans une mosquée. Dans le moyen âge, un Juif n'aurait jamais osé franchir le seuil d'une église. Sans qu'il y ait une peine écrite, ni dans le code musulman, ni dans les lois canoniques, on n'aurait cependant rien exagéré, si l'on avait averti alors l'infidèle du danger auquel il s'exposait en pénétrant dans un sanctuaire qui n'était pas celui de sa religiou.

'Dans les Actes des apôtres, Paul, lors de son dernier voyage à Jérusalem, voit les Juifs ameutés contre lui. « Voici, lui crie-t-on de toute part, voici eet homme qui partout instruit tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu, et qui de plus a aussi amené des Grecs dans le temple et a profané ce sanetuaire (xx1, 28), b On accusait, en effet, Paul d'avoir introduit Trophime d'Éplièse dans l'intérieur du temple. Comme l'Épliésien ne put être retrouvé, toute la colère de la foule se tournait contre l'apôtre, et sans l'intervention des soldats romains, Paul aurait difficilement échappé à la justice populaire. Mais c'est aussi de cette justice seule qu'il s'agit, et quand Paul paraît plus tard devaut le tribunal du Sauhédrin, personne ne pense plus à Trophime, et la discussion s'ouvre seulement sur les doctrines qu'il professe 1, et qu'heureusement pour lui il a pu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voir le chapitre xxIII des Actes. — Une confusion analogue se rencontre encore aujourd'hui au sujet des faits qui ont motivé la condamnation de Jésus. Tout récemment, M. Hausrath (Neutes-

abriter sous sa qualité de citoyen romain. Il est étonnant que M. Ganneau ait pu conclure des faits présentés par les Actes, que non-seulement Trophime, s'il avait été retrouvé, aurait subi légalement et régulièrement la peine capitale pour avoir frauehi le hiéron, mais encore que Paul, qui l'y avait conduit, aurait pu être rendu responsable et être condamné à mort par le Sanhédrin!

Un exemple d'une profanation du temple punie de mort contrairement à la loi est raconté Mischna Sanhédrin, ix, 6. Après avoir énuméré quelques actes défendus, où les zélotes (kannaim) se chargent du châtiment du coupable, la Mischna poursuit : «Un prêtre, qui faisait son service au temple étant dans un état d'impureté, ne fut pas conduit devant le tribunal par ses frères dans le sacerdoce; mais les jeunes prêtres le lirent sortir hors de l'enceinte, et là ils lui fendirent le crâne à coups de baguette. » La Guemârâ est très-embarrassée de ce récit barbare, et conclut qu'un acte semblable a dû se passer « contre le gré des docteurs. » En effet, il ne paraît pas douteux qu'il s'agit ici d'un fait isolé, arrivé à l'époque des luttes acharnées entre les prêtres saducéens et

tamentliche Zeitgeschickte, I, p. 446) cite parmi ces faits punissables les paroles que, selon Matthieu, xxy, 61, Jésus aurait prononcées: «Je puis détruire le temple de Dicu et le rebâtir en trois jours.» Mais sans avoir égard à la circonstance qu'aucun autre évangile ne mentionne ce propos du Christ, que dirait-on d'un homme assez peu intelligent qui, après avoir lu l'interrogatoire d'un accusé, supposerait que chaque réponse mentionnée dans l'instruction aurait servi de considérant au jugement qui le frappe finalement?

les prêtres pharisiens, et aucunement d'une prescription légale. La Mischna, rédigée plus d'un siècle après la destruction du temple, et pour laquelle tout ce qui concernait le culte de Jérusalem n'avait plus qu'une importance théorique, a eu le tort de dépouiller le fait de sa forme bistorique et d'en faire une règle générale<sup>1</sup>. Mais on voit, par cet acte cruel, jusqu'où pouvait s'égarer le fanatisme des prêtres, qui voyaient dans le prévaricateur qui s'était approché de l'autel sans s'être soumis aux purifications un faux frère qui insultait à Dieu lui-même.

Une histoire qui se rapporte davantage à notre sujet est racontée par le Talmud de Babylone (Pesahim, 3<sup>b</sup>)<sup>2</sup>. « Un paien, qui était monté à Jérusalem et y avait mangé du sacrifice pascal, se vantait de sa prouesse, en disant : Il est écrit : « Aucun étranger « n'en mangera, l'incirconcis n'en mangera pas »

Comme je l'ai fait remarquer dans le texte, cet acte do justice sommaire, pratiquée par les jeunes prètres, est raconté par la Mischna dans le même paragraphe où il est parlé des violences auxquelles se livrent, ou plutôt se livraient les zélotes pour la répression de certains faits; il ne s'agit donc pas d'un article de loi ni d'une prescription régulière. Du reste, toute cette époque est déjà si éloignée pour le rédacteur de la Mischna qu'un ymentionne quelques actions réputées criminelles par les zélotes, et dont l'intelligence parsit déjà échapper à l'auteur lui-même.

ההוא ארמאת דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים אמר יה כתיב וכל בן, נכר לא 'ואכל בו כל ערל לא יואכל בו ואנא האי קאכילנא משופרי שופרי אמר ליה ב' יהודה בן בתירה מי קאי ספו לך מאליה אמר ליה לא כי סלקת להתם אימא להו ספו לי מאליה כי סליק אמר להו מאליה ספו לי אמרו ליה אליה

(Exode, x11, 43, 48), et cependant j'en ai mangé, et les meilleurs morceaux! R. Jehouda ben Batyra (c'était un docteur célèbre de Nisibe) lui demanda : Ta-t-on donné une partie grasse de la queue? --Non, répondit le païen. — Eh bien! reprit R. Jehonda, en retournant à Jérusalem, fais-toi servir de la queue. En effet, arrivé à Jérusalem, le paien demanda qu'on lui offrit un moreeau gras de la queue. Mais, dirent aussitôt les commensaux, la queue doit être sacrifiée! Qui done t'a appris-à nous en parler? - R. Jehouda ben Batyra. - Étonnés, ils firent des recherches, et découvrirent qu'ils avaient eu. affaire à un paien. Ils le tuèrent, et écrivirent à R. Jehouda: Salut à toi, Ben-Batyra, tu demeures à Nisibe, mais tes filets s'étendent jusqu'à Jérusalem.» Certes, quelque coupable que pût paraître la conduite de l'intrus qui s'était glissé au milieu d'une solennité éminemment juive, aucun Sanhédrin ne l'eût condamné à mort, et R. Jehouda ne pouvait penser qu'à démasquer le faux pèlerin qui s'était moqué de ses coreligionnaires de Jérusalem. Si, comme on l'a supposé, ce R. Jehouda appartenait à la famille des Beni-Batyra, les protégés d'Hérode, il n'était certes pas un zélote. Cependant il s'est trouvé dans Jérusalem des fanatiques qui non-seulement

לגבות כלקא אמרו לירת מאן אמר לך הכי אמר לחו"ר' יהודרת כן בתירה אמרו מאי האי דקמן בדקו בתרית ואשכחיה דארמאה הוה וקמלות שלחו לירת לרבי יהודרת בן בתירת שלם לך רבי הודרת בן בתירה בן בתירה בירושלים.

ont puni par la mort la profanation d'une sainte réunion par un idolatre, mais qui ont osé féliciter à mots couverts le célèbre rabbin de Nisibe de leur avoir fourni les moyeus d'exercer une vengeance.

Je me résume. De ce qui précède, il me paraît résulter: 1° que la menace d'une condamnation à la peine capitale pour profanation du temple aurait élé, depuis le temps d'Hérode, impossible et ridiculc; 2º que l'exclusion des païens du temple n'était qu'une mesure inspirée par les calamités de l'époque ct par la faiblesse même de la nation juive; 3º qu'aucune profanation du temple n'était punie d'une peine capitale, et que tous les textes ne parlent que d'une mort surnaturelle; 4° que les passages de Philon même paraissent également s'appliquer à une sorte de fatum inévitable, poursuivant le coupable profanateur; 5° que le profanateur avait cependant à craindre la justice sommaire du peuple ameuté ou d'un dévot fanatique; 6° que l'inscription gravée sur notre sièle, pour les raisons qui précèdent aussi bien qu'à cause de son texte<sup>1</sup>, ne doit pas être com-

<sup>1</sup> J'ai déjà dit plus haut que je ne puis savoir si les premiers paragraphes du mémoire de M. Clermoot-Ganneau ent suhi quelques changements. Il m'a paru que le châtiment légal et juridique y est énoncé d'uno manièro moins précise qu'il ne l'avait été dans le mémoire lu. Ja n'ai attaché aucune importance à la harangue mise par Josèphe (B. J. VII, 11, 4) daos la bonche do Titus, non-sculement parce que ces harangnes sont d'ordinaire des œuvres do fantaisie, comme M. Ganneau le recoonalt lui-même, et quo celle-ci se tralit particulièrement comme una maladroite flagornerie de l'historien juif par l'exagération qu'expriment les mots: xêv Papalov vis 3, mais parce que, d'après les belles recherches de M. Bernays (Ueber



prise comme une menace de peine capitale, appliquée à la suite d'un jugement régulier et juridique.

# NOUVELLES ET MÉLANGES.

## SOCIÉTÉ ASIATIQUE.

PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 JUILLET 1872.

La séance est ouverte à huit heures par M. Mohi, président.

Le procès-verbal est lu ; la rédaction en est adoptée. Est présenté et reçu membre de la Société :

M. W. Wright, professeur d'arabe à l'université de Cambridge, présenté par MM. Mohl et Zotenberg.

M. Mohl communique au Conseil une lettre de M. Pauthier, qui donne sa démission de membre de la commission du Journal et de la commission des fonds. Le Conseil exprime ses regrets de la décision prise par un de ses confrères qui a rendu à la Société des services signalés; il s'entend que M. Pauthier restera membre du Conseil.

M. Garrez est nommé provisoirement membre de la com-

die Chronik des Sulpicius Severus, Breslau, 186 E-Cf. mon Essai, à la p. 289, note 1), toute cette relation da la tendresse que la clément empereur aurait éprouvéa pour le templo est un tissu de mensonges ineptes, inventés pour créer cette réputation factice de bonté qui en imposa longtemps à la postérité, et dont M. Beulé n fait justice dans son étude sur Titus. — Mais M. Ganneau a bien fait d'insister sur le mot ληφθή, employé dans l'inscription, et qui prouvo en effet qu'on a pensé surtout au danger auquel s'exposait l'improdent de la part des fanatiques.

mission des fonds, en remplacement de M. Pauthier, démissionnaire.

M. Rudy est autorisé à emprunter le manuscrit du Suvarnaprabhâsa, appartenant à la bibliothèque de la Société.

Sont nommés membres de la commission du Journal de la

Société:

MM. REGNIER;

Defrémery;

BARBIER DE METNARD;

PAUTHIER:

GARCIN DE TASSY.

M. Pauthier ayant donné sa démission de membre de la commission, le Conseil pourvoira, dans une prochaine séance, à la place vacante.

### · OUVRAGES OPPERTS À LA SOCIÉTÉ..

Par le Comité de rédaction. Jaurial des Savants, juin 1872. Par l'éditeur. The Phanix, vol. II, n° 23, mai 1872 (in-4°. Par l'auteur. Revue critique de l'inscription dite de Borsippa, par Jos. Grlvel (Revue de la Suisse catholique, juin 1872, in-8°).

Par les rédacteurs. The Academy, vol. 1, 1869-1870, vol. II, 1870-1871, et six numéros (janv., février et mars 1872), in-4°.

Par l'anteur. Contributions towards the materia medica and natural history of China, by F. P. Smith. Shanghai et Londres, chez Trübner, 1871, in-4°, 237 pages.

Par l'auteur. Storia di Sohrab, traduzione dal persiano, di

Italo Pizzi. Parma, 1872, in-12, 271 pages.

Par l'auteur. Darga Paja, by Pratapachandra Ghosha. Calcutta, 1871, in-12, xx11-83 pages, appendice, Lxx pages.

Par l'auteur. Dictionnaire français-arabe pour la conversation en Algérie, par A. Cherbonneau. Paris, 1872, pet. in-8°, xx111-629 pages.

Par l'auteur. Lao-Tsu, a study in chinese philosophy, by J. Waters. Hongkong, 1870, in-8°, 114 pages. (London, Wil-

liam and Norgate.)

URBER DAS SAPTAÇATAKAM DES HALA. Ein Beitrag zur Kenntniss des Präkrit, von Albrecht Weben. Leipzig, 1870, in 8, 262 pages.

Saptaçataka ou Saptaçatikă, c'est-à-dire collection de sept cents vers, est la forme sanskrite d'un titre d'ouvrage assez commun dans l'Inde. La nouvelle édition de l'Histoire de la littérature hindouie et hindoustunie de M. Garcin de Tassy ne cite pas moios de cinq satsai, composées par différents poètes, dont deux portent les noms populaires de Bihari Lala et de Tulasi Dasa. On connaissait par Colebrooke l'existence d'un Saptaçataka prâkrit attribué au roi Hâla on Çâlivâhana. Mais l'expression de prâkrit est tellement vague, lo nom de Çâlivâhana couvre tant de fables, qu'on ne pouvait, en l'absence de tout spécimen, se faire une idée de l'importance de cet ouvrage.

Plus récemment, M. Bhau Daji, dans le Journal de la Société asiatique de Bombay, avait ajouté incidemment dans une note quelques renseignements à ceux qui ont été donnés par Colebrooke. Mais il nous laissait dans le doute au sujet de la langue, à laquelle il appliquait le nom singulier et peu précis de mixed prâkrit. En Europe, vers la même époque, un manuscrit contenant environ la moitié du Saptaçataka était communiqué à M. Weber, et lui paraissait assez intéressant pour faire l'objet d'un travail spécial, qui a paru dans le tome V des Abhandlungen für die Kunde des Margenlandes, publiées par la Société orientale allemande.

Il s'agissait d'abord de constituer un texte d'après un manuscrit unique et excessivement incorrect, écrit par un copiste tout à fait ignorant en prâkrit et sans doute peu instruit même en sanskrit. Mais deux circonstances, en dehors de l'expérience bien connue de l'éditeur, lui ont rendu possible une tâche si difficile. Chaque vers prâkrit est accompagné d'un commentaire sanskrit fort bien fait, quoique fort mal copié, et la langue du texto même n'est autre que le prâkrit pro-

rf s

prement dit, celui qui est désigné sous le nom de mâháráshtrí, et augoel est consacrée la plus grande partie de la grammaire de Vararuci, doot on doit à M. Cowell une excellente édition. Grace à ce double secours, M. Weber a pu rétablir le texte d'un grand nombre de vers, dont la corruption provenait de la confusion faite par le scribe entre différents caractères devanagari plus ou moins semblables. Il a d'ailleurs donné la liste de ces confusions dans l'introduetion, ainsi que les leçons, du manuscrit au bas de chaque vers. Quaot aux passages encore fort nombreux où ces moyens de restitution ne. suffisaient pas, l'éditeur a du recourir à des corrections d'un caractère naturellement tout à fait pravisoire; c'est là une responsabilité qu'un savant d'une compéteoce aussi incontestable pouvait seul assumer. Chaque stance est accompagnée d'une traduction allemande, quelquefois aussi de fragments (un peu trop rares et trop courts) du commentaire, et de notes grammatieales, littéraires et autres. Enfin, uoe écomération systématique des faits phonétiques et des flexions, insérée dans l'introduction, et un index des mots et des formes avec les renvois à tous les passages où ils sont omployés, ajoutent à l'utilité pratique de cette publication et, en foot une véritable anthologie prâkrite, avec grammaire et vocabulaire. Nous n'avons, du reste, pas à iosister sor les mérites d'un travail que recommande suffisamment le nom de l'anteur, et nous allons immédiatement exposer diverses observations que sa lecture nous a suggérées.

La première et la plus importante est relative à la discussion qui ouvre l'introduction et qui s'occupe du nom de Hâla, de l'époque possible du Saptaçataka et du lieu de sa emposition. M. Weber s'est évidemment plus préoccupé de la question de temps que de celle de lieu. Mais taudis que l'une présente les mêmes difficultés que pour la plupart des œuvres déjà anciennes de la littérature indience, la seconde est susceptible d'une solution certaine, mais notablement différente de ls solution adoptée par le savant allemand.

L'ouvrage prâkrit se donno lui-même comme un choix fait, au milieu de dix millions de vers, par Hâla.

Hâla, d'après le témoignage unanime du lexicographe Hemacandra, des commentateurs, de Colchrooke et de Bhau Daji ; est un nom de Câlivâhana ou Câtavâhana; ce qui n'oblige certainement pas à admettre sans cootrôle que ce personnage, aussi légendaire qu'historique, ait effectivement recueilli ou fait recneillir les vers en question. Mais M. Weber va plus loin, il nie la synonymie de Hâla et de Câlivâhana, ou du moins, car il ne pent pas nier un usage qui remonte an moins au xsu' siècle, époque de Hemacandra, il pense que cette synonymie est le résultat d'une confusion produite par un vers du Harshacarita de Bana, où il est question d'une colloction analogue, attribuée à Câlivâhana on Câtavâbana. On ne saisit pas quel avantage M. Weber peut trouver à substituer ainsi sa propre hypothèse à celle de la tradition. En rejetant arbitrairement l'identité des deux collections, il se prive d'un témoignage intéressant sur l'âge du Saptacataka, et en faisant d'un vers du Harshacarita l'origine d'une tradition universellement admise, il exagère sans aucun doute l'importance d'un ouvrage « peu connu dans l'Inde même, et qui ne paraît pas avoir jamais joui d'une haute estime, » suivant les paroles de M. Hall, qui l'a le premier fait connaître aux Enropéens1.

Pour nous, cette tradition, vraie ou fausse, a un sens historique très-raisonnable; elle attribue une collection de poésies mâhârâshtrî à un roi du Mahârâshtra; co qui semble d'autant moins inadmissible que les quelques données géographiques qui s'y rencontrent se rapportent à cette même contrée. Il est vrai que M. Weber ne les interprête pas ainsi; mais son opinion n'est pas difficile à résuter.

Les deux seuls noms géographiques que contient la partie du Saptaçatoka que nous avons sous les yeux sont le fleuve Godávart et le mont Vindhýa. Ils y sont cités assez fréquem-

<sup>1</sup> Vásavadattů, préf. p. 12, note.

ment pour qu'il n'y ait aucune témérité à assirmer que la contrée où ces vers ont été composés devait être arrosée par la Godavari et à proximité du Viodhya. Or M. Weber y voit une indication précise que cette contrée était le Telinga, ou pays des Aodhras, qui est, d'après lui, situé entre la Godavari et le Vindhya 1. C'est, il est vrai, dans le Telinga que se trouve l'embouchure de la Godavari; mais ce fleuve a un cours de plus de trois cents lieues, et à partir de sa source. non foin de Nasik, il diverge de plus en plus avec la chaîne du Vindhya, de telle sorte qu'à son entrée dans le Telinga il en est séparé par toute l'immense étenduc du Gondvana. Du cours supérieur de la Godávari au Vindhya, la distance est iofiniment moindre, et le voyage se fait tout entier en pays marhatte, en traversant la Tapti et la Narmada, deux fleures qui, d'après M. Bhau Daji, sont également nommés daos le Saptacataka, sans doute dans la moitié qui nous est encore inconnue. Un poëte de cette coofrée pouvait donc montrer «les Palindas, debout sur les cimes du Vindliya, et, appuyés sor leurs arcs, regardant s'amonceler les nuages » (v. 110). D'après Ptolémée, les Houlivdat appropayor habitaient au-dessus de Larice, c'est-à-dire du Guzerate, et étaient par conséquent limitrophes du Mahârashtra.

L'ancienne capitale du Maharashtra étnit Pratishthana, sur la Godavari. C'est là que la légende sait régner Calivahana; c'est également là qu'elle place Satavahana?, si l'on veut absolument pousser le scrupule jusqu'à les regarder provisoirement comme deux personnages distincts. C'est là aussi que nous devons chercher le Hala de la dynastie des An-

Il est inutite d'insister sur l'inexactitude de cette désignation. La plus grande partie du Telinga est au sud de la Godévari; au nord, il n'embrasse que le territoire compris entre les Ghattes orientaux et la mer, à peu près jusqu'à la latitude de Chicacols.

<sup>\*</sup> Kathasaritsagara, édit. Brockhaus, I, 6, 1, 8, 24, etc. D'après le texte, e'est le royaume qui s'appelait Pratishthan, et la capitale Supratishtita; en tout cas, la soène se passe sur les bords de la Goddvarf, dans le Dokhau. (Veyez vers 72, 76, 166, etc.) Satavahana, avec s au lieu de ç, est l'orthographe des inscriptions, qui, il est vrai, sont en prakrit.

dhrabhrtya, que M. Weber considère comme ayant plus de tilres que Calivahana à passer pour le patron du Saptaçataka. On n'invoque, en effet, qu'un seul argument pour attribuer comme siège à cette dynastie le Telinga, ou pays des Andhras, c'est que son nom signifie : serviteur des Andhras. Ce n'est certainement pas suffisant, surtout en présence des documents contemporains, qui la font régner dans le Maharåshtra. Ou sait que Ptolémée (VII, 1, 82), en mentionnant pour la première fois la ville de Bailava, qui a été depuis longtemps identifiée, tant avec la Πλίθανα du Périple qu'avec la Pratishthâna sanskrite, ajoute qu'elle était le Baothesov Σιροπολεμαίου. Ce nom de roi, qui jouissail par conséquent, à l'époque du géographe d'Alexandrie, d'une grande célébrité, se retrouve non-seulement sur les listes puraniques des Andhrabhrtyas, mais aussi sur do nombreuses inscriptions dans les fameux temples hypogées du pays marlialte, à Nasik, Karla, Bhaja, etc.1 On y lil également le nom de sa dynastie, ainsi que les noms de plusieurs de ses prédécesseurs et successeurs; on y trouve même mentionnée la famille de Sătavâhana 2: Enfin, plusieurs de ces princes y portent l'épithète de maharathi 3, que Slevenson rendail par grand cocher,

<sup>1-</sup>Voyez Lassen, Indische Alterthumskunde, II, 935; III, 171; IV, 8e sq. L'auteur n'avait à sa disposition que les inscriptions interprétées par Stevenson, dent les copies ne méritent guère plus de confiance que les traductions. Les numéros du Journal of the Bombay Branch roy. as. Soc. qui ent paru depuis (à partir du n° XXII), contiencent des fac-simile foct exacts, notamment pour les inscriptions de Nâsik. Le nom de Siropolemaios y présente avoc autant de variantes que dans le texte de Ptolèmée et dans celui des Purânas. Ainsi Saripalandi (Nâsik, III), Saripadamdyi, Saripadhumava (XXVII, 1, 11), Sarapadamaya (XXVII). Notens en passant que les inscriptions sur la pierre phhânarcha sont connues du Saplaçataka. (Voy. v. 275.)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Nasik, VI, XVI, 6.

Nous n'avens pas encere de bonnes copies de ces inscriptions. (Voyce Journel of the Bombay Br. etc. nº XIX; Stevenson, Sahyadri inscriptions (Sahyadri est la désignation indigène des Ghattes marhattes): Karlea I, mahdrathisa galipatasa; IV, mahdrathasa kosikaputasa; mahdrathina vasithiputena (celui-ci est le nom indien de Saripulamái); Baja I, mahdrathisa kosikiputasa.)

mais que nous pouvous hardiment traduire par Marhatte 1.

Peut-être celles de ces inscriptions qui n'ont pas encore été relevées contiennent-elles le nom de Hâla, et nous aideront-elles un jour à déterminer s'il était ou non le même que Calivâhana; cette question nous est heurensement indifférente pour le moment, puisque lo seul point que nous avons vouln établir, c'est que le roi, quel qu'il soit, auquel est attribué le recueil du Saptaçataka, appartenait au Mâharâshira, c'està-dire au pays même où et dans la langue duquel ees vers

ont été composés: 3 a co (1

Le maharashtri était jusqu'ici plus connu par la grammaire de Vararuci que par des textes; quelques stances éparses dans les drames, quélques autres citées dans les traités de rhétorique, surtout dans le Kavyaprakaça de Mammata, tels étaient les seuls spécimens que nous en possédions. Les trois cent cinquants-six vers du Saptacataka édités par M. Weber en ont plus que triplé le nombre. Nous sommes micux à même maintenant d'apprécier le caractère de ce dialecte célèbre, placé par les Indiens au-dessus de tous les autres. Si par l'orthographe il est très-semblable, souvent tout à fait identique au çaurasent, il en dissère assez notablement par la grammaire et le dictionnaire, et chose remarquable, dans la plupart des cas, il s'éloigne en même temps du sanskrit. Beaucoup de formes et de mots qui,-en caurasent, sont pour ainsi dire calqués sur le sanskrit, sont remplacés en maliarashiri par des flexions et des termes inconnus au sanskrit, ou bien dont on ne trouve les analogues que dans l'usage védique. Ces traces d'archaisme, soigneusement relevées par M. Weber, atlestent l'époque reculée à laquelle le maharashtri a acquis une existence indépendante parmi les dialectes àryens; mais elles ont, pour le point de vue auquel nous nous plaçons, un autre intérêt, elles mettent

L'orthographe marhatts, usitée dans les ouvrages européens, est trèslégitime; elle vient de la forme caurasent marshatta (Colebrooke, Misc. Essays, 11, 90; Bâtarámáyana, p. 72), par l'intermédiaire de l'hiudâstâni, où elle se prononce régulièrement marhatt.

hors de doute le type local do la langue du Saptaçataka. Beaucoup de ces idiotismes, en effet, ont subsisté jusqu'à nos jours, malgré les profonds changements que le temps a apportés dans la structure grammaticale et dans lo vocabulaire du mâhârâshţri, et ils n'ont pas cessé de contribuer à donner au marâţhi moderne sa physionomie particulièré, qui le distingue des langues voisines le suppressent de la langue des langues voisines le suppressent de la langue des langues voisines le suppressent de la langue des langues voisines la langue des la langues voisines la langue des la langues voisines la langue des la langues voisines la langue de la langu

Ainsi le gérondif en ûna s'est maintenu dans le marâțhi; les langues voisines, au contraire, le gujarâti et l'hindustâni, se servent encore de l'ancien gérondif çauraseni en ia<sup>3</sup>.

Ainsi encore le maharashiri possedait un ilhème féminin en f pour les pronoms demonstratifs et relatifs. C'est un des traits les plus saillants du marathi, puisque cela lui a permis de conserver la distinction des genres dans les pronoms, distinction qui n'est plus possible dans les langues voisines, la nuance de quantité à l'aide de laquelle elles l'exprimaient autrefois, à l'exemple du sanskrit, s'étant effacée ovec le temps.

Voici maintenant des exemples de mots spéciaux au mahârâshtri, avec leurs dérivés marathi, et leurs correspondants dans les deux langues limitrophes, le gujarati et l'hindustani.

Ghep "prendre, saisir, " aui; le gérondif asur, seul usité aujourd'hui, est déjà cité par Bhamalia (Var. 12, 23). Ce verbe, un des plus indispensables aux langues modernes, tant par sa signification que par les loculions ou il entre, est exprimé en gujarâti et en hindûstânî par le vum, le-na, qui viennent du sanskrit labh.

¹ Non-sculement marathi est la forme moderne et indigène du sanskrit maharashtri, mais l'idiome littéraire et poétique des Marhattes s'appelle encore aujourd'hui le prakrit marathi.

<sup>2</sup> Matatis matandis; ia est devenu régulièrement (, lequel, en hindústáni, s'abréga et disparaît même complétement dans la prononciation, excepté en paésic. De même ana s'en marathi, est prononcé an, excepté en poésic. Il est à peino nécessaire de faire remarquer que cette forme en and est proprement pour dana, tâna, tidna, tidnam, et que c'est son emploi exclusif (et non la forme elle-même) qui est spécial au pays. . Dap = montrer, » zavi; ne se retrouve pas ailleurs qu'en marâțhi. On voit par là que M. Weber a été mal inspiré d'écrire deux fois dip, contre l'autorité du manuscrit du Saptaçataka et des éditions du Kavyaprahaça. On rencoutre encore ce verbe dans trois vers, mâhârâshtri de la Ratadvalt (édit. Calcutta, p. 88, 89, 90); le premier de ces exemples y est, il est vrai, méconnaissable, et doit être sans doute restitué ainsi:

# धरागीर मीधको आधासे महिधरी तले तलपारे । . मरफ्कम्म पश्चोसो दाबित्तव देहि बापात्रि ॥

a Ordonne, et l'on te montrera la lune sur la terre, la montagne en l'air, le feu dans l'eau, le soir en plein jour. Le texte porte, sans parler des autres fautes, दान सिद्धात et le commentaire तानम सिद्धात. La comparaison avec les deux autres vers, qu' l'on lit दानेनि, expliqué par द्रभावानि, ne peut laisser aucun doute sur la légitimité de cette correction...

, Dhu laver, , धुन्न , धुने ; guj. dho-vum, hind. dho-nd, du

... Pach, pus ebalayer, effacer, o पुत्रपा, hind. punch-na et ponch-na, qui correspondent à pameh et paumeh du sanskrit buddhique. Le changement de ch en s est devenu de règlo en marathi. Ainsi le même verbe पुत्रपा signifie aussi e demander, o comme venant du maharashtri pacch; सम्पा e être, rester, o vient de acch qui a le même sens, et qui est cité par Vararuci comme spécial au çaurasent, bien qu'il soit également usité en maharashtri. Il est devenu verbe auxiliaire en gujaratti, en bengali, en oriya, etc. et n'est par conséquent

Le scholiaste du Saptaçataka donne de ce mot une étymologie sanskrite (pra añch) très-vraisemblable; de même culle qu'a proposée M. Weber pour ghep (grak). Il est aussi plus que probable que ddp vient d'un causal populaire de dars, qui se confondrait au moios pour la forme avec darp, «être fier» (se montrer), et auquel il faudrait rattacher darpana «miroir» (ce qui montre). Mais nous n'avons pas à nous occuper ici d'étymologie.

pas une forme locale. L'exemple suivant présente aussi le changement de ch en s.

Chip e toucher, । सिंखपी. Guj. chu-vañ, lind. chu-na, viennent du sanskrit chup.

. Vud «plonger.» बुडपें. Le guj. et l'hind. se servent de dub-vum, dub-nd, qui se trouve déjà dans la Mecchakatika (èd. Stenzler, p. 162), dubbantam (candali).

Bhan a parler, a द्वापों. M. Weber remarque justement quo co verbe est rare en sanskrit; il ne se trouve dans ce sens ni en gujarâti, ni en hindûstânl; il y est remplacé par bol-vañ, bol-ná, qui appartient, du reste, à toutes les langues modernes i; mais en maráthi, द्वापों est de beaucoup l'expression la plus usitée. Le gérondif द्वापा correspond au sanskrit iti, et bhaniana, ebrégé bhaniam, a plusieurs fois ce sens dans le Saptaçataka.

Sáh « dire, » संगिषे: Aux exemples fournis par le Saptaçataka, on peut ajouter celui qui est donné par Bhàmaba (Var. IX, 2): hum sáhasu (et non sáhasu) sabbhávam « allons! dis la vérité. » Ce verbe est tout à fait spécial au marath. L'orthographe moderne rend le h par g, comme dans singh (simhu « lion »), singala, n. pr. d'où nous avons fait cingalais. C'est ainsi que उम्मिं « brûler » vient de dah måhåråshtri, dah sanskrit.

Il est moins aisé de citer des nous que des verbes, parce qu'ils sont par leur nature plus susceptibles de se communiquer d'un pays à l'autre. Ainsi, des substantifs tels que ci-khilla «boue, » sippi « coquille, » bailla » taureau, » heitha « le dessous, » et une foule d'autres qui se retrouvent dans presque toutes les langues modernes, ne sauraient nous servir d'exemples; ce sont, comme les verbes acch « rester, » khad & briser, » surusur « gronder, » tharahar « trembler, » des formes vulgaires, mais non locales. Pottha « ventre » a bien donné

¹ On trouve déjà bollama dans la Mrechakatika (p. 105), et bahebollaka, «grand parleur,» en sanskrit buddhique.

et il n'estinconnu ni au gujarati, ni a l'bindustàni; bien qu'il n'y soit pas aussi fréquent que pet. Pllaa « petit d'un oiseau ou d'un animal " » est devenu पीन; mais e est un mot dravidien . Runda « largo » (M. Weber lit tudda) est probablement le marathi 52.

Citons enfin la particule cia ou cea, écrite aussi ccia ou ccea, qui correspond au sanskrit cra, et est, par suilo, d'un usage tres-fréquent. M. Weber l'a partont corrigéo en via, vea, vvia, vvea. Cependant le manuscrit porte presque constamment un d'et non un a; cette leçon est aussi celle de la plupart des manuscrits de Vararuci (1x, 3) et de ceux de la Prakrtasanifvant et de Hemscandra, consultés par M. Cowell. Ce qui est tout à fait décisif, c'est que cette particule subsiste on marathi, sous la forme च (prononcé च et s'appuyant sur la voyelle précédente). Le sens est exactement le même que celni du mabarashtri (c)cia; (c)cea, ce qui ne permet pas de la confondre avec le sanskrit ca i qui a d'ailleurs complétemont disparu. En poésie mon les voyelles finales ne sont jamais musica, on l'écrit généralement चि ou ची. Ello se retrouve également en gujarati; sous la forme j ( ), qui vient de cia, commo & de coia Mais elle est inconnue à l'bindustani; où elle est remplacée par bht, kt, f, qui viennent de pi hi, pour opi hi. Un vers mâbârâshtri de la Mrechakatiká (p. 104) présente à la fois, dans le premier hémistiche, bi hi, et, dans le second, cia, donné par les manuscrits, et que M. Stenzler s'est bien gardé de changer en viu. Quant à via; c'est, d'après Vararuei, un des synonymes du sanskrit ma; on en trouve au moins un exemple tout à fait certain au premier vers du Saptaçataka, et plusieurs dans l'ap-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comme l'explique fort bien le commentateur, et non pas Häustein comme le propose bl. Weber. Le & long proviont du mot suivant drakkhana.

Les changements phonétiques non autorisés par la grammaire prékrite, que nous avons constatés plus haut, la substitution de s à ch, l'expression de h par g, la chate de l'aspiration, appartiennent également aux langues dravidiennes.

pendice. M. Weber, en refusant d'admettre cette signification, a méconnu le sens de ces vers.

Cette liste, sens doote fort incomplète, est suffisante pour confirmer la présomption qui résulte du nom de Maharashtri. Il ne serait pas, à la rigueur, impossible qu'un ouvrage rédigé tout entier dans la langue du Meharashtra l'eût été en dehors de cette cootrée; mais comme cet argument ne vient ici qu'à l'appui d'eutres preuves, nous pouvons considérer la question du lieu de rédaction du Saptaçatake comme définitivement résolue.

Revenons maintenant à Hâla, nommé dans le texte même comme auteur de cette collection; et qui est généralement identifié eyec Gâlivâhana. Sens accepter, cette identification comme un feit historique, nous avons le droit d'y voir l'expression de l'opinion des Iodiens, opinion qui n'a ni plus ni moins de valeur que celle qui rettache à Vikramâditya les œuvres les plus célèbres de la littérature sanskrite.

Vikromaditya, suivant eux, régnait à Ujjayini, était le protecteur des lettres sanskrites, et a fondé une ore qui porte son nom et commence en 57 avant Jésus-Christ. Câlivåhana, toujours suivant cux, regnait à Pratisbihane, faisait recueillir les œuvres des poêtes maharashtri, dont les commentateurs du Saptaçateka savent eocore nous citer les noms, et est égelement le fondateur d'une ère qui porte son nom, et commence en 78 de notre ère. Malgré: la distence de plus do cent trente ens qui sépare ces deux ères leurs fondateurs sont cependent représentés comme contemporains et rivaux. et la mort de Vikramåditya est attribuée à Çâlivâhana. On peut ne pas admettre un mot de toute cette légende, il n'en résulte pas moins qu'aux yeux des Indiens, c'est-à-dire des Brahmanes, l'âge du Septaçataka est à peu près le même que celui des principeux chefs-d'œovre de la littérature sanskrite. Au poiot de vue de la valeur littéraire, ils accordent à la poésie maharashtri une place non moins honoreblo. Dandin, dans le Karyadarca , compare le Setubandha et les . I Ed. Calcutta, 1862, cl. 34.

autres œuvres maharashtri à « un océan de perles du beau langage, et Bana s'exprime à peu près dans les mêmes termes sur le compte du Koca de Calivaliana, c'est-à-dire du Saptacataka. C'est une tradition chez les rhétoriciens de citer des exemples en måhåråshtri aussi hien qu'en sanskrit, et ils ies empruntent, en général, non pas au théâtre sanskrit, mais à uoe littérature spéciale, dont le Saptaçataka peut donner une idée. Le måhåråshtri était donc devenu comme un second sanskrit; une langue 'demi-savahte, à la fois populaire et hrahmanique, qui avait depuis longtemps fait ses preuves, et s'était introduite dans l'usage littéraire, même en dehors du pays dont elle portait le nom?

Nous trouvons une preuve indirecte, mais décisive, de cette ancienneté de la culturo du máháráshtri dans le rôle qui lui est attribué au théâtre. On sait que le dialecte le plus usité dans les drames est le cauraseni, ce qui tient sans doute à ce qu'il était parlé dans la contrée où s'est formée et développée la littérature dramatique. En tout cas, la fréquence de aon emploi semblerait avoir dû lui assurer le titre de prakril par excellence, d'autant plus qu'il est de tous les dialectes le plus proche du sanskrit, et qu'il n'en diffère guère que par l'orthographe et par une plus grande latitude dans le choix des formes. Cependant ce n'est pas à lui, mais au måhåråshtri, qu'est universellement appliquée la denomination de pråkrit principal. Or, l'usage du måhåråshtrl est, dans les drames, excessivement restreint; il est exclusivement réservé aux stances prononcées, et surtout chantées 1,

<sup>.</sup> La poésie máháráshtrí était avant tout destinée à étre chantée; c'est co qu'on pourrait bardiment conclure, si l'on u'en avait pas d'autres preuves, de son orthographe conventionnelle, où les voyelles jouent le principal rôle, où l'hiatoa est cherché et obtenu par la soppression des consonnes. Il faudrait bien se garder de consondre ce parti pris systématique avec l'esset naturel du temps et d'en tirer une conclusion chronologique. Le temps n'agit pas autrement sur les langues de l'Inde que sur les nôtres : il use les syllabes non accentuées et les terminaisons, il n'attaquo pas uniformément toutes les parties du mot, surtout il n'épargne pas les voyelles pour s'acharner sur les consonnes. La suppression des consonnes simples, l'assimilation

par les personnages qui, en prése, parlent le çaurasenî; et même, dans co cas, il est assez fréquemment remplacé par le sanskrit. Cet usage, observé dans tous les drames connus, constaté et consacré par les rhétoriciens, les grammairiens. les commentateurs, n'a pu s'établir que lorsque le mât ârâshtrî s'était acquis des droits incontestables à un pareil bonneur, c'est à-dire lorsqu'il avait déjà été l'objet d'une culture florissante.

On arrive à la même conclusion, quand on examine la distribution du Prakrtaprakaça de Vararuei, qui, bien qu'on en ignore la date exacte, a toujours passé pour la plus ancienne grammaire prakrite. Elle n'a certainement été rédigée ni à l'usage des poètes dramatiques, ni d'après leurs œuvres. Sur les douze chapitres qu'elle contient, neuf sont exclusivement consacrés an mabarashtri, dont on ne trouverait peut-êtro pas soixante vers dans tout co qui nous reste dn théâtre indien. Le paiçâci, qui est traité dans le dixième chapitre, n'est même représenté dans aucune des pièces connues. Le magadhi, enseigné dans le onzième chapitre, diffère considérablement de celui des drames. Enfin, le çauraseni, le dialecte le plus usité sur la scène, est relégué tout à la sin de l'ouvrage de Vararuci; il n'a obtenu une place en rapport avec son importance au théâtre que dans les grammaires postérieures. Il est hien difficile d'admettre que l'auteur du Prákrtaprakáça, s'il eut connu, par exemple, la Mrcchakatiká et l'Urvací, n'eút pas accordé une plus grande attention au çauraseni, et surtout eût passé complétement sous silence l'apabhramea, le cândali, lo câkari et les autres dialectes employés dans ces chefs-d'œuvre. D'un autre côté, Cudraka et Kalidasa, qui semblent ignorer les décrets de

des consonnes doubles ne sont pas le propre d'une période; c'est une négligence de prononciation qui appartient à tous les temps et à toutes les langues, et qui n'est pas toujours traduite par l'écriture. En tout cas, si les langues de l'Inde avaient jamais passé par une parcille phase, elles n'y auraient pas persisté; car aujourd'hui elles n'aiment guère plus l'hiatus que le sanskrit lui-même, et savent aussi bien prononcer les consonnes, même doubles, que si elles n'en avaient jamais perdu l'habitude. Varáruci, quand ils écrivent en magadhi, en appliquent strictement les règles dans les quelques stricces en maharashtri qu'ils ont insérées dans leurs ouvrages i et qui toutes par le sujet, presque toutes par leimètre; offrent la plus grande ressemblance avec celles du Saptaçataka. Par conséquent, à leur époque, la laogue était fixée, sinon par one grammaire, au moins par uoe littératuro qui leur servait de modèle. Oo est donc bien forcé de reconnaître que le Maharashtra a été le théâtre d'uo mouvement littérairo, en langue vulgaire, dirigé par des Brahmanes, ot parallèle; sinoo aotérieur, à celui qui a dooné naissaoce aux œuvres les plus célèbres de la littérature saoskrite.

Les données qui nous permettent de constater l'existence do ce mouvement et de oous roodre compte de sa propagation-au delà des limites où il était primitivement contenu. no sont malhoureusement pas suffisantes pour nous renseigner sur les causes et l'époque de soo origioe. Était il une imitation en laogoe locale d'une littérature sanskrite préexistante, comme il s'en est produit depuis, sous l'influence brahmanique; dans presque toutes les contrées de l'Inde? Ou bien n'a-t-il pas lui-même précédé et préparé la renaissance sanskrite qui porte le nom de Vikramaditya? Ce n'est pas seulement son antiquité qui suggère cette idee; mais la littérature sanskrite profane se présente à nous sans passé; olle semble avoir surgi tout d'un coup, sans étre précèdée d'une périodo de transition et d'essai, et avoir débuté par ses chefs-d'œuvre. Rien, si ce n'est la langue , ne la rattache à la littérature vödique2; ni les idées, ni le style, ni les images, oi même la phaso religieuse qui s'y reslète. Elle a, au cootraire, tout cela en commun avec le peu que nous

Jt y aurait bien des restrictions à faire, même au sujet de la langue; on serait plus près de la vérité en disant seutement l'orthographe.

On est obligé, pour expliquer cette lacune, de supposer que tous les ouvrages intermédiaires sont tombés dans l'oubli, éclipsés par l'éclat de ceux qui les ont suivis. (Weber, Indische Literatur, p. 171.) Mais comment expliquer qu'il n'en soit resté absolument aucune trace?

connaissons de la littérature maharashtra. Nous avons des motifs très-graves pour les regarder comme an moins contemporaines; mais leur ressemblance est telle qu'elle doit faire écarter l'idée d'un double développement absolument indépendant. Maintenant, l'hypothèse de l'imitation par les poëtes maharashtri de la poésie sanskrite nous laisse dans la même ignoranco sur l'origine de cette dernière; l'hypothèse inverse nous sait entrevoir une solution à noe dissiculté historique considérable; les Brahmaoes se seraient exercés, et, pour ainsii dire, essayés dans les langues vulgaires et vivantes la avant de se décider à appliquer à des usages profanes la langue morte de lenrs textes sacrés. On doit . attendre avoc une certaine impatience la publication de tousles textes måhåråshtri encore existants, et notamment du: Setubandha; car il est à espérer qu'on y trouvera des raisons décisives pour ou contre cetto supposition. Quant au Saptacataka, nous pensons que ce serait faire preuve d'un esprit de critique exagérée que de ne pas le considérer, au moins provisoirement et jusqu'à ce que nous le connaissions en entier, comme un représentant de cette poésie mâharashtri qu'avaient sons les yeux et qu'imitaieot les auteurs des plus. anciens drames sanskrits. Riea dans son contenu ne trahit uno époque postérieure; rico no nous autorise à y voir uos. collection de pastiches exécutés d'après des modèles aujourd'hui perdus. Ce n'est là, il est vrai, qu'un argument négatif; mais il est confirmé par, la tradition indienne, où tout n'est : pas faux, nous l'avons vu; il est donc permis de croire que l'anthologie de Hala est redevable de sa cooservation non moins à son ancienneté qu'à son métite littéraire. On ne peut guère espérer arriver à un résultat plus précis pour un ouvrage

<sup>a</sup> La mention du nadas, ou drame, dans uu vers du Saptaçataka, n'a aucune signification précise; il faudrait savoir de quelle espèce de drame : il s'agit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En employant le pluriel, nous songeons aux quatre dialectes enseignés dans la grammaire brahmanique de Vararuci, parmi lesquels le paiçaci était sans doute le même que celui dans lequel fut rédigée la Vrhat-katha, ouvrage qui fut dans la suite mis en sanskrit.

composé de vers détachés, et par conséquent ouvert à toutes les interpolations, suppressions et autres changements arbi-

traires des copistes. .

Nous avons déjà rencontré quelques occasions de signaler certaines corrections nécessaires aux leçons adoptées par M. Weber; nous en retrouverons encore quelques autres en examinant la traduction; mais c'est à peu près tout ce que nous avons à dire sur le texte, qui nous paraît en général très-satisfaisant, sauf les cas où l'incorrection du manuscrit a laissé un trop large champ aux hypothèses?

Nons allons maintenant passer en revue, aussi brièvement que possible, les quelques vers pour lesquels nous croyons pouvoir proposer une interprétation préférable à celle de la

traduction allemande.

2 Voyez ci-dessus, p. 206.

Vers 1. - Dans cette stance d'introduction, Civa est représenté accomplissant la cérémonie du Sandhydsalilanjali, c'està dire, tenant devant lui les paumes de ses mains jointes en forme de coupe, et remplies d'eau; en l'honneur du crépuscule. Le visage de sa semme Gaurt (la blanche), en ce moment rougi par la jalousie, se reflète dans l'eau de ses mains, ce qui les fait ressembler à un lotus rouge, et la cérémonie elle-même à un argha, où l'on présente des fleurs, et non à un aniali. Tel est le sens donné par le commentairo, et le seul qu'on puisse tirer du texte, qui porte via comme;» M. Weber, qui n'admet pas cette signification de via 1, supprime la comparaison, et sa traduction fait accomplir par Civa les deux cérémonies à la fois; ce scrait à la rigueur possible pour un dieu qui a quatre mains; mais cela ôte, au point de vue indien, tont le piquant de la situation. Samkam est employé dans le même sens au vers 208, et agghapamkaa est le synonyme de agghakamala du vers 259.

¹ Gitons capendant encore paráhanta, qui doit être lu paráhatta (Cowell, Prákrta Prakáça, upp. p. 102), sunnaī, qui n'aurait pas dù remplacer suvvaī (Var. VIII, 57); et tanti (= cintá), auquel tatti semble préférable. Gl. Mrech. éd. Stenzler, p. 101 et 159, tattilla (avanti et cândâll) = cintápara, cintáyukta.

Vers 43. — La comparaison avec le vers 130 montre que enkaggamapaváso doit s'entendre de la séparation de deux amants qui habitent le même village, et non pas à un village de distance. Le premier hémistiche est encore plus semblable à un vers mâhârâshṭrî de Çakuntalâ (p. 55, éd. Böthlingk) qu'à celui du Meghaduta rappelé par M. Weber.

Vers 64. — Il est peu probable que les araignées de l'Inde se servent de fleurs en guise d'appât; le mot à mot indique que l'araignée, suspendue à son fil, les pattes en l'air, ressemble à une fleur de vakula, attachée par un fil invisible.

Vers 87. — Ce n'est pas à la colère quo la femme est opposée; mais, par colère feinte, ello tourne le clos à son awant qui entre; cependant le frissonnement visible de son dos la trahit, et prouve que son cœur, à défaut de son corps, va au-devant de lui.

Vers 93. — « L'endroit quo l'homme de bien orne (de sa présence), il le rend par sou absence semblable à la place près du village où se trouvait le grand figuier, maintenant déraciné. » La traduction allemande dit qu'il l'orne encore par son absence.

Vers 113. — Keņa vi, rejeté au commencement du accond hémistiche, est l'agent de uddāvid, mais non do vūdham: Les Euissons de lotus n'étaient troublés, les flamants n'étaient effarouchés, ô ma tante, par personne; dans l'étang du village, le ciel (seul) se reflétait, » mot à mot: s'étendait (vi ūh) renversé.

Vers 173. — Upphalai, d'après le commentaire, signifie : sauler, gambader; » khokkei a encore aujourd'hui le sens de « tousser » en maratlu; pottham pittei, veut dire « (se) frapper lo ventre. » M. Stenzler (Mrcch. p. 263) a déjà fait remarquer que ce verbe se retrouve dans les langues modernes.

Vers 176. — Il est inutilo de chercher au mot punnehi une acception autre que celle do « bonne œuvre, mérite, » qu'il à ordinairement en sanskrit. (Voy. inf. v. 215.)

Vers 184. — Le verbe bhar n'a plus d'autre sens dans les langues modernes que celui de « être plein et remplir; » il

en était déjà de même en màbaràshirî. Má est d'un usage très-fréquent en marâthî et en gujarâti pour exprimer : « être contenu, trouver place dans. « En hindústânî, on se sert ordinairement de samá-ná (sam-má). Il y a ici un jeu de mots intraduisible : l'amaigrissement de la femme amoureuse est attribué à son désir de rendre son corps assez mince pour qu'il puisse trouver place dans un cœur déjà rempli par des milliers de femmes.

Vers 211. — Vihina, que M. Weber traduit par der Ordnung nach, est l'agent de khamdijjai, dont miamko est l'objet. Il signifie ici, comme au vers 239: «le Créateur. » Brahma met chaque fois en pièces, pour en refaire un autre, l'orbe de la lune qu'il vient de terminer, en voyant qu'il ne peut rivaliser avec ton visage.

Vers 215. — Voici, je crois, le sens de ce vers, qui a fort embarrassé M. Weber: «S'élever jusqu'à tes hanches, et s'unir à toi, n'est pas une félicité accessible au vulgaire. Si ce cordon d'or la goûte, c'est parce qu'il a subi l'épreuve du feu. La difficulté réside dans l'expression: Anuhavai huuvaavatunāṇa māhappam, mot à mot : «il dépense la rainteté des chutes dans le feu. Māhappam « sainteté » se construit avec un génitif de personne ou de chose; dans ce dernier cas, il signifie la sainteté que l'on obtient par l'accomplissement d'une ou de pluaieurs œuvres méritoires ». Or cette sainteté, comme toute espèce de mérite (punya), constitue, d'après une idée essentiellement indienne, un capital qui se dépense. Une personne qui a à son actif beau-

<sup>।</sup> Il faut sans doute lire vadanana, 3 au lieu de तृ.

<sup>\*</sup> Ce sens assex elliptique de Mâhâtmya est três-usité encore aujourd'hui, surtout dans les titres de toute une catégorie d'écrits. Le Mâhâtmya d'one divinité, d'un ouvrage sacré, d'un lieu, d'une cérémonie, d'un mois, d'une mansion lucaire, etc. c'est la sainteté qu'on obtient en adressant son culte à cette divinité, en lisant eet ouvrage, en allant en pèlerinage à ce lieu, en accomplissant cette cérémonie, ou bien toutes les œuvres et les cérémonies recommandées pour tel mois, tel jour, etc. Dans ce dernice sens, un mâhâtmya est un véritable calendrier religieux, comme l'indiquent les dictionnaires modernes.

conp de punya, peut prétendre à une somme équivalente de sélicité. C'est en ce sens que le vers 176 dit : « Ces êtres, dunt les regards, les paroles, les allures et les sourires sont remplis de piéges (ou de difficultés, littéralement : sont obliques), c'est par les bonnes œuvres qu'on obtient leur amour. . Rien de plus fréquent, suivant les légendes épiques, même chez les plus grands saints, que cette application aux plaisirs de l'amour du capital de mérites accumulés, souvent par des siècles d'austérités; et les poètes érotiques sont bien loin de leur en faire un crime. C'est cette même idée qui est exprimée dans notre vers : la possession de la femme à laquelle il s'adresse y est considérée comme interdite au vulgaire, on pourrait presque dire au profane, et ne pouvant être obtenuo que grâce à une sainteté transcendante, comme serait cello qui résulterait de l'accomplissement d'un vœu aussi ardu que celui do se jeter dans les flammes. C'est là ce qu'a exécuté cette ceinture d'or fondu au feu, et c'est par là qu'elle a obtenu la félicité si enviée d'entourer la taille de la jenne feurme.

Vers 229. — Le sens me paraît clair: (Un homme) entre les deux, cela vaut mieux que d'avoir affaire, soit à un homme (trop) bon, soit à un homme (trop) méchant; (car) le méchant ne vous afflige pas plus par sa présence que le bon par son absence.

Vers 240. — Le hatthauda, synonymo de l'anjali, so fait avec les deux mains; ce qui est important ici pour l'image: l'eau contenue daos les deux mains, si bien jointes qu'elles soient, s'écoule peu à peu; de même l'amour de deux personnes, si unies qu'elles puissent être.

Vers 244. — Andhahara, si l'on s'en rapporte au scholiaste, ne signifie pas « qui rend aveugle, » mais « qui est dans la main d'un aveugle. » Le commentaire offre un sens admissible; c'est le texte qui aurait besoin d'être collationné: « Ces femmes me pillent mon mari, comme un plat de jujubes placé dans les mains d'un aveugle. » Une image analogue est exprimée au vers 163 par le même verbe vilumpanti; seulement le sujet est kád « des eorbeanx; » peut-être mand est-il un nom d'oiseau. (Cf. vers 288.)

Vers 259. — Nivesiagghakamaleņa (su lieu de nivesia vra kamaleņa), telle est la vraie leçon, comme on le voit par le commentaire où निविधितार्थ- est devenu -धं- (Cf. vers 1.)

Vers 288. — Pattham bhar, littéralement : « remplir son ventro. » eo qui, dans toutes les langues de l'Inde, signifie simplement « manger. « La comparaison de ce vers avec un vers sanskrit bien connu (Böthlingk, Indische Spräche, vers 3286), où la même expression est employée, montre que appana se rapporte à pottham, et que le sens est « les oiseaux eux-mêmes se procurent leur nourriture sans difficulté; mais combien sont rares les gens de bien capsbles de venir en side à l'infortune des autres le Méad présente seul une difficulté; si ce n'est pas un vocatif, comme l'indique le commentaire, ce doit être un mot se rapportant à saānd, peut-être un nom d'oiseau. (Cf. vers 244.)

Vers 300. — Au lieu de ti aniund, on pourrait peut-être liro ainiund, le ti n'étant pas nécessaire avec bhaniam. Car il est bien difficile de voir dans aniund un équivalent de atinipund.

Vers 301. — Surasattha, s'il peut signifier geschmackvolle Dinge (? surasa artha), a aussi un autre sens qui va fort bien

ici : «la troupe des dienx » (sara sartha).

Vers 312 et 316. — La fleur du paláça a la eouleur, et sans douto aussi la forme, du bec (non pas de la tête) du perroquet, d'où son autre nom de himçaka. Cette fleur apparaît dès les premiers jours du printemps, directement sur les branches et avant les feuilles. Lorsque les palàças sont en grand nombre, le paysage, à cette époque de l'année, prend un aspect jaune rougeatre, semblable à celui des contrées où florissait le buddhisme, et qui, selon le Mahāvamsa (x11, 28), étaient hasavapajjatā, étincelantes de jaune rougeatre, par suite du grand nombre des robes des moines. D'un autre côté, pour des brahmanes ou des brahmanistes, se trouver face à face avec un religieux buddhiste était d'un mauvais

présage '. Tel est l'enchaînement d'idées par suite duquel on cherche à détourner quelqu'nn de partir en voyage en lui représentant la terre couverte de fleurs de palaças, comme si elle était remplie de moines buddbistes. La situation du vers 316 est exactement la mêine. On cherche à retarder le départ d'un voyageur en lui dépeignant l'apparition des fleurs du palâça; mais ici on ne les compare plus à des bhikshus, mais à des démons de Lanka, en mettant à profit le double sens de palaça, qui est aussi un synonyme de raxusa. Il paraît bien vraisemblable que c'est encore une manière de faire allusion aux buddhistes. Il n'est pas hors de propos de rappeler que paláça a encore une autre signification, cello de maqadha 1; ensuite, que la langue des démons ou paiçact aurait, suivant une tradition conservée par les Tibétains, servi à rédiger les livres de l'école buddhique des Sthaviras, et correspondrait par conséquent au pâli ou mâgadhí buddhique; ensin, que la grande collection de contes d'origine certainement buddhique, connue sous lo nom de Vrhatkatha, fut rédigée primitivement dans cette même langue des démons.

Vers 314. — Les graines de gunjú ne sont pas citées ici à cause de leur couleur, mais parce qu'elles servaient aux joailliers pour peser les perles. Les sauvages Pulindas préféraient les graines aux perles.

Vers 322. — Păniam dă signifie: «faire les libations mortuaires,» et se construit en prăkrit avec le génitif, et en sanskrit avec le datif de la personne; c'est pour cela que le scholiaste explique damsanasuhânam par darçanasukhebyah. Les yeux donnent l'eau aux jouissances de la vue, c'est-à-dire en portent le deuil.

<sup>1</sup> Voy. Mrochakațikă, éd. Stenzler, p. 111; Madrárázasa, éd. Calcutta.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Co nom semble s'être conserré jusqu'à nos jours dans celui de la localité de Palági, que les Anglais écrivent Plassy ou Plassey, célèbre par la victoire de Clive en 1757.

Appendice 1. Vers 12. — Le sens indiqué en note est le seul que permettent le texte de Mammața et le commentaire moderne de la nouvelle édition de Calcutta.

Vers 21. — Ce vers devient très-compréhensible en traduisant amaa par : «qui n'est pas mort, » au lieu de : «immortel. » «La richesse des avares, l'escarboucle des serpents, les crinières des lions, les seins des femmes vertueuses, comment les toucher de leur vivant? » ou bien : «comment les prendre, » si au lieu de chippanti on adopte la leçon gheppanti. Chiyyanti ne signifie rien.

Vers 22. - La traduction allemande s'éloigne considérablement de l'explication très-détaillée fournie par le texte même de Mammata, et cela sans motif suffisant, puisqu'elle ne présente pas un sens moins alambiqué. Voici, suivant le rhétoricien hindou, comment il faudrait traduiro: «Saisissant aux cheveux la victoire dans le combat, il l'a prise de force, de telle sorte que les cavernes (à cette vue), s'attachant au cou de ses ennemis, les ont retenus. » Voici maintenant la traduction littérale de l'explication de Manimata : « Les cavernes, qui sont pour ainsi dire enflammées d'amour à la vue de l'acte de saisir aux cheveux , prennent ses ennemis par le cou: il y a là une (sorte de comparaison nomméo) utprezd. Après l'avoir vu victorieux dans un combat, ses ennemis fuient et se tiennent dans les cavernes : il y a là un ornement poétique. Ses ennemis ne se sont pas enfuis, mais, prévoyant leur défaite, les cavernes ne les laissent

¹ Contenant toutes les stances máháráshtri, du même mètre que celles du Saptaçataka, citées comme exemples dans les traités de rhétorique et principalement dans le Kéwyaprakáça de Mammata. La première édition de cet ouvrage (Calcutta, 1829), bien que très-inférieure sous tous les autres repports à celle de 1866, lui est bien préférable pour les textes prâkrits : sous les fautes d'impression on y découvre souvent la vraie leçon màhárásbtri, remplacée dans la nouvelle édition par du sanskrit prákritisé.

<sup>2</sup> Sauf les termes techniques, qui sont introduisibles.

Acragrahana, voyez le dictionnaire de Saint-Pétersbourg aux mots kaca et kepagraha.

méme pas partir : il y a là une apahnati (qui consiste à nier une chose pour la dire d'une autre façon). »

Vers 29. - Lorsque dans le barem du combat il prend à la main son épéc-liane (en guise de fiancée), la troupe de ses ennemis, qui courait au-devant de la jouissance, tourne immédiatement le dos. » La traduction allemande fait de runamteuras un adjectif, et attribue à lata un double sens que rien ne justifie.

Vers 32. - Je ne sais si theram peut jamais être pris adverbialement avec le sens de : continuellement (bestandig); en tout cas, ici, c'est cerrainement l'accusatif de thera, un des noms de Brahma. Vant est un synonyme de Sarasvall, déesse de la parole et femme de Brahma; enfin, via signifie : « comme. » Le sens est done : « Victoire à Sarasvati, qui, fixant son domicile dans le lotus de la bouche du poéte, semble se moquer de Brahma (qui est lui-même assis sur un lotus) et (lui) montrer un autre univers (créé sans lui). » Mammala ajouto: « Ici il y a vyatireka (sorte d'ellipse); ello crée, sans se tenir auprès de celui qui est assis sur un lotus (nutrement dit : indépendamment de Brahma), un univers toujours nouveau, qui n'n d'autre cause que l'étonnement (produit cliez l'auditeur par les images du poête). »

Vers 49. - Ekacchattam est adjectif et se rapporte à bhuanarajjam. L'empire du monde sous un seul parasol est une image indienne, que nous remplaçons par: « sous un

seul sceptre. .

Vers 64. - Navara « sculement » est opposé à via « comme, » de même que appanam à annonnam : » Les étangs ajoutent à la beauté des flamants, et les flamants à celle des étangs, et ainsi, en ayant l'air de se faire valoir mutuellement, c'est seulement soi-méme que chacun d'eux fait valoir. »

Nous ne pouvons, en terminant, que nous associer au vœn exprimé par M. Weber, que la découverte d'un nouveau manuscrit, complet et correct, vienne bientôt permettre la publication délinitive du Saptagataka; elle ne saurait trouver

un meilleur éditeur que celui qui a su tircr de matériaux aussi imparfaits un texte et une interprétation en général aussi satisfaisants.

G. GARREZ.

# A M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL ASIATIQUE.

Versailles, le 5 juin 1872.

Monsieur,

Me permettez-vous de vous communiquer quelques observations et quelques documents sur les travaux de M. Grimblot, mon mari? Je l'ai accompagné dans son voyage de Ceylan; je l'ai aidé autant que je l'ai pu; j'ai participé à ses recherches, et je crois que je puis ajouter aux détails donnés par M. Léon Feer quelques détails nouveaux, qui ne scront pas sans intérêt pour les lecteurs de votre estimable Journal. Par là, je pourrai, si vous le voulez bien, rendre justice à une mémoire qui m'est chère, et je m'ellorcerai en même temps de ne pas abuser de votre bonté en accomplissant ce pieux devoir.

M. Grimblot a fait en 1868 à la Sorbonne un cours sur le bouddhisme et sur sa littérature; dans ce cours, il expliquait, analysait et traduisait les soûtras avec leurs commentaires qui ont paru dans le numéro 67 du Journal asiatique. Constamment obligé de passer son manuscrit dans les mains de ses auditeurs, de le leur prêter, ou d'en faire faire des copies, il demanda un jour à M. Mohl l'hospitalité du Journal asiatique. M. Mohl n'avait aucune objection pour le texte et la traduction; mais il en avait beaucoup pour la publication des commentaires, qui sont en général excessivement prolixes. On s'entendit pourtant; mais le Journal ne pouvant donner qu'un certain nombre de pages, M. Grimblot promit d'abréger ses commentaires autant qu'il lui serait possible : il se horna donc à donner la plus simple explication des

mots du texte, se réservant de développer plus tard tous les faits historiques et tout ce qui avait rapport aux aoûtras dans une introduction spéciale. Il comptait se faire tirer du Journal asiatique quelques exemplaires à part, qui auraient servi aux auditeurs de son cours.

Voilà pourquoi ces soûtras ont paru dans le Journal asiatique tels qu'on les y a lus, c'est-à-dire que les commentaires ont été forcément abrégés, et qu'on a pu prendre cette concision pour des lacunes et des mutilations des atthakathâ; mais c'est bien de propos réfléchi que M. Grimblot a été incomplet, ce n'est pas du tout par inadvertance.

Certes M. Grimblot, aussitôt après son retour de la Birmanie, avait le plus vif désir de publier, non-seulement le Paritta, mais aussi les ouvrages les plus importants de sa riche collection. Si le public fut désappointé de ne pas voir paraître ces ouvrages, M. Grimblot le fut encore bien davantage; partout il rencontra mécomptes, déceptions et mille difficultés pour ao faire imprimer. Les conditions qu'on lui proposait lui semblaient telles qu'il n'y vonlait pas et qu'il n'y pouvait pas consentir. La principale de ces conditions était de ne donner que le moins de texte possible; mais on lui demandait d'autant plus de traduction. Quant à lui, il lui paraissait que ce n'était pas assez comprendre l'importance d'un texte pali bien rédigé, qui devient pour ainsi dire une demi-traduction. En effet, chaque ligne do ces manuscrits ne fait qu'un aeul mot, et ce mot complexe contient, aclon la grandeur de la scuille, vingt à trente autres mots, qui s'enchainent étroitement; rendre ce texto bien clair et en faciliter la lecture au public, c'était le premier et le principal soin de M. Grimblot, sans compter ses études sur les grammaires et les dictionnaires, dont il s'occupait constamment. Il avait lu et analysé, pendant tout son séjour à Ceylan, sous les yeux des Pandits, un grand nombre de leurs livres sacrés, et personne plus que lui n'était capable de les donner au public tels qu'ils devaient être et dans toute leur correction. D'ailleurs, connaissant la fragilité des feuilles

de palmier sur lesquelles les manuscrits sont tracés, et sentant tous les jours sa santé et ses forces décliner, sa grando préoccupation fut de préserver ces lègers seuillets de la destruction qui les menace tôt ou tard.

Voilà d'où vient qu'il tensit tant et avant tout à la publication des textes, et il faut lui pardonner la ténacité prudente

qu'il apportait à ce projet.

Quant au choix et à l'ordre qu'il avait adopté pour ces soutras, il ne faut pas oublier que M. Grimblot devait avant tout songer à son anditoire. Ces textes présentant plus ou moins de difficulté, il était sage de choisir ceux qui étaient les plus propres à être expliqués, et si M. Grimblot a été devancé dans la publication par M. Childers, il ne faut l'attribucr qu'à un profond et entier découragement dont M. Grimblot avait été saisi. Par suite de diverses causes, l'impression avait été fort lente; les épreuves avaient été gardées près d'un an, et forsque M. Grimblot les recut, il était occupé d'une tout autre espèce de travail et à la veille de son départ pour l'Italie. Il avait lui-même autorisé M. Childers (qu'il connaissait depuis son séjour à Ceylan) à publier les deux soûtras, lorsque M. Childers lui en avait parlé et qu'il lui avait demandé son autorisation; d'ailleurs, M. Childers avait les moyens de se faire imprimer, et ees moyens saisaient entièrement désaut à M. Grimblot.

On a dit: «le commentaire donné par M. Grimblot renfermait des phrases qui ne se trouvent pas dans le manuscrit. » J'avoue que ceci m'étonne, et je crains bien qu'on n'ait pas été assez minutieux ou persévérant dans cette recherche; car M. Grimblot était trop exact et trop scrupuleux en fait de science pour se permettre le moindre changement dans les textes. Je puis attester qu'une simple voyella lungue au lieu d'être brève, une lettre mal indiquée, lui causaient une vive inquiétude; il consultait alors différents exemplaires do ses manuscrits, les collationnant, les comparant; et ce n'est qu'à force de travail et de patience qu'il parvenait à obtenir des textes aussi corrects qu'il les désirait. Quant à la correc-

tion des épreuves, c'est M. Feer qui a bien voulu s'en charger, et j'indiquerai plus loin quelques-unes des corrections qui ont été omises. Je les relève dans l'intérét de la grammaire pâlie, dont la connaissance est à cette heure encore si peu avancée.

Voilà, Monsieur, les quelques observations que je voulais vous soumettre.

Quant aux documents que je puis vuus fournir, ce sont les traductions de quelques soûtras par M. Gogerly. On pourra, si l'on veut, comparer ces traductions anglaises avec celles de M. Léon Feer, en français.

M. Grimblot, dès son arrivée à Ceylan, s'était lié avec M. Gogerly. C'était un vieillard très-vénérable, simple, cordial et obligeant; il passait sa vie avec les Pandits, il parlait et entendait le singalais comme sa langue maternelle; il avait fait traduire sous ses yeux un grand nombre de textes pâlis en singalais, pour les rendre accessibles aux laïques, qui ne les comprenaient en pâli que peu ou pas du tout. Il se servait de préférence de ces traductions singalaises, et il les traduisait à son tour littéralement en anglais. Non-seulement il était aimé et estimé de tous ses compatriotes, mais il était adoré et vénéré par tous les indigènes. C'est de son amitié et de son obligeance que M. Grimblot a tenu une foule de traductions, et entre autres celles que je reproduis ici et qui n'ont été jamais publiées en Europe.

Ensin, M. le rédacteur, je vous demande de joindre à tout ce qui précède quelques rectifications dont je puis vous garantir la parsaite exactitude. Ces variantes de diverses espèces ont été relevées par moi avec le plus grand soin sur les manuscrits de mon mari, qui sont restés en ma possession.

#### VARIANTES.

Page 228, ligne 2, au lieu de jahati, lisez gahati.

- ligne 8, au licu de dhâto, lisez dhâtv.
- ligne 13, au lieu de arabbhă, lisez ârabbhă.
- ligne 17, au lieu de sabba-ññú, lisez sabba-ññuno.

Page 229, ligne 5, après « Verocano, « ajoutez « Maudall » 'ti.

- ligne 26, au lieu de Panditanam, lisez Panditanam.

Page 230, ligne 16, au lieu de üâtakânam, lisez natakânam.

ligne 28, au lieu de samananam, lisez samananam.
Page 231, ligne q, au lieu de Etâdissâni, liaez Etâdisâni.

- ligne 16, an lieu de kossamhi, lisez kosamhi.

- ligne 16, au lieu de kākandi, lisez kākandi.

Page 233, ligne 18, au lieu de abhajadâ, lisez abhajaoâ. Page 234, ligne 3, au lieu de adeso «'ti, lisez «deso » 'ti.

- ligne 5, au lieu de nivaso... sihala-dipam... lisez nivaso...

- «Pubbe» 'ti pură, atitâso jâtisu. «kata-pnññată» 'ti upacita-kusalată. «Attă» 'ti cittañ vuccati aakalo vâ atta-hhâvo.
- Sammā-panidhî» 'ti tassa attano, summā-panidhānam, niyunjanam, thapanan, 'ti vuttam hoti. «Sihala-dipam.....

Page 235, ligne 3, au lieu de nayante, lisez ñayante.

- ligne 25, au lieu de Padakkina, lisez Padakkhina.

Page 236, ligne 21, après majjhimassa vå, ajoutez therassa vå. Page 238, ligne 16, au lieu de Anutthåtå, lisez Anutthånå.

Page 239, ligne 10. au lieu de sa-hhogano, lisez sa-hhojano.

ligno 11, au lieu de sádhúni, lisez sádúni.

- ligne 17, au lieu de jati-tthaddo, lisez jati-tthaddho.

Page 241, ligne 14, au lieu de cakkavâle, lisez cakkavale.

- ligne 17, an lieu de Parâbhavapañham, lisez Parâbhavapañham.
- ligne 30, après gottena Bhagavantam, ajontez âlapati,
   Rhagavantam.
- ligne 31, au lieu de cakkaválá, lisez cakkavalá.

ligne 32, au lieu de parabhavato, lisez parabhavato.

Page 242, ligoe 1, eprès brûbi, la phrase qui commence par Bluvato et finit par brûbi n'est pas dans le manuscrit.

Page 242, ligne 8, au lien de Yuvâyan, lisez Yvâyan.

- ligne 11, au lieu de purissa, lisez purisassa.

ligne 35, au lieu de sévakâ, lisez sávakâ.

Page 243, ligne 6, au lieu de uå, lisez vå.

- ligne 15', au lieu de anuțțhâtă, lisez anuțthână.
- ligne 17, au lieu de paññâno, lisez paññamo.
- ligne 18, en lieu de anntthânată, lisez anntthanată.
- ligne 19, an lien de paŭnanata, lisez pañnanata.

Page 243, ligne 22, au lieu de pitê, lisez pitá.

ligne 22, an lieu de jiñāakam, lisez jinnakam.

ligne 23, au lieu de asiti, lisez asiti.

Page 244, ligne 1, an lien de sádhúnī, liscz sádúnî.

ligne 16, au lieu de sûrâ, lisez surâ.

Page 245, ligne 16, au lieu de yodha-ājlv, lisez yodh-ājtv'.

ligne 22, au lieu de ettha, lisez atthe.

ligne 23, au lieu de vippaţisâri, lisez vippaţisâri.

— ligne 28, au lieu de samavekkiyâ, lisez samavekkhiyâ. Page 246, ligne 26, au lieu de bahulî-kaiâya, lisez hahulî-katâya. Page 247, ligne 4, au lieu de vijjati, lisez mijjati.

- ligne 22, eprès icchitahhå, la phrase incluse ne se trauve

pas dans le manuscrit.

Page 249, ligne 2n, au lien de duhhati, lisez dubhati.

- ligne 23, au lieu de nă, lisez na.

Page 250, ligne 1n, au lieu de ghațitacitto, lisez ghațita-citto.

- ligne 15, au lieu de « sak-kato, » lisez « sak-kato hoti. »

Page 252, ligne 11, eu lieu de yam, lisez yan.

- ligne 17, au lieu de atimaai, liser atimanî.

- ligne 25, au lieu de viññô, lisez viññû.

Page 253, ligue 7, au licu de tâsă, lisez tasă.

- ligne 22, au lieu de anukā, lisez anukā.

Page 254, ligne 7, au lieu de hráhmañañi, lisez hráhmapañi.

ligne 11, au lieu de sañña, lisez saññá.
 ligne 12, an lieu de gathá, lisez yathá.

- ligne 24, au lieu de satt'-ârammaña, lisez satt'-ârammaua.

- ligne 32, au lieu de aparimăñam, lisez aparimășam.

Page 255, ligne 11, avant mettam, ajoutez eparimanam.

- ligne 16, an lieu de patha, lisez pathâ.

ligne 2n, au lieu de hrahmen, lisez brahmam.

- ligne 26, au lieu de kêmesu, lisez kâmesu.

Il me reste, Monsieur le rédacteur, à vous offrir mes eincères remerciments, et j'espère que les lecteurs du Journal asiatique auront pour moi quelque indulgence, et qu'ils me pardonneront cette lettre en faveur du sentiment qui me l'a inspirée.

Agréez, Monsieur le rédacteur, l'assurance de ma consi-

dération la plus distinguée.

A. GRIMBLOT.

## TRADUCTIONS DE GOGERLY.

#### PARÂBHAVA-SUTTA.

Thus I heard: when Buddha was once residing at Jetavana the vihâra of Anâthapiṇḍika, in the vicinity of the city of Săvatthi, a certain deva possessed of pleasing appearance, approached Buddha, after the expiration of the first ten hours of the night (in the middle of the night) illuminating the whole Jetavana with his splendour, and having worshipped him, stood on one side of him (at a respectful distance) and spoke to him in this stanza:

- 1. «Who is the person that declines (in prosperity)? Lord Buddha of the family of Gotama, we have come to you for the purpose of proposing the question: what is the cause
- that leads to the decline of prosperity?
- 2. The person who advances in prosperity may be easily known, and so is the person who declines. Ho who delights (in the performance of the) ten meritorious acts twill attain to prosperity, while he that entertains an aversion thereto will decline in prosperity.
- 3. We know that this is the first cause which leads men to decline in prosperity. O Bhagava! please declare the second cause which leads to that result.
- 4. If any individual takes delight in wicked men and has an aversion towards the righteous, and delights in the doings of wicked men, that will be a cause to bring about his decline in prosperity.
- 5. «We know that this is the second cause which leads to the decline of prosperity. O Bhagaval please declare the third cause. What is it that leads to the decline of prosperity?»

a Dasa-puñña-kiriya. Vide Clough, Diet. vol. It. p. 262, for the different significations of this word.

6. — «Il' any individual should be habitually sleepy (whether sitting, walking, or standing, etc.), be addicted to company, be of malicious temper, or would not exert himself, that would operate as a cause towards the decline of his prosperity.»

7. — "We know that this is the third cause which leads to the decline of prosperity. Pleaso declare the fourth, o

Bliagaval what is it that lends to that result? »

8. — «If any individual should not support and maintain either of his parents in their old age, having it in his power to do so, that would cause the decline of his prosperity.»

 g. — We know that this is the fourth cause which leads to the decline of prosperity. O Bhogaval please declare the

fifth. What is it that brings about that result?

10. — «If any individual utter a falsehood and thereby impose upon a Samana, a brâlman, or any other description of mendicants, that will operate as a cause towards a decline of his prosperity.»

11. — We know that this is the fifth cause which leads men to decline in prosperity. O Bhagava I please declare the

sixth: what is it that brings about that result? »

12.— "If my individual, possessed of gold in abundance, plenty of kahapanas, and various kinds of viands, should himself alone enjoy his wealth, that would be a cause to the decline of his prosperity."

13. — "We know that this is the sixth cause which will lead men to decline in prosperity. O Bhagaval please declare the seventh: what is it that leads to that result?"

14. — « If any individual disrespect his relations, actuated by too high an opinion of himself founded on his superiority in hirth, wealth, or family, it will operate as a cause towards a decline of his prosperity. »

15. — We know that this is the seventh cause which leads men to decline in prosperity. O Bhagaval please declare the eighth: what is it that tends to a decline of pros-

perity? »

16. — "If any individual becomes a debauchee, a drunkard, or a gambler, and thereby entirely squanders away his carnings, that will be a cause to the declino of his prosperity."

17. — We know that this is the eighth cause which leads to the decline of men's prosperity. O Bhagava! please declare the ninth: what is it that brings about the decline

of prosperity? »

18. — «If a man not pleased with his wife he constantly seen in the company of prostitutes and among the wives of others, that is a cause which would lead to the decline of his prosperity.»

19. — «We know that this is the ninth cause which leads the decline of prosperity of men. O Bhagavå! please declare

the tenth : what is it that leads to that result?

20. — «If any old man take a young woman, with breasts like unto timba-fruits, for his wife, and hreak rest from motives of jealousy, that will operate as a cause towards the decline of his prosperity.»

21. — «We know that this is the tenth cause which leads men to decline in prosperity. O Bhagarâl please declare the eleventh: what is it that brings about that result?»

22. — «Should any individual entrust the management of his affairs to a gluttonous and prodigal woman or man, or place him or her at the head of his household, that would he a cause to hring about the decline of his prosperity.»

23. — "We know that this is the eleventh cause which leads men to decline in prosperity. O Bhagava! please declare the twelfth: what is it that leads to the said decline?"

24. — «If any individual is born of royal race, but is deficient in wealth and full of ambition, aspire to sovereignty here, that is a cause which will lead to a decline of his prosperity.»

25. — Therefore the wise man who has seen well the causes, which in this world lead to the decline of men's

prosperity, will lead such a life here as will entitle him to a birth in heaven.

#### METTA-SUTTA, OR DISCOURSE ON GENTLENESS.

Thus I heard: Buddba resided in the garden of Anathapindika in Jetavana, near Såvatthi. He then convoked his priests and said to them: There are cleven advantages, Priests, resulting from cultivating, meditating on, becomed accustomed to, led by, established in, following after, and acting according to a spirit of mildness and freedom from passion. These eleven are, that he who acts thus sleeps sound, awakes refreshed, has no evil dreams, is beloved of men, is beloved of demons, is preserved by the gods, neither fire, poison, nor sword can injure him, he has constant tranquillity, is of a pleasant aspect, will die in full possession of his intellectual powers, and hereafter will obtain an existence in the worlds of Brahma. These are the eleven advantages which result from cultivating, meditating on, being accustomed to, led by, established in, following after and acting according to a spirit of milduess and freedom from passion.

When Buddha had thus spoken, the priests were much edified.

### METTANISAMSA-SUTTA, OR ABVANTAGES OF GENTLEKESSA

1. He who never violates friendly feelings 1, whenever he journeys from his own residence shall obtain abundance of food, and become the means of supporting many others.

2. He who never violates friendly feelings whether he visits town, country or province, he shall be every where treated with respect.

3. He who never violates friendly feelings shall be unas-

1 I. c. Who maintains under all circumstances feeling of universal kindness and gentleness.

sailed by robbers, shall receive no dishonour from princes, and shall escape from every enemy.

4. He who never violates friendly feelings shall return in tranquillity to his home, rejoice in the assemblies of the

people, and be a chief among his kindred.

5. He who never violates friendly feelings, exercising hospitality to others, shall be hospitably treated, honouring others he shall be honoured himself, and his praises and good name shall be spread abroad.

6. He who never violates friendly feelings, presenting offerings to others, he himself shall receive offerings, saluting others be shall receive salutations, and shall attain to

honour and renown.

7. He who never violates friendly feelings, shall shine as the fire, be resplendent as the gods, and never be deserted by prosperity.

8. He who never violates friendly feelings, shall have fruitful cattle, abundant crops, and his children shall bave

prosperity.

g. The man who never violates friendly feelings, should he fall from a precipice, from a mountain, or from a tree, when he falls he shall be sustained (so as to receive no injury).

never be overthrown by enemies, even as the nigrodha-tree, firmly fixed by its spreading roots, stands unmoved by the

winds.

## KARANIYA-METTA-SUTTA.

### THE DISCOURSE NAMED KARANIYA-METTA.

I declare the Protection (or Paritta) by the power of which the demons shall display not dreadful sights; by which he who is diligently occupied by day or night may sleep securely, and sleeping see nothing evil.

1. These things must be attended to by the man wise

in securing advantages, who desires to ascertain the path to Nibbaoa: Let him be skilful, upright, honest, mild io speech, gentle, free from arrogance.

2. Let him be cheerful, contented, unincumbered with husiness, with little property, having his passions under control, wise, temperate, not desirous of obtaining much from those who assist him.

3. Let him not engage in any law-pursuit for which ho might be censured by the wise: May every being experience

bappioess, peace, and mental enjoyment!

4-5. Whatever sentient being may exist, erratic or stationary, or of whatever kind, long, or tall, or middle sized, or short, or stout, seen or unseen, near or remote, born or otherwise existing, may every being by happy!

6. In whatever place they may be let no one deceive, or dishonour another! Let there by no desire from wrath or

malice to injure each other!

7. As a mother protects with her life the child of her bosom, so let unmessurable benevolence prevsil among all beings l

8. Let unbounded kindness and benevolence prevail throughout the universe, above, below, around, without

partiality, anger or enmity!

9. Let these dispositions be established in all who are awake, whether standing, walking, sitting or reclining, this place is thus constituted a holy residence.

10. If the virtuous man who has not attained to perfection, yet perceives it, subdues his desire for sensual objects, certainly be shall not again be a lier in the womb 1.

<sup>2</sup> That is, he shall not be born again, but upon death migrate to the highest of the Brahma worlds, and after residing there the necessary time, cease to exist.

Dranières publications striaques de M. W. Wright, professour à l'Université de Cambridge.

- 1° Apocryphal acts of the Apostles, 2 vol. in-8°; vol. I, Syriac texts, xviii-333 pages; vol. II, Translation, 298 pages.
- 2° Catalogue of syriac manuscripts in the British Maseum, acquired since the year 1838, part. 1, 399 pages; part. 11, de 401 à 1037. London, in-4°, 1870, 1871.
- 3º Fragments of the syriac grammar of Jacob of Edessa, in-4º, 1v-6 pages. (Printed for private circulation.) London, 1871.

I.

M. Wright s'occupe depuis plusieurs années de la littérature apocrypho du Nouveau Testament, et en particulier des pièces contenues dans les manuscrits syriaques du British Museum. Ses publications relatives à la mort et à l'Assomption de la Vierge sont connues 1, et les savants qui s'intéressent à ces études, remises en voguo depuis quelque temps, out apprécié, outre son exactitude commo éditeur, le discernement avec lequel il a distingué et choisi les écrits les plus importants parmi les nombreuses productions du genre de celles dont nous parlans 3.

Dans l'ouvrage qui vient de paroitre sur la même matière, M. Wright aborde un sujet plus étendu, quoiqu'il le soit beaucoup moins en réalité que no l'indique le titre. Nous ne trouvons pas, en esset, dans ces volumes nouveaux, l'histoire légendaire de tous les apôtres, mais uniquement celle de quelques-uns d'entre eux, celle de saint Jean, celle de saint André et de saint Matthieu, de saint Philippe et de saint Thomas, entre lesquelles vient s'intercaler la vie de sainte Thècle, disciple de saint Paul.

<sup>1</sup> Journal of sacred literature, 1865. -- Contributions to the apocryphal literature of the New Testament. London, 1865.

<sup>\*</sup> Études religiouses des RR. PP. Jésuites, août 1866. Un article de M. Lebir reproduit dans ses Études bibliques, t. II, 158.

Ges documents, où le côté fabuleux l'emporte do beaucoup sur le côté historique, ne nous apprennent aujourd'hui rien d'absolument nouveau, car tout ce qu'ils renferment nous est connu depuis longtemps en tout ou en partie. Des auteurs anciens nous avaient fourni quelques renseignements sur ces récits apocryplies. On possédait même une traduction latine de l'histoire de saint Thomas, qui, à elle seule, forme près de la moitié des Apocryphal Acts 1. Quant aux autres vies, M. Tichendorf les a publiées presque toutes dans le grec, de telle sorte que celle de l'apôtre saint Philippe est la seule qui soit de tous points inédite 2.

Il serait possible de former une bibliothèque considérable avec les ouvrages apoeryphes composés sur les origines du chris tianismo; mais ee serait sans grand profit pour la scienco ét non pas sans peino et saos frais pour les éditeurs. Ce que les écrits de ce genre contiennent de faits positifs est le plus souvent nul; et quand il y a des donoées historiques, elles se trouvent fondues avec des circonstances tellement absurdes, remplies d'anachronismes si grossiers, ou mélées à tant d'erreurs, qu'il devient impossible de savoir où s'arrête le saux et où commence le vrai. Il y a cependant quelquelois des épis à glaner au milieu de cette ivraie, et la dogniatique chrétienne pourrait recueillir plus d'un témoignage important dans les Actes des Apôtres que vient de publier M. Wright. On pourrait aussi s'en servir utilement pour étudier la version syriaque des Saintes Écritures, mais con est pas ici le lieu.

Nous ferons observer de préférence que cette nouvelle publication est surtout intéressante au point de vuo lin guistique, et l'éditeur a eu soin de signaler lui-même ce côté de son œuvre à l'attention des syrologues?. On rencontre en effet plus de mots nouveaux ou à significations nouvelles

<sup>3</sup> Fabricius. Codex apocryphus Novi Testumenti, 11.

Acta apostolorum apocrypha, 1851. - Apoculypses apocrypha, 1856

Apocryphal Acts, I, xiv-av.

dans ces vies, qu'il ne s'en présente habituellement dans les publications syriaques saites de nos jours; et tout le monde sait, cependant, qu'à mesure qu'on explore la littérature syrienne, on voit se reculer l'époque où nous posséderons enfin ce lexiquo complet qu'on nons promet toujours et qu'on ne nous donne jamais. C'est précisément en s'appuyent sur ce fait et sur quelques autres détails fournis accidentellement par les auteurs de ces vies, que M. Wright croit pouvoir rapporter la rédaction de plusieurs d'entre elles au 1v° siècle. Noos arrivons à la même conclusion en nous appuyant sur un fait qui rentre dans le domaine de la théologie : la virginité de la Vierge, avant comme après la naissance du Sauveur, y est défenduo avec tant d'iosistance, qu'il paraît naturel de faire rementer ces actes à l'époque même où ce dogme était attaqué; et tout le monde sait que cela evait lieu dans la seconde moitié du IV aiècle.

La plupart des pièces publiées par M. Wright, et pout-être même teutes, se trouveot dans les maouscrits syriaques de la Bibliothèquo Nationale de Paris. Quelques-unes existent en double. Ainsi, on trouve les actes de saint Jean en entier dans le n° 28 du supplément, et en partie dans le n° 144 de l'ancien fonds. Ceux de saint Matthieu et de saint André figurent dans le n° 143 de l'ancien fonds, et ceux de saint Philippo dans le n° 144. Parlons un peu de cette dernière vie, puisqu'elle est le seul document nouveau qui figure dans la collection de M. Wright, le seul même pour lequel il n'a eu le secours d'aucun autre texte que le syriaque. Un mot d'abord du manuscrit qui le renferme.

C'est un in-folio de 341 feuillets, écrit dans le caractère occidental et rédigé par une seule et même main, à l'exception peut-être des feuillets 337-341. Ce vaste recueil contient des vies de saints orientaux, au nombre de trente-quatre, dont quelques-unes ont été publices par M. Land, par exemplo celle de Jacques Baradée et des sept dormants. Toutes les autres sont ioédites, à l'exception de celle d'Abraham Quidounoïe, dent on possède le texte gree dans le tome se-

cond des œuvres de saint Éphrem. Quelques-unes présentent des caractères d'une très-haute antiquité. Ainsi on appelle Édesse la ville des Parthes (sol. 14, a, 1; 19, a, 1), Nisibe sa ville des frontières ou, plus simplement, la ville frontière, et l'on ajoute qu'elle n'avait pas encore été prise par les Perses. Il n'y a évidemment qu'un auteur contemporain ou à peu près de la prise de Nisibe qui ait pu s'exprimer de la sorte.

Le manuscrit de Paris est mutilé. Il manque deux fascicules et une partie du troisième qui contenzient les actes de saint Jean. Ceux de saint Philippe occupent les feuillets 55, b, 1; 60, b, 2. Il y a, entre le 56° et le 57°, une lacune qui s'étend depuis la page 78, ligne 16 de l'imprimé, jusqu'à la page 85, ligue 10. Ce document est inscrit sous le nº q. En voici le titro: Histoire de l'apôtre saint Philippe, qui enseigna dons la ville de Carthage. C'est bien le même texte que celui des Apocryphal Acts, mais avec des variantes extremement nombreuses, sinon toujours très-importantes. Nous devous renoncer pour ce motif à les signaler. En comparant les deux textes, on reconnaît que celui de Paris est plus ancien que celui de Londres. Le manuscrit est, du reste, daté de l'an 1292 de Jésus-Christ. On ne trouve point dans notre rédaction les mots qui figurent dans celle de M. Wright au commencement, D'hi bazotos, et qui sont évidemment une explication des termes précédents ajoutée par un scribe moderne. D'ailleurs, au lieu de lire Bazotos, nous lirions Beritos ou Byzantos; ce qui s'accorderait mieux avec ce que nous savons de la prédication de saint Philippe.

Si jamais on douoait une nouvelle édition de la vie de cet apêtre, il serait indispensable de collationner le manuscrit de la Bibliothèque Nationale.

¹ Nous nous proposons de publier co texto avec les autres écrits de saint Éphrem encore inédits.

И.

On se doutait bien que la collection des manuscrits syriaques acquise par lo Gouvernement Britanniquo contenait des écrits de premier ordre, et on en avait déjà vu surir des documents fort précieux pour la connaissance des origines chrétiennes. On ignorait cepeodant encoro exactement tout ce qu'il était permis d'en attendre; mais dorénavant, grâce au catalogue de M. Wright, dont le troisième et dernier volume, actuellement sous presso, ne tardera pas à paraître, les savants pouriont apprécier à leur juste valeur les manuscrits do Nitrio, et sauront d'avance dans quel volume, à quelle page et presquo à quelle ligne ils devront chercher leurs renseignements.

Les manuscrits décrits dans les deux premiers volumes proviennent presque tous de la collection dite de Nitrie, du monastère où ils semblaieot destinés à devenir la proie des vers, ai l'Angleterre n'avait eo la bonne fortune de les soustraira à una perte imminente. Ils sont anciens, très-anciens pour la plupart, et dans un état de conservation qui laisse souvent à désirer. Ils contiennent les principaux monuments tittéraires de l'Église jacobite et un nombra important do traductions des principaux Pères grecs. Il n'y a presque aucun manuscrit nestorien, de telle sorte que, si les montagnes du Konrdistan ou de la Perse ne nous ménagent pss quelque surprise comme les déserts de l'Égypte, il faut renoncer définitivement à l'espoir de retrouver une partie de la littérature nestorienne.

Il n'est, du reste, pas étonnant que la plupart des manuserits de Nitrie soient d'origine jacobite, puisque ce monastére était habité par des religieux appartenant à cette secte chrétience. On le savait depuis longtemps, et ce fait aurait dû suffire, à lui tout seul, pour nous empêcher d'attendre de la bibliothèque de ce couvent autre chose que des ouvrages monophysites. Mais ce qu'on ignorait ou ce qui était moins connu, co sont les relations étroites qui unissaiont les religieux syriens de Scètes à la colonie jacobite de Tagrith. Il est bien vrai qu'une ou deux inscriptions finales des mamescrits de Paris jetaient quelquo jour sur ce fait, mais il est mis complétement en lumière par les documents syriaques renfermés an British Museum. La plupart provieonent en effet de l'église ou des chrétiens jacobites de Tagrith. Si uno seule communauté chrétienne a pu nous léguer tant de richesses, que n'aurions-nous pas reçu de toutes les autres, si la barbarie musulmano n'eût condamné au feu leurs productions littéraires!

Le premier volume du catalogua renferme les classes suivantes de manuscrits, que nous indiquons par numéros d'ordre: Écriture Sainte (Ancien Testament, 1-63; Nouveau Testament, 63-154), 1-154; Livres Apocryphes, 154-161; Livres sur la Ponctaation, 161-168; Psautiers, 168-219; Lectionnaires, 219-255; Missels, 255-284; Sacerdotaux, 284-306; Livres de chœur, 306-421; Hymnaires, 421-494; Livres de prières, 494-513; Office des morts, 513-527.

Dans le second volume, qui est presque deux sois plus sort que le premier, l'auteur décrit les manuscrits relatiss à la Théologie patristique, 527-726; les Compilations, 726-852; les Chasues des Pères contre les hérésies, 852-865; les Ouvrages anonymes, 865-905; les Collections de canons, 905-911.

Le troisième volumo, presque entièrement terminé, contiendra les ouvrages d'Histoire, de Philosophie, de Grammaire, et les Tables.

Ces manuscrits varient beaucoup d'étendua dans l'énnmération de M. Wright, puisque quelques-uns n'ont qu'une feuille, pendant que d'autres en ont plusieurs centaines. L'auteur a adopté, en effet, une méthode en partie nouvelle, susceptible de quelques améliorations, mais certainement féconde en bons résultats. Il a dépecé les volumes qu'en lui présentait et classé les feuilles sous des numéros à part, suivant l'ordre des matières, en les rapprochant quand le hasard les avait séparées, en les séparant quand le caprice les avait réunies. Grâce à cette méthode, il a pu classer sous un titre général tous les ouvrages concernant une seule et même matière. C'est là un avantage signalé, dont sauront gré à M. Wright tous ceux qui voudront faire rapidement des recherches dans le British Museum. On s'était bien, sans doute, servi déjà de la classification par ordre do matières, mais on prenait comme point de départ lo premier ouvrage qui figurait dans les manuscrits. M. Wright lui-mêmo a recouru quelquefois à ce dernier système, et, à nos yeux, il a eu tort. Il

eût mieux valu appliquer rigoureusement le sien.

On peut critiquer sa méthode, trouver qu'ello prive de renseignements utiles, observer, et cela avec raison, qu'il n'est pas indifférent de connaître un manuscrit dans son ensemblo pour apprécier uno de ses parties. Toutes ces réflexions sont justes, car souvent quelques détails de paléographie, d'histoire, de géographie, peuvent préserver de graves erreurs ou metiro sur la voie d'utiles découvertes. Mais est-il possible d'adopter un système de classement qui réunisse tous les avantages et qui n'ait aucun inconvénient? Non. Il faut donc opter pour l'un ou pour l'autre. Celui de M. Wright nous searble excellent, parce qu'à l'aido d'un petit nombre de renvois il est facile d'en corriger les défectuosités. De bonnes tables, des tables saites à des points de vuo divers et relournant l'ouvrage sous tous ses aspects, rétabliront l'harmonie. Telles seront, nous n'en doutons pas, celles qu'on nous annonco pour le troisième volume et qu'en dresse en co moment.

Il y aursit peut-être un reprocho plus gravo à faire au sujet de la elassification générale, un reprocho qui, du reste, no s'adresse pas seulement au catalogue de M. Wright, mais aussi aux catalogues d'Assemani: c'est de n'avoir tenu quo peu ou pas de compte des différences de rite dans la division des manuscrits en catégories. On aurait vu avec plaisir signaler à part les missels, les lectionnaires, les offices melchites, jacobites, maronites, et les savants auraient pu opérer plus aisément leurs recherches. Il est vrai, car il faut bien tout dire,

que rien n'a été encore sérieusement tenté dans ce sens, et que plus d'une fois, à moins d'études très-spéciales, il serait disficile d'établir le caractère de certains ouvrages.

Pour ce qui regarde l'exécution du plan tel qu'il-a été conçu, on ne saurait pousser plus loin le scrupule et l'exactitude que ne l'a fait M. Wright; son catalogue peut soutenir le parallèlo avec ceux d'Assemani, et, à quelques points de vue, il leur est supérieur. Il n'y a pas une pièce tant soit peu importante qui ne soit relevée avec l'indication de la page et de la colonne où elle se trouve. On en cite ordinairement les premiers mots; quand il y a des douhles, on les signalo; si un passago de l'Écriture Sainte est allégué, ou fait connaître le livro, le chapitre et le verset d'où il est tiré. On énumère toutes les autorités extraites des Pères ou des autres écrivains: c'est là un travail colossal qui a dû exiger des années d'efforts et des prodiges do patience. Mais aussi quelle œuvre utile n'a-t-on pas faite! Tous ceux qui iront au British Museum explorer la collection de Nitrie, payeront un tribut de reconnaissance à l'auteur du catalogue qui leur aura facilité à ce point leurs recherches. Ils trouveront dans ce livro des notes bibliographiques qui auraient pu étre plus étenducs; mais ils songeront moins à hlàmor l'auteur de s'être montré un peu sobre qu'à le remercier de ses précieux renseignements.

M. Wright ne s'est pas borné à faire nn simple catalogue : il a relevé les particularités paléographiques, recueilli des données neuves sur l'histoire et la géographie des Syriens, cité inextenso presque toutes les inscriptions finales des manuscrits, extrait quelquefois des passages importants; en un mot, il a défloré les riches documents confiés à sa garde, et personne ne lui en fera un crime. On consultera toujours, au contraire, son catalogue avec plaisir, car on y trouvera des détails pleins d'intérêt sur l'histoire littéraire des Syriens, sur leur écriture, ses transformations, sur leurs chiffres et leurs divers systèmes de numération, sur leurs hibliothèques et la manière dont ils les composaient.

Nous n'imiterons pas M. Wright. Nous oe déflorerons pas

son catalogue. Trop d'objets attireraient notre attention. Nous nous bornerons à dire que nulle part les versions de l'Écriture Sainte ne soot aussi complétement représentées que dans le Musée Britannique. Il y en a même une ou deux dont on n'avait jamais encere parlé jusqu'ici. Les manuscrits massoréthiques y abondent, et toutes les bibliotbèques d'Europe réunies ensemble n'en présentent pas autant. Les écrits de saint Éphrem, de Jacques de Sarug, de Philoxène, de Sévèro, des Isaac, de Jacques d'Édesse, de Denys bar Tzalibi, de Grégoire Bar-Hebreus, y sont presque au complet. Il y a surtout des correspondances qu'il serait désirable de voir publier prochainement, parce qu'elles doivent fournir des renseignements précieux peur l'histoire sacrée et profane de l'Asie chrétienne.

Ce catalogue sera pour M. Wright le plus beau sleuron de sa couronne scientisique. Quand on l'examine, on s'étonne, qu'absorbé par d'autres travaux et distrait souveet de ses occupations par la bicoveillance qu'il met au service de tous les savants d'Europe, il ait pu mener aussi rapidement à bonne sin une œuvre aussi étendue, une œuvre qui fait non-senlement henneur à l'écrivain qui l'a accomplie, mais encore au British Museum qui l'a provoquée.

#### III.

Un article du Joarnal anatique intitulé Jacques d'Édesse et les voyelles syriennes donna l'éveil à M. Wright, alors con servateur au Musée Britannique, sur quelques feuilles palimp sestes des manuscrits dont il faisait le catalogue, et lui fit reconnaître les fragments d'une grammaire connue sous le titre de Tourotso d'Mam'l'lo. Vers le même temps, M. Neubauer découvrit à Oxford, dans un manuscrit de la Bodléienne, une autre page de grammaire également anonyme, mais présentant des caractères quelque peu étrangers au sys-

Année 1869, I. 447-482.

tème d'écriture adopté chez les Araméens. Informé do ce fait et mis en possession du manuscrit, M. Wright n'eut pas de peine à déterminer à quel ouvrage cette feuille appartenait et qui en était l'auteur, car elle répondait à tout ce que nous convaissons de l'ouvrage grammatical de Jacques d'Édesse. Ce sout ces divers fragments qui sont l'objet du dernier des ouvrages de M. Wright annoncés plus haut. Cette publication n'est pas très-étenduo; mais, par son contenu et par son importance, elle occupe un rang distingué parmi les écrits de notre époque sur les langues sémitiques. Aussi profiteronsnous de l'apparition de ce livre pour compléter notre étude sur Jacques d'Edesse et les voyelles syriennes. Presque toutes les opinions émises il y a deux ans trouvent dans cet opuscule feur confirmation; il est bon de le fairo remarquer et de signaler ensuite certains détails qui nous aideront à nous former une idée plus complète de la manière dont on enseignait la grammaire dans les écoles syriennes de l'Asie occidentalo an vn' siècle.

Quelques-uns des fragments renfermés dans les manuserits du Musée Britanniquo et de la Bodléienne ont résisté à tous les essais de déchiffrement, mêmo à l'emploi des agents chimiques. Quant aux autres, l'éditeur les a classés dans l'ordre en apparence ln plus logiquo et qui peut-être aurait été claireoient établi, si l'on avait pu déchiffrer tous les passages contenus dans les palimpsestes. On pourrait croiro, eependant, que les fragments extraits de la Bodléionno n'appartiement pas à la préface du Tourotso d'Mam'l'lo, et voici pour quel motif: la grammaire de Jacques d'Édesse étant divisée, commo cello do Bar-Hebrous, en plusiours mim're ou traités, il ne serait pas impossible que le premier de ces deux ouvrages eût servi de modèle au second et que le Ktovo-d'tsem'he ne fût le développement du Tourotso d'Mam'l'lo.

On remarque, en esset, entre les premières pages publiées par M. Wright et les premières sections du 1v° traité de la grammairo de Bar-Hebreus, une ressemblance étonnante d'idées, de sond et de sorme. Si le premier de ces deux livres n'a point servi de plan au second, il est au moins évident que l'auteur du xiii siècle avait, en écrivant son ouvrage, celui de son prédécesseur sous les yeux, puisqu'il le citait pour ainsi dire mot à mot; et c'est même là ce qui a permis à M. Wright de reconnaître dans les fragments tirés du manuscrit de la Bodléienne des passages du Tourotso d'Mamil'lo!. Quel pourrait être, en effet, cet ami aux prières duquel l'auteur anonyme dit avoir composé sa grammaire, sinon lo prêtre Paul d'Antioche, connu d'abord par l'ouvrage de Bar-Hebreus et révélé en suite par Assemani??

Dans ces fragments, Jacques d'Édesse parle de l'imperfection de l'alphabet araméen, du manque de caractères vocaliques, des difficultés que présentait par suite la lecture d'un texte syriaque; enfin, de l'impossibilité où l'on était de faire comprendre les règles de la grammaire autrement que par la tradition orale. Il y a là, sur les moyens auxquels on était obligé de recourir pour bien lire, des passages qui sont devenus classiques, puisque nous les retrouvons presque mot pour mot chez tous les grammairiens postérieurs apparlenant aux deux grandes branches de la famille araméenne, dans Elias de Nisibe s, dans Bar-Hebreus et même chez les écrivains maronites des xvi et xvii siècles, par exemple dans Isaac Bar-Sciadrensis.

On trouve encore dans les mêmes feuilles quelques renseignements curieux sur les rapports existant entre plusieura alphabets, et sur les équivalents auxquels on avait recours lorsque l'on traduisait d'un idiome dans un autre. Il est bien regrettable que tous ces passages du Tourotso d'Mam'l'lo ne nous soient parvenus qu'en partie et mutilés, car ils auraient

Assemani, B. orientalis Clementino-Vaticana, I, 477.

\* Œuvres grammaticales, 1, 193.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Œuvres grammaticales de Bar-Hebreus, Peris, Maisonneuvo, 1872, I, p. 193 et suivantes.

Ma. Vatican 450, 1, b.

Isaac Bar-Sciadrensis, Gramm. syr. p. 19. — Cf. Journal asiatique, 1872, I. p. 408, 409.

peut-être servi à éclaireir des questions demeurées insolubles dans les origines de l'écriture sémitique.

Au vn' siècle, on avait senti, depuis longtemps déjà, les imperfections de l'alphabet syriaque, et plusieurs écrivains nvaient même voulu en corriger les défectuosités. Aucune tentativo cependant ne fut sérieuse; du moins aucuno ne réussit. Celle de Jacques d'Édesse, entrepriso uniquement pour plaire à un ami et pour rendre plus facile l'exposé des règles grammaticales, a éprouvé le même sort, elle ne fut jamais connue que par un petit nombre d'érudits, ne pénétra point dans l'enseignement didactique, et son auteur lui-même ne paraît pas s'être fait la moindre illusion sur la portée de ses réformes. De là vient sans doute qu'elle est demeurée

inconnue jusqu'à nos jours.

Les fragments les plus importants du Tourotso d'Mam'l'lo ont été retrouvés dans les manuscrits 17217 (fol. 37, 38) et 14665 (fol. 28) du Musée Britannique 1. Ils apportiennent probablement au second traité de l'ouvrage et se rapportent n la formation des pluriels. Bien qu'il soit difficile de se fairo une idée exacte du livre et d'en ressaisir le plan dans les quelques morceaux qui nous sont parvenus, on doit reconnaître que ces textes nous inspirent une haute estime pour le prétenda réformateur do la langue syriaque, et avouer qu'ils nous donnent de ses élucubrations grammaticales une idée beaucoup plus favorable que ne l'avaient fait jusqu'iei sa lettre à Georges de Sarug et son traité sur les points. Il procède avec beaucoup d'ordre, traite d'abord des noms pluriels masculins simples, premiers et seconds, e'est-à-dire des noms primitifs et de leurs premiers dérivés; ensuite il examine les autres dérivés, et il passe enfin en revue les noms féminins. On croit reconnaître dans cetto dernière partie plusieurs divisions et subdivisions basées sur lo nombre et la nature des syllabes, sur la forme extérieure des mots ou même sur la première voyelle, etc. En expliquant ees divers cas, l'auteur discute

<sup>1</sup> Ces fragments seront reproduits dans le Catalogue of Syriac mss. t. III, 1168-1173.

incidemment plusieurs questions iotéressantes qu'il déclare avoir traitées ailleurs plus au long. Il fait des allusions à la nature des syllabes, à la formation des mots, à la longueur et à la brièveté des voyelles, aux principes qui gouvernent la permutation des lettres, etc. Jacques d'Édesse divise toutes les syllabes en simples et en composées (P'chitho, M'rak'bo); par syllabe simple, il entend celle qui est formée d'une consonne accompagnée do sa voyelle, et par syllabe composée ou redoublée, celle qui commence par deux consonnes. On no voit point qu'il sit connu ce que les modernes ont nommé

syllabe fermée.

Il y avait un point sur lequel Jacques d'Édesse aurait pu nous fournir de précieux renseignements: c'est la question des voyelles, leur nombre, leur nature, la manière dont les Syriens les exprimaieot. Malheureusement, les passages où il devait s'expliquer sur cette matière ne nous sont pas parvenus; si bien que, pour nous faire une idée de son'système, nous sommes obligés de nous en rapporter aux allusions de Bar-Hebreus, sauf toutefois à les éclaireir et à les contrôler avec les exemples cités par Jacques d'Édesse lui-même. Tout n'est pas clair, en effet, dans le grammairien jacobite du xm² siècle, et la façon dont il s'exprime n'est pas toujours lieureuse. Il mentionne, en deux endroits, le système de Jacques d'Édesse, et dans l'un de ces deux endroits, il semble contredire ce qu'il a avanté dans l'autre. Les deux passages ont été publiès ici même.

Dans la préface du K'tovo d' tsem'he, Bar-Hebreus nous apprend que Jacques d'Édesse comptait huit voyelles et distinguait trois u: l'ū long, l'ū bref et l'ū moyen. Pour conserver le nombre huit, il fallait donc qu'il supprimât une des doubles restantes ē, ē, ī, ī. Il paraîtrait, toujours d'après ce premier passage du K'tovo d' tsem'he, que Jacques n'admettait point d'é ou de R'votso Kar'io.

Si du commencement nous passons à la fin du plus grand

<sup>\*</sup> Journal asiatique, 1869, 1, 457-463. - Voir Œuvres grammaticales de Bar-Hebreus, 1, 3, 194.

ouvrage grammatical sorti d'une plume syrienne, et si nous comparons co que nous venons de voir avec ce qui est raconté à l'endroit même où l'on exposoles réformes de l'évéque d'Édesse, nous découvrons dans Bar-Hebreus une omission et deux contradictions: 1° il oublie d'abord do remarquer que le z'quofo était désigné par l'olaf; 2° il ne parle plus dans la 1v° partie de sa grammaire que de deux a et ne donne en effet que deux caractères, l'un pour l'à long, l'autre pour l'à bref; 3° il distingue deux e et deux i et ne supprime plus l'e bref.

Que saut-il penser de ces divers renseignements? Il est certain qu'il y a là des choses étranges, des choses qui ressemblent beaucoup à des contradictions. Ce qui augmente les difficultés, c'est de voir Jacques d'Édesse distinguer trois u et supprimer l'i au lieu do l'é.

On ne peut pas supposer que le grammairien du xiii siècle ait cité de mémoire l'ouvrage de son prédécesseur, et l'on ne doit pas davantage l'accuser de mauvaise foi. Quel motif aurait pu le pousser à citer à faux? Quel profit en aurait-il retiré? Pouvait-il espérer d'ailleurs que sa supercherie ne serait point découverte? Évidemment non. Bar-Hebreus avait done la grammaire de Jacques sons les yeux; il ne s'est pas trompé volontairement, et voici l'expliention la plus raisonnable qu'on peut donner de ses erreurs.

Il est probable que Jacques d'Édesse exposait les diverses opinions des Syriens sur le nombre des voyelles; cela est, on peut même dire, certain, d'après ce que nous lisons dans la Petite Grammaire de Bar-Hebreus 1; il donnait un signe pour chaque voyelle, en finissant par s'attacher à un système, do préférence à tous les autres. Le plus communément reçu admettait les huit voyelles a, ē, ĕ, ī, ĭ, o, ū, ŭ, qu'un nutre transformait ainsi: a, e, ĕ, i, o, ū, û, ŭ; ou bien de la façon suivante: a, ē, ī, ĭ, o, ū, û, ŭ. Jacques d'Édesse développait ces diverses hypothèses, et, comme il n'y avait jamais ni

OEuvres grammaticales de Bar-Hebreus, t. II., p. 7. Gl. Journal asiatique, 1872, 1, 434.

plus ni moins de luit voyelles, il s'ensuit qu'un earactère pouvait signifier tautôt ú, tautôt ĭ, tautôt ĕ, suivant le cas, c'est-à-dire suivant qu'on reconnaissait trois u, ou bien deux n, deux i et deux e. Ainsi s'expliquent à la fois et les confusions de Bar-Hebreus et la ressemblance de l'û dans le Tourotso à mam'l'o avec l'i du K'tovo d'tsem' he.

C'est l'explication la plus plausible, sinon la seule, que nous puissions donner des saits rapportés ci-dessus. Quant à l'exacte vérité, on ne la connaîtra qu'après la découverte d'un exemplaire complet de la Grammaire de Jacques d'Édesse; car, dans les fragments publiés, on ne trouve que le système de voyelles suivant : a, ē, ē, ī, o, ū, ū, ŭ. On pourrait, en examinant les exemples allégués, chercher jusqu'à quel point les longues et les brèves correspondent à ce que oous entendos par là. Mais cette discussion nous entraînerait trop loin 1.

Que de choses encore dignes de remarque dans les quelques pages de l'ouvrage de Jacques d'Édesse! La langue araméenne y est appelée mésopotamique ou édessienne, parce que le dialecte d'Édesse avait acquis une certaine prédominance sur tous les autres. Il n'était pas cependaot d'une pureté irréprochable, car Jacques; qui le parlait, y trouve des fautes. A ses côtés, venaient ensuite les autres dialectes nommés occidentaux, par rapport à ceux qui se parlaient au delà do l'Euphrate et sur les bords du Tigre 3. Ils ne différaient pas beaucoup les uns des autres. Presque toutes leurs divergences se réduisaient à des variétés de prononciation ou à des questions d'orthographe.

La prononcistion occidentale semble avoir été déjà caractérisée par le son o, comme elle l'est toujours demeurée depuis. On ne concevrait pas autrement, en effet, que Jacques d'Édesse, inveotaot un système de voyelles, eût créé deux caractères pour exprimer deux a, qui, le plus souvent, ne différent en rien, si l'hypothèso contraire est vraie. Il y a d'ail-

\* Journal asiatique, 1872, 1, p. 307.

Voir Nöldeke, Gött. Gel. Anzeig. 1871, Stück 64, p. 1739.

leurs un fait qui nous paraît résoudre la question: c'est la manière dont on a traduit les noms grecs où figure l'omicron. Dans le manuscrit 17134 du Musée Britannique, contemporain de Jacques d'Édesse, sinon écrit de sa main, et, dans tous les cas, postérieur do très-peu d'années à cet écrivain, tous les mois grecs où se trouve le son o reçoivent pour équivalent l'olaf<sup>1</sup>. Pourrait-on expliquer ce fait raisonnablement si l'olaf se fût prononcé encore a, au vu' siècle, chez les Syriens d'Occident? Certainement non 2.

Il existait néanmoins des cas où la vocalisation édessienne s'accordait avec celle des orientaux, tandis qu'elle s'en est séparée plus tard. Ainsi Jacques ponctue les mots blum comme l'ont fait toujours les Nestoriens. Dans quelques exemples, l'orthographe de l'évêque d'Édesse est tout à fait particulière. C'est ainsi qu'il admet un pluriel la comme les contra que l'est ainsi qu'il admet un pluriel la comme les contra qu'en ne rencontre pas ailleurs.

En rappelant une question qu'il avait discutée dans le premier traité, Jacques d'Édesse mentionne une division de consonnes importante, parce qu'elle peut nous faire connaître à quelle source s'inspiraient les grammairiens de son temps. On sait que les classifications des lettres de l'alphabet sont extrémement nombreuses chez les auteurs indigènes. Jacques rappelle celle-ci : «Les consonnes sont, dit-il, pares, grosses ou moyennes, c'est-à-dire ni pures, ni grosses. » M. Nôldeke a relevé cette classification et l'a signalée comme s'écartant beaucoup de notre manière de concevoir les phénomènes linguistiques sur lesquels elle repose. Il est bien vrai qu'il y a des différences notables entre notre manière de concevoir et cello des Syriens; mais n'y a-t-il pas aussi des points de contact nombreux, et à qui ont été empruntés les termes de cette classification grammaticale, sinon aux grammairiens grecs eux-mémes? On voit, en parcourant lea écrits de Jacques

1 Journal asiatique, 1872, I, p. 427 et suiv.

W. Wright, Catalogue of Syriac mss. t. l., 330-339; 37-39. Fragments of the Syriac grammar of Jacob of Edessa, h.

in Arouno.

d'Édesse, que ces auteurs lui étaient familiers, et l'on pourrait même assirmer qu'ils ont déteint un peu trop sortement

Quoiqu'il soit impossible de dire quels grammairiens il étudiait de préférence, la dissusion des œuvres de Denys de Thrace, la traduction de ses écrits faite de bonne heure chez les Arméniens, des conceptions et une terminologie presque identiques, nous porteraient à eroire que l'évêque d'Edesse puisait quelquesois ses idées dans cet auteur. Il sussirait de rapprocher sa division des muettes de celle de Bar-Hebreus, qui reproduit, avec de légères modifications, celle de son prédécesseur, pour saisir des rapports plus que fortuits 2. Bar-Hehreus appelle élevées les lettres que Jacques nomme pures on ténues, molles ou négligées, celles que son prédécesseur qualifie de grosses. « Sont molles, dit-il, les aspirées o, a, 1. a, 1. Aux moyennes appartiennent les lettres qui, quand on les prononce, produisent le bruit d'un liquide, comme ... x, a, i, o, ..., e, i. Enfin, on entend par lettres élevées celles qu'on prononce dans le haut du palais, comme 2, a non aspirées et &, . . Le passage où l'auteur du Tourotso d'mam'l'lo s'expliquait là-dessus nous manquant, nous ne connaissons que très-imparfaitement sa classification. Cependant, nous savons qu'il rangeait , , parmi les lettres grosses; ..., I parmi les moyennes et . parmi les pares. Or quelles sont les différences entre l'auteur grec et les

1 Sukias Somal, Quadro della opere di varii antori, anticamente tradotte

<sup>\*</sup> Fabricius, Bibliotheen graca, VIII, p. 27-28. Cf. édit. in·6° de 1788. VI, p. 312: Αφωνα δὲ ἔσ7ιν ἐννέα Β, Γ, Δ, Θ, Κ, Π, Τ, Φ, Χ, ἀφωνα δὲ λέγεται ὅτι μᾶλλον τῶν ἀλλων ἐσ7ι κακόφωνα ὡσπερ ἀφωνον λέγομεν τραγωδὸν τὸν κακόφωνον. Τούτων ψιλά μὲν τρία Π, Κ, Τ. Δασέα δὲ τρία Θ, Φ, Χ. Μέσα δὲ τούτων τρία Β, Γ, Δ. Μέσα δὲ είρηται ὅτι τῶν μὲν ψιλῶν ἐσ7ὶ δασύτερα, τῶν δὲ δασέων ψιλότερα. Καὶ ἐσ7ι τὸ μὲν Β μέσον τοῦ Π καὶ τοῦ Φ. Τὸ δὲ Γ μέσον τοῦ Κ καὶ τοῦ Χ. Τό τε Δ μέσον τοῦ Θ καὶ τοῦ Τ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Œuvres grammaticales de Bar-Hebreus, t. I., p. 197. Paris, 1872, Maisonneuve.

Syrieus? Il y en a deux: l'une provient de la double prononciation des six lettres B, G, D, K, P, T; l'autre de ce que les orientaux appliquaient leur division à tout l'alphabet. Il n'y avait pas une de leurs lettres qui ne rentrât dans une des trois catégories, c'est-à-dire qui ne fût pure, moyenne ou grosse. Si l'on tient compte de ces deux circonstances, on verra que l'accord est presque complet entre Denys de Thrace et les grammairiens syriens, ainsi que le montro le tableau suivant:

Nous avons remplacé par l'astérisquo les lettres de chaque ordre et de chaque degré sur lesquelles nous ne trouvons aucun renseignement formel dans les deux auteurs orientaux; mais tout le monde peut voir qu'il serait facile de compléter co tableau, et alors on obtiendrait un résultat qui rappellerait immédiatement le texte de Denys de Thrace. Jacques d'Édessa paraît s'en rapprocher beaucoup plus que l'auteur du K'tovo d'tsem'he.

Appliquée d'abord aux lettres de l'alphabet, cetto terminologie s'étendit peu à peu aux mots. Jacques d'Édesse et Jacques de Tagrith distinguent les mots purs ou ténus des mots épais et moyens 1. On peut voir ce que la premier da ces auteurs dit là-dessus dans son traité sur les points, et l'usage qu'il fait do cette classification pour distinguer les trois espèces d' voyelles fondamentales. Imita-t-il en ceci les Grees? Nous ne pouvons pas l'affirmer, n'en ayant qu'une preuve générale,

<sup>1</sup> Martin, Jacobi episcopi Edesseni epistola de orthographia syriaca, 7, ms. 21454 du Musée Britannique, fol. 28.

tirée de son goût peu mesuré pour la littérature grecque;

mais nous serions presque tenté de le penser.

Quoiqu'elle nous soit peu connue, la vie de Jacques d'Édesse nous apporte cependant quelques faits capables do nous faire apprécier l'état des nations chrétiennes d'Orient. A l'époque, en effet, où il parut, la domination musulmane entrait ouvertement dans les voies de la persécution à l'égard du christianisme, et les Ommyades appesantissaient un joug fort lourd à porter sur leurs sujets chrétiens, pendant que l'empire, affaibli ou incapable de soutenir la lutte, so reployait vers l'Occident. De la naquit un sentiment de colère, d'aversion et de haine contre les Byzantins, qui semblaient avoir livré les populations de l'Asie à l'oppression de l'islamisme. Se croyant délaissés, trahis ou vendus, les habitants de la Syrie avaient pris en horreur tout ce qui leur rappelait le souvenir de leurs anciens maîtres, et négligeaient de gré ou de force la culture des lettres grecques 1.

Jacques réagit contre ce courant. Il chercha à restaurer les anciennes études, celles qui avaient illustré sa patrie du Iv' au vi' siècle, et, donnant le premier l'exemple du travail, il passa presque toute sa vie à traduire des écrivains grecs. Il les étudia surtont au point de vue de la philologie et do la critique. Il s'attacha à reproduire les nuances d'orthographe ou do prononciation, et c'est là ce qui donne à ses œuvres une physionomie à part dans les monuments de la littérature syrienne. Quoiqu'on n'ait pas encore publié beaucoup de ses écrits, on peut cependant lui assigner déjà la place qu'il doit occuper dans le panthéon littéraire de l'Asie chrétienne. Les lignes qui circonscrivent sa figure, les traits qui forment son caractère sont déjà nettement accasés. Ce n'est pas un écrivain original dans le fond, mais très-original dans la forme. Sa tournure d'esprit a quelque chose de très-particulier, de si particulier, qu'on ne trouve pas chez les Syriens un autre auteur à lui comparer. Il fut avant tont un traducteur infa-

Assemani, Biblioth. orient. I. 477. - Bor-Hebreus, Œuvres grammasicales, I, 195.

tigable et exact jusqu'au scrupule. Les œuvres du théologien, celles de Sévère d'Antioche, la Bible, etc. voilà ses principaux titres de gloire. Nous ne parlons pas de sa correspondance, une des plus importantes de toutes celles que nous ont laissées les églises d'Asic, ni de la chronique qu'il avait composée et qu'on n'n pas encore retrouvée.

Jacques d'Édesse est donc, et à juste titre, un des écrivains les plus célèbres de la Syrie. Il y a déjà plus d'un siècle que l'attention des Européens a été fixée sur lui par Simon Assemani. Peut-être, cependant, l'illustre maronito a-t-il contribué à répandre quelques fausses idées sur la portée de ses réformes linguistiques, et le moment n'est pas loin où l'on redressera le jugement par trop favorable qu'il a porté sur ses écrits. On commence à comprendre, en effet, qu'en a eu tort de le regarder comme un réformateur puriste de sa langue maternelle. Il y a quelque chose de vrai dans les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Plusieurs de ces lettres ont para dans le Journal of sacred literature et dans le Zeitschrift der D. M. G. XXIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Assemani, Biblioth, orient., I, 477. eld vero præstitit Jacobus, at linguam syriacam pristinæ puritati, a qua deflectere jam cooperat, restitueret: «Grammaticam enim sermone Syro primus confecit, testa Elia episcopo Niusibeno circa initium Institutionis grammaticæ in ms. codice Bibliothece «cottegii Maronitarum". Quam et laudant Syri passim, quotquot hac de «facultate scripsere, sed in primis Gregorius Bar-Hebræus in præfatione «Grammaticæ suæ metricæ"...»

<sup>«</sup>Jacobi precipue industria et labore factum est, ut sermo Syriacus ex-«cuttior, Edessenas nuncuparetur et idem esset. Testem locupletem habes «Gregorium Bar-Hebraum in chronico, seu historia dynastiarom edita a «Pocockio.» I, 475, b.»

ا الْمُوْلِ الْمُدَّمِ مِنْ مِنْ مُنْ الْمُوْلِ مِنْ الْمُوْلِ مُنْ الْمُوْلِ مِنْ الْمُوْلِ الْمُولِ الْمُوْلِ الْمُوْلِ الْمُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

h Assembli so trompe, car on ou lit rieu de semblable dans le prologue de la grammairo métrique. C'est dans la préfece du K'tovo d'tiem'he que Bur-Hebreus, parle de Jacques d'Édesse comme du premier grammairien syrien. (Voir page 1 de notre édition.)

assertions d'Assemani; mais que de réserves ne faut-il pas fairel que de correctifs doit-on y ajouter! Alin do rendre notre pensée plus intelligible, nous descendrons un peu plus bas et nous rementerons un peu plus haut dans l'histoire littéraire des Syriens.

Les auteurs indigênes nous apprennent et les faits nous démontrent qu'il se développa dans la littérature araméenne, et en particulier dans la grammaire, deux influences étrangères fort nuisibles à la langue syriaque 1. L'une, celle des Arabes. domioa en Orient; elle a laissé des traces assez visibles dans la littérature nesterienne. L'autre, partie de Byzance, rayonna sur touto l'Asie occidentale. Antioche était plutôt une ville greeque que syrienne. Édesse, Mélitine et l'Arménie se ressentaient aussi de la longue influence qu'avait exercée la domination hyzantine, et eurent pendant longtemps des écoles et des eouvents où le grec était enseigné, appris, écrit et parlé avec un zele digne des plus grands succès. D'ailleurs, la communauté de croyances entre les Grecs et les Orientaux avait établi de bonne heure entre eux un contact et des rapports incessants, d'où était résulté un échange perpétuel d'idées sur toutes les matières dont la science peut faire son objet.

La version Peschitho, le monument écrit le plus ancien de toute la littérature araméenne, nous permet de constater cette influence à une époque reculée et nous fournit un criterium pour apprécier les progrès qu'elle fit durant les âges suivants: elle contient déjà des mots grees, mais en petit nombre. Ce sont, en général, des noms de lieux, des dénominations de dignités ou de fonctions peu connues chez les Syriens. Quant à la phrase elle-même et aux allures du discours, elles demeurent sémitiques, et on ne voit pas que le gree les ait entamées. Il en fut ainsi pendant les premiers siècles de l'ère chrétienne et taut que les événements ou le temps n'amenèrent pas des changements plus profonds et plus étendus. Mais

<sup>1</sup> Ceures grammaticales de Bar-Hebreus, 11,3 Ms. du Musée Britannique 21454, folc 28.

à la longue, de grandes modifications s'opérèrent dans les idées et dans les mœurs des Araméens. A force de fréquenter les écoles d'Antioche et d'étudier le grec, les Syriens modifièrent leur langage et adoptérent des procédés étrangers à leur idiome. Le sait devient frappant dans la célèbre version Philoxeno-Héracléenne faite sur le grec et dans un pays gree. Plus exacte ct plus scrupuleusement fidèle que la Peschitho, elle conserve si bien l'empreinte de l'original, en reproduit si servilement les expressions ou les tournures, qu'on pourrait presque le reconstruire avec elle, s'il venait à se perdre. Le succès qui accueillit son apparition et la vogue qu'elle a eue dans l'Asie occidentale, nous autorisent à y voir, comme dans un miroir sidèle, un restet des préoccupations du temps, une image des idées régnantes dans la philologie et la critique de l'époque. Elle est une preuve vivante de la faveur que les études grecques retronvaient dans les écoles de la Syrie au commencement du vn° siècle, et l'on peut voir en elle les origines d'un mouvement littéraire dont il a été déjà question ici même et auquel se rattachent les travaux de l'école karkaphienne.

Ce mouvement, qui no faisait alors que s'accentuer, progressa avec lenteur jusqu'au moment où Jacques d'Édesse parut. Mais avec lui, les études recouvrèrent une partie de leur ancien éclat, malgré les troubles politiques de l'époque. On se passionna pour le grec: les couvents se peuplèrent de travailleurs infatigables, et de là vient qu'une grande partie des traductions syriaques ou arméniennes remontent au vint siècle. On se livra avec une espèce de fureur à ces travaux et en n'en évita pas tous les écueils. On emprunta une foule d'expressions inutiles; en ne so borna pas à imiter les originaux, en les calqua, en les copia servilement. On vit naître enfin une grécomanie semblable, sauf les différences inhérentes au temps et au pays, à celle que l'en retrouve plus tard en Occident à l'époque de la Renaissance.

Parmi les conséquences les plus ridicules et les plus auti-

modifications qu'on introduisit dans l'orthographe des noms propres. Déjà Thomas d'Harkel avait donné dans ce travers. mais sans approcher des extravagances où l'on tomba depuis, car il est certain qu'on a retouché son œuvre 1. En voulant reproduire aussi exactement que possible la véritable prononciation des mots, on multiplia les semi-voyelles et on sit perdro à l'araméen cette noble simplicité, cette simplicité éléganto qui caractérise les écrivains de l'age d'or. Jacques d'Édesse sut un des plus ardents promoteurs de ce mouvement littéraire; il cut à lutter plus d'une sois contro do vives répugnances, et ce n'est pas sans avoir eu beaucoup à souffrir qu'il parvint à faire triompher ses idées. La Syrio connut alors, en effet, une espèce de querelle des classiques ; la ville d'Edesso en sut troublée, et, dans un moment d'indignation contro les Byzantins, elle chassa de ses murs son évêque qui semblait trop enclin à les favoriser. Celui-ci supporta l'exit plutôt que de renoncer à ses opinions, et continua à promouvoir ses résormes du sond même de sa retraite. On doit lui reprocher d'avoir poussé beaucoup trop à l'initation do l'orthographe grecque. Sa lettre à Georges de Sarug, ses traductions, sa correspondance, en un mot tous ses écrits, trahissent cette tendance qu'on pourrait appeler la grécisation. Peut-être ne fut-il point le chef des docteurs occidentaux appelés Karkaphiens, mais il est le représentant le plus distingué de leur école, celui dans lequel on retrouve plus complétement tous les traits qui caractérisent leurs œuvres. Il tourna son attention du même côté que ces écrivains, composa une grammaire et rédigea des Kourosse sch'mohoie, espèces de correctoria, où ses successeurs trouvèrent le modèle de leurs travaux linguistiques. Ses disciples exagérèrent son système, et l'orthographe servilement imitée du grec avait atteint ses limites extrêmes au x' siècle, e'est-à-diro au plus beau temps do l'école karkaphienne 1.

Bernstein, Das heilige Evangelism des Johannes, Syrisch, Vorbericht. v.
 Voir les divers ouvrages cités précédemment. Voici quelques exemples

On s'est demandé souvent si Jacques d'Édesse n'avait pas connu et introduit chez les Syriens l'usage des voyelles grecques comme signes graphiques. M. Wright semble incliner vers l'affirmative, en s'appuyant sur quelques faits paléagraphiques observés dans deux manuscrits de Nitrio (n° 17134, 14429) qui remantent à l'époque de Jacques d'Édesse, si l'un n'a même pas été écrit de sa main. Il est bien vrai que les voyelles grecques sont ajautées en quelques endroits dans ces deux manuscrits; mais ne sont-ce pas là des additions faites à une date postérieure, et pauvans-naus croire que, si elles émanaient de la main du céléhre évêque d'Édesse, il no nous l'aurait pas appris dans quelqu'une de ces notes dont ses écrits nous le montrent si pradigue?

Nous serions plutôt porté à penser que l'intraduction des voyelles grecques dans l'écriture araméenne est due à l'initiativo des docteurs karkaphiens, auxquels se rattache, du reste, lo célèbre restaurateur des études chez les Syriens. On n'a, il est vrai, sur ce point aucun témaignage explicite et pasitif, mais une faule do faits semblent cancourir à démantrer la légitimité de cette assertian. Leurs manuscrits sant d'abord les plus anciens où l'on rencontre cette ponctuation rigaureusement appliquée dans toute leur étendue; les vayelles sont de la même main que le resto de l'écriture; on a essayé de les combiner de diverses manières pour traduire toutes les nuances de son et de prononciatian, par exemple les diphthongues au, eu, au, fau. Nulle part, enfin, on n'a dépensé autant de sain pour les nater que dans les manuscrits da cette écale. Il semble danc légitime de conclure que l'introduction de ces signes dans l'alphabet araméen appartient à la familla des Massorèthes karkaphiens; et ce qui

de cette étrange orthographe: Listof, months, months, pilist.

Bar-Hebreus attribue expressément à Jacques d'Édesse des Kourosse sch'mohoie (Œ avres grommaticales, t, 246). Il y a aussi dans to ms. 14467, t, b. du Musée Britannique un autre témoignage qui aurait même une certaine importance si l'on pouvait le lire intégralement.

rend cette opinion plus vraisemblable, c'est le témoignage de Bar-Hebreus qui leur attribue une opinion particulière sur

les voyelles syriennes 1. .

Telles sont les réflexions que nous suggère et les faits que nous rappelle l'examen des fragments du Tourotso d'mam'l'lo retrouvés et publiés par M. Wright. On nous pardonnera de nous être étendu un peu longuement sur une publication composée d'un petit nombre de pages, en voyant qu'elle est destinée à faire époque dans les études syriaques. On regrettera de ne pas avoir tout entier l'ouvrage du docte évéque d'Édesse, et peut-êtro ces regrets, éveillant l'attention de quelque consul coropéen, le feront-ils retrouver dans les monastères qui subsistent encore en Asie. Plusicurs évêques orientaux nous ont assuré que ce livre ne leur était pas inconnu : nous apprendrious avec bonbeur que ces lignes ont aidé à ressaisir les traces de cette œuyre perdue, et nous accueillerions avec infiniment do plaisir l'annonce de sa publication.

L'abbé MARTIN.

#### NOTE SUR LE CHAPITRE DU FARHANG-I-DJEHANGIRI RALATIF À LA DACTYLONOMIE.

Après que mon travail cut été publié dans le numéro d'aoûtseptembre 1871 de ce Journal, M. Defrémery m'a fait remarquer que S. de Sacy avait déjà donné la traduction, sans le texte, de ce mêmo chapitro dans lo t. III du premier Journal asiatique 3. Je m'y suis reporté, et j'ai constaté quo deux vers seulement y sont expliqués: celui de Sanāyī, commençant par: Ce qui du côté gauche, etc. et celui de Khāqānī, com

1 Œuvres grammaticales, I, 3. Journal asiatique, 1872. 1.

<sup>\*</sup> Ce tome manque précisément dans la bibliothèque de la Société, ce qui explique, jusqu'à un certain point, comment j'ai ignoré l'existence de cette traduction.

mençant par : Avec chaeune de tes œillades, etc. S. de Sacy cite un autre travail paru en octobre 1818 dans le tome VI do l'Asiatic Journal, mais il ajoute que co travail, qui renfermo le texte et la traduction d'un chapitre extrait d'un dictionnaire persan dont le titre n'est point donné, est plein d'omissions et de fautes assez graves. Rödiger a aussi composé un petit mémoire sur la dactylonomie, et l'a fait insérer dans le Jahresbericht für 1845 de la Société orientale allemande (p. 115). Co mémoire contient le texte et la traduction de notre chapitre du Farhang-i-Djehangiri, avec la liste de tous les vers sournis par mon texte. Mais Rödiger a fort négligé co point de son mémoire, car il omet purement et simplement de traduire les vers difficiles, en avouant qu'il ne les comprend pas, transcrit le premier hémistiche du dernier vers de Khaqani : ان کسی راست (sic) من گانه چو بای ( dans un autre ,گردء چرخ et rend ,صد گونه چو ماهي الخ lieu do vers du même auteur, par les merveilles du monde. Récemment, les deux premiers sascicules du texte du Ferhang i- E Rashidi nous sont arrivés de Calcutta. On trouve reproduit dans le premier le chapitre sur la dactylonomie, avec cette suscription : منقول از رسالهُ ملا شوني الدين على Extrait du traité de Molla Sherfed-din Ali. « Ce serait donc ce personnage qui en serail l'auteur, et non pas le lexicographe Andjon. Les éditeurs ont omis les deux derniers vers de Khāgani. Ensin, j'ai reçu de M. E. H. Pelmer, avec une fort graciouse missive, une petite brochure, dans laquelle il explique le vers tiré de la setire de Firdousi : • La main du roi Mahmoud, de si illustre origine, est neuf dans neuf et trois dans trois, en y joignant le texte et la traduction d'un psssage du Ghiyás ul-loghát, dictionnaire publié à Lucknow. Son interprétation me paraissant préférable à la mienne, je m'empresse de la reproduire. Neuf dans neuf et trois dans trois signifient 9 × 9 + 3 × 3, ce qui sait 90; or, ponr exprimer co nombre svec les doigts, il se trouve qu'il faut complétement sermer la main. Firdousi entend donc que

Mabmoud a la main fermée, qu'il n'est pas généreux. Je suis arrivé au même résultat, mais d'une autre façon qui mo semble moins bonne.

Pour terminer, j'ajonterai quelques remarques sur le vers dissicite de Khaqani, que j'ai rendu par : «Centuplex illi «stipendium mensualo decernitur, cujus, etc.» et dont le texte est donné plus loin.

En cherchant le sens de ce vers obscur, j'avais été arrété par le mot ol, dout le sens de «poisson» ne paraissait nullement convenir, et j'avais fini par le traduire, non sans hésitation, par « pension mensuelle. » M. A. Chodzko, à qui j'avais soumis le cas, désireux d'avoir l'avis d'un philologue persan, écrivit à S. E. Hassan Ali Khan, ancien ministre plénipotentiaire de Perse à Paris, actuellement à Constantinople, qui jouit parmi ses compatriotes d'une grande réputation de science en pareille matière, S. E. Hassan Ali Khan lui a répondu par un commentaire très-érudit, dont je traduirai seulementile passage relatif au premier hémistiche. Lo second hémistiche y est expliqué absolument de la même manière que je l'aifait, et comme cet endroit du commentaire donne quelques détails un peu viss sur ce que les Orientaux appellent il, je crois pouvoir le supprimer sans inconvénient. Il est presquo inutile d'ajouter que nos dictionnaires dont بگونه et ماهی dont et ماهی dont il va étro question.

« A Mirza Alexandre (Chodzko).

«Tout d'abord lo texto original des vers de Khāqānī est comme il suit :

> امروز نصیبه ناکسان راست بیت المال فلک خسان راست مدگونه چومای آنکس راست کاندر نودش هزار دریاست

« En second lieu, le très-honoré Agha Mirza Alexandre m'a demandé le sens de ces vers. Ne pas l'envoyer serait contrevenir nux usages en vigueur parmi les savants, quand il s'agit de résoudre des problèmes scientifiques; l'envoyer, c'est étaler le sens obscène de ces vers, dont je considère comme non moins obscène l'acte même de les interpréter. Malgré cela, je réponds que l'intention de Khāqānī a été de montrer (par les deux premiers hémistiches) que la fortune sceonde et favorise les gens méprisables et indignes, et que toutes les jouissances de ce monde sont réservées à des hommes vils et de mauvaise conduite. Khāqānī, après avoir exposé que le degré d'avilissement de ces individus les range parmi les infâmes, ajoute:

«Ceux-là, comme le poisson, ont cent pièces d'or

Quorum, etc. »

ici, nous devons préalablement expliquer les mots et térmes techniques, ensuite nous nous occuperons du sens même du vers.

Le mot signifie « poisson, » l'animal aquatique hien connu; sculement, comme les écailles dont il est revêtu ressemblent par leur forme arrondie et leur couleur jaune et blanche à des dirhems et à des dinars, on interprête le mot « poissou » dans la technique des poêtes persans et arabes par « qui possède des dirhems et des dinars....»

Suit l'explication de نود, qui concorde avec la nôtre.

A propos de ce mot ¿ monnaie, M. A. Chodzkopensc qu'il faut sans doute le prononcer kouna et y voir le slave kouna qui, d'abord, signifia « peau de martre employée comme monnaio, » puis « monnaie métallique » (cf. Micklosicz Lex.). Toutefois j'ajouterai que le persan ¿ « espèce » rend très-bien compte du sens de « monnaie; » c'est ainsi que nous disons des espèces.

S. GUYADD.

Aujourd'hui la fortune est aux indignes, Le trésor royal est pour des misérables.

Voici la traduction des deux premiers hémistiches :

P. S. Un petit nombre d'erreurs typographiques s'étant glissées dans le texte du Fetwa d'Ibn Taimiyyalı sur les Nosaïris, qui a paru dans le numéro d'août-septembre du Journal asiatique, je les ai corrigées dans le tirage à part, et si je les relève de nouveau ici, c'est que j'ai quelques observations à ajouter sur un passage du texte et sur nne phrase do la traduction. Je prie donc les lecteurs de lire l'acc, au lieu de part, et 172, l. 6; au lieu de l'acc, au lieu de l'acc, au lieu de l'acc, au lieu de l'Alqami, au lieu de El-Kami, p. 189, note 1.

ي يعضون الى ذكا الكفر والرفض :A la page 171, l. 5, on lit الكفر والرفض je suis convaincu que cette leçon du manuscrit doit être corrigée en الم ذلك الكفر والرفض Ils joignent à

cela la profession d'incrédulité et d'hérésie. »

Dans ma traduction de la phrase suivante, j'aurais du serrer de plus près le texte et traduire (p. 190, l. 12, après adorateurs de la vache): «Ils joignent à cela la profession d'incrédulité et d'hérésie, et s'appuient, en ce qui concerne la parole des prophètes, soit sur des paroles dont ils saussent le sens et dont ils se sont une arme, comme on s'est sait une arme de ces mots du Prophète, etc..., soit sur des paroles authentiques du Prophète qu'ils déplacent, à l'instar des auteurs, etc.»

Enfin, page 172, l. 5, avant la fin, il ne paraît pas douteux qu'on doivo supprimer [44]. — S. G.

# JOURNAL ASIATIQUE.

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

## TABLE DES MATIÈRES

DE

## LA SIXIÈME SÉRIE,

COMPRENANT LES ANNÉES 1863 À 1872.

Nora. Les chissres romains indiquent le volume, les chissres arabes la page. — L'abréviation (rap. an.) signific rapport annuel; l'abréviation (rapp. ann.) rapports annuels. — Dans les titres, les lettres arabes 5 et o sont transcrites par dh, le o et le o par s, le o et le o par t, le o par th, le o par th, le o par s, le o et le o par th, le o par wet par y, le satha par a, le keara par i, le dhamma par o. Dans les titres persans et tures, la prononciation usuelle a été conservée.

## Ā

sur son origine et sa filiation dans les langues indo-curo-péennes. XII, 26 (rap. an.). A-S1, nom chinois des Parthes. I, 339, 341. — Ils sont soumis par Pan-tschao. Ibid. 360. — Ils mettent obstacle aux relations de la Chino avec l'empire du grand Thsin. Ibid. 374.

A (Suffixe). Mémoire qui paraît

AARAQ EL-EMIR. Opinions de quetques savants sur ce monument. XII, 82, 83 (rap. an.).— (Noto sur l'inscription d'). X, 188.

ABACES, table de Pythagoro. I.
39. — (Traité sur l'). Ibid.
48. — Voyez Liber Abaci.
ABBADIDES. Voyez Dozy.

ABBADIE (D'). Voyez D'Abbadie et Longpérier (De).

ABBELOOS (M. l'abbé) publie uno monographie sur Jacques de Sarug, XII, 99 (rap. an.).

— prépare la publication des œuvres de Bar-Hebreus, XIV, 240. — est nommé membre de la Société asiatique, XVIII, 432.

And AL-'Aziz (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit pendant son règne. V, 156.

ABD AL-'Aziz (Attâsebî). Son ouvrage théologique intitulé: Tohfat al-Ikhwan min djomlati 'l-Qor'an paraît à Constantinople, XI, 469.

ABD AL-HAMID (Sultan). Ses dispositions administratives. IV, 512.

ABD AL-HAYY, célèbre peintre cité. VIII, 127.

ABD AL-KERIM (Efenili) public, sous le titre de Mizan al-'Adl, un traité de la logique française comparée à l'ancienno logique arabe. II, 217. — public nne grammaire arabe en ture. XI, 473.

And Allah (al-Wassaf Efendi), anteur de l'ouvrage intitulé Nazirat 'onwan asch-scharaf. XV, 154. Voyez le titre de cet ouvrage.

ADD ALLAN (Derviche). Sa biographie de Hâfiz est traduite en ture et paraît à Constantinople, XVIII, 137.

ABD ALLAH (ben Sålih hen Isma'il) public un nouveau commentaire sur l'ouvrage de logique grammaticale Kitáb allahár. XI, 479.

ABD ALLAR (ben al-Hosein as-Seidapann), auteur d'un commentaire sur le Traité de l'augmentation et de la diminution (règle de fausse position) d'Al-Kharizmi. I, 514.

ABD ALLAH Iznfof, scheikh de l'ordre des Qâdiris. Son ouvrage intitulé Mozakhi 'n-nofous paraît à Constantinople. XIV, 84.

ABD AL-LAŢĪF SGMĀH, poēte du Sindh. Son diwân est publić par M. E. Trumpp. XII, 62 (rap. an.).

ABD AL-MEDJID (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit pendant son règne. V, 148.

ADD AL-QADIR (as-Sakhāwi), auteur d'un traité d'arithmétique. Voyez Hoscin ben Mohammed al-Mahalli,

ABD AL-QADIR (Cîlâni), fameux saint musulmae. Oe publie à Constantinople un recueil de ses paroles. XI, 474. — On y publie ses Ewrâdi Scherifeli. XIV, 72.

ABDALS. Co que sont ces personnages. V, 314, note.

ADD An-RAHÎM. Son commentaire sur l'ouvrage grammatical de 'Alâ ed-din Qoüschi, intitulé 'Angond az-Zawahir, parait à Constantinople. XIV, 80.

Aod an-Rahman (Efeodi) public un traité de grammaire, de syntaxe, de dérivation et d'orthographe de la langue ottomane. XI, 489.

ABD AR-RAHMAN (al-Djaharti), auteur d'une histoire de l'expédition de Bonaparte en Égypto.
Cette histoire est traduite en ture par Monstafa Behdjet Efendi et parait à Constantinople. XI, 478.

ABD AR-RAHMAN (Nôdjim Efendi)
public avec une version turque
le Safwot al-Kolam, recueil de
maximes arabes sur la morale.
XIV, 87. — publio le cataloguo de la bibliothèquo de
Raghib Pacha. Ibid. 86.

ABD AB-RE'OÛF (cl-Munawî). Son Recueil des traditions de Mahomet paraît à Constantinople. XIV, 82.

ABDELIM. Ce nom se trouve, pour la première fois, dans l'ioscription phénicienno n° 1 d'Oumm al-Awamid. II, 187.

Abdeschmoun, nom phénicien. II, 191.

Abdosin, nom phénicien. II,

Abdicusmesch. Ce nom correspond à Héliodore. II, 192.

ABEILLE (Le.livre de l'), do l'évêque nestorien Salomon, est publié en syriaquo et en karschouni par M. Sebænfelder, XII, 99 (rap. an.).

ABHARI. Voyez Ethir ed-din al-Abhuri.

Abou Dia'ran (Mohammed ben Moûsa al-Khârizmi). II a écrit un abrègé du grand Sindbiod. I, 478, 479, 480. — Il existe une traduction latine de co traité. Ibid. 481. — Cet auteur ne connaît pas l'emploi du point pour désigner le zére. Ibid. 486. — Citation d'un passago de son Traité. Ibid. 487 sq. — Des fragments do la traduction latino de son traité opt été publiés par le prince Boncompagni. Ibid. 239. — Voyez Abd Allah ben al-Hosein as-Seidanant.

Abou Hanîfan (ad-Deinawari), auteur d'un traité de calcul. I, áoá.

ABOU HASCHIM (Ibn Zafar). Son ouvrage intitulé Solvan al-Moté fi 'odwán al-atbá' parait à Tunis. XV, 154. — Voycz cussi Sulwán Moutá.

Asou Kâmii (ben Schodjâ' hen Aslam), auteur d'un traité de mathématiques. I, 5,4, note.

ABOU 'L-ABBA'S (an-Nabâti'), botaniste arabe, auteur présumé do gloses sur la traduction arabe de Dioscorides, IX., 7.

Abou 'L-Baqk. On imprime a Constantinople ses œuvres complètes, sorte d'encyclopédie scientifique. XVIII, 147. — Voyez Ibn Yo'isch.

ABOU 'L-FARADI. Voyez Bar-He-

ABOU 'L-FATH. Ses Annales samaritaines sont publices par M. Wilmar. VI, 56 (rap. an.). ABOULFEDA. Son histoire universelle est publiée à Constantinople. XVIII, 134. — La traduction de sa géographie sera probablement continuée. XI, 85.

Abou't-Guizi. Une nouvelle traduction de son histoire des Tertares doit paraître. VI, 70 (rap. an.).

Abou 'L- Manasın (Ibn Tagri Bardi), Ses annales sont publices par M. Juynboll, II, 40 (rap. an.).

Abou 'L-Oula, poète persan, maître do Khâqânî. On ne trouve plus son diwâu en Perse. IV, 144.

ABOU 'L-Qlssm (al-Mohaqqiq), auteur du Scherâyat al-Islâm. Voy. Nadjmad-din al-Mohaqqiq.

Abob Mousa d'Ispahan. Son Appendice à l'ouvrage d'Ibn al-Kaisarani sur les homonymes arabes est publié par M. de Jong. VI, 573.

ABOU OBEIO (al-Djordjûnî), ami d'Avicenne et son biographe. II, 229.

Acou Oberdan. Monnaio inédite de ce général, publice. XVIII, 199.

Abou Sa'în, fils d'Oldjaïtou, rei de Perse, accorde un privilége commercial à la république de Venise, en 1320. XVI, 76. Voyez Mas-Latrie.

ABOU Sa'in (Mohammed al-Khådimi), outeur d'un ouvrage sur la Tariqat (vie religieuse). Cet ouvrage paraît à Constantinople. XIV, 70. Voyez Berigat. — Son Commentaire du Mohammediyyeh de Bergewi est publié. XVIII, 143.

Abov Yezin (Mokhailed ben Kidad de Tademket), hérétique du x' siècle. Une notice sur ce personnage est publiée. XVI, 77 (rap. an.).

ABOU YOUSEP (al-Ardebill). Son onvrage intitulé Tertibi Nuzoult Qor'an, sur l'ordre chranologique des sourates du Koran, parait à Constantinople. Il forme la suite de l'ouvrage de Soyouthi intitulé Asbábi Nuzouli Qor'an, XI, 482. — Son ouvrage sur les versets abrogeants et abrogés est publié. Ibid.

Abou Zein. Remarques de cet auteur sur la soie chinoise, 1, 330.

Abou Zeto (Honein ben Ishaq). Voyez Honein ben Ishaq.

Admanam (Rabbi), fils du Marmonide. M. Beer Goldberg public les questions que lui adresse Rabbi Daniel, au sujet du Sefer hammiswôt, composé par le Maîmonide. XVI, 54 (rap. an.).

ABRAHAM HA-BABLE. Appendice à la notice sur la lexicographie hébraique, par A. Neubauer. II, 195. — Ce personnage serait le même que lo lexicographe caraîto David ben Abrabam. Ibid.

Abrogrants et abrogés (Versets du Koran). Un ouvrage sur co sujet parait à Constantinople. XI, 482. Voyex Abou Yousef al-Ardebíli.

Absalom Mishachi (Rabbi), anteur d'un Traité de prosodie néo-hébrafque. Ce traité est publić par M. Carmoly, XII,

91 (rap. an.).

Anypos (Poids d'). Un travail paraît sur ee sujet. XII, 75 (rap. an.). - On y découvre une nouvello table. Ibid. 124. — Travaux do MM. Devéria et Mariette sur cette table. Ibid. 129. — (Inscription dédicatoire du temple d'). Elle est traduite par M. Maspero. Ibid. 131. -(Une stèle égyptienne d') contenant une prière de Ramsès IV à Osiris est traduite par M. Pierret. XVI, 85 (rap. an.) - Le premier volume de la description des fouilles exécutées sur l'emplacement de cette ville est publić. XVIII, 32 (rap. an.).

ABYSSINIE (L'), au temps d'Auguste. I, 157. — (Numismatiquo d'). Des travanx paraissent sur cette matière. XII,

101 (rap. an.).

Agadémie des inscriptions et belles-lettres. Elle projette la publication d'un Corpus des inscriptions sémitiques. Rapport de M. Renan à ce sujet. IX, 398. — La publication est décidée. Ibid. 525. Voir aussi le rap. an. XII, 73.

ACADEMY (The), journal anglais, demande l'échange avec le Journal asiatique. Cet echange est adopté. XVIII, 6.

Accentuation sanscrite. Le Traité do Cantanava sur cetto matièro est publié par M. Kielhorn. VIII, 39 (rap. an.).

Achéménide (Alphabet cunciforme). Una étudo sur ce sujet est publiée. XVI, 64 (rap.

an.).

Achillée, préfet d'Egypte sous Dioclétien. M. Lonormant croit avoir trouvé un cartouche gravé par lui. XVI, 85 (rap.

Açoka. A quelle époque ce roi a regné, suivant Westergoard. II, 116. - La légende de ce roi est publice en tibétain par M. Feer. VI, 86 (rap. au.).

Acres apoeryphes des apôtres.

Voyez Apocryphes.

Açwalayana. Son Sranta Sitra se public dans la Bibliotheca Indica. VI, 82 (rap. au.). --M. Stenzlerdonne le texte et la traduction de son traité sur les règles de la vie domestique. VIII, 39 (rap. an.).

An, peuplade arahe antéliistorique. Dissertation sur son nom.

XVII, 37, 65.

Ādāsi Murīdān (wé Sālikān). . Guide des aspirants et des riatores dans la vio spirituelle, ouvrage publié à Constantinopie. XI , 480.

Adam et sa postérité. Ce qu'en

dit un auteur arméniep. IX. 188. - (Pie d') décrit par Ibu Khordadbeh. V, 285. — (Livre d'), ouvrage mendaite. Il est autographié par Petermann. XII, 95 (rap. an.).

ADAMLYQ (ادمانة). En quoi ce terme diffère de moronneet et de insaniyyet. VIII, 133, note.

ADEN. On y a découvert vingtsept inscriptions himyarites. II, 67 (rap. an.). — Inscriptions juives qu'on y a découvertes. XII, 79 (rap. an.).

ADJATACATRU (Guerre de Prasénadjit ct d'). Une étude sur cette tradition bouddhique est publice par M. Fccr. XX, 18 (rap. an.).

ADJAA (בּרָט). Sens particulier de ce verbe. II, 295.

ADOX MELAKHIM. Valeur de cette expression phénicienne. II, 180.

ADRAMITI. Voyez Djeldleddin Haurdal Adramiti.

ADRIEN (L'empereur). Sa politique on Asic. I, 371.

Appres (Eclaircissements géographiques et bistoriques sur l'inscription d'), par M. Vivien de Saint-Martin. II, 328 et suiv. - Examen de l'inscription, texte et traduction du monument. Ibid. 342. - Géographie de l'inscription. Ibid. 347. Epoque de l'inscription. Ibid. 35a.

ADWANI. Voyes Dhou'l-Asba al-Achoani.

ÆLIUS MARCIANUS a collaboré au Digeste de Justinien. Où il faut chercher des détails sur ce personnage. I, 307.

ÆTHICUS. Passage de sa Cosmographie cité. I, 410.

APDHAL (Al-), vizir du khalife d'Egypte Mosta'li. Mémoiro sur la date exacte à laquelle il s'empara de Jérusalem. XX, 85 et suiv.

AFGHAN (Pakhton on Pushton). M. Raverty public un dictionnaire et une grammaire de cette langue, II, 93, 94 (rap. an.). Il public une Anthologio afghanc. Ibid. - Une seconde édition de cette Anthologie parait. XII, 62 (rap. an.).

Aponan Tarikhi. Histoire des Afghans, en ture, publice à Constantinople. XI, 484.

APRIQUE. Chez les auteurs arabes ce mot désigne le nord de l'Afrique, par opposition au mot Maghreb. I, Go, note. -(La description de l') d'Edrisi est publice par MM. Dozy et de Goejc. Compte rendu de cette publication. VIII, 418. — Centrale. Un projet de voyage à travers cette contrée est conçu par la Société de géographie. IX, 87.

AGAMÉ (Provinco d'), citée dans l'inscription d'Adolis. II, 35o.

AGHLABITES. M. Mercier public un fragment sur la chute de cette dynastic. XX, 42 (rap. an.).

Agni (Jéhovah et ), ctude publice par M. Obry. XVIII, 20 (rap. an.).

Agniculture arabe. Voyez Clément-Mullet. — en Chine. Un inémoire paraît sur cette matière. XX, 52 (rap. an.). Voyez aussi Plath.

Amaîtu (حداث), terme de jurisprudence dont le sens est inconnu. I, 80.

Antwandt (W.) publiera la suite du Kitáb al-Agháni dont le commencement a été donné par Kosegarten. II, 58 (rap. an.). — n'a pas connu un abrégé du Fakhri, dont un manuscrit se trouve à la Bibliothèque nationale, X, 359. — public les diwans des six poêtes antéislamiques Năbigha, 'Antara, Tarafa, Zoheir, 'Alqama et Imrou' 1-qeis. Compte rendu de cette publication. XVII, 187.

Anmed Ist (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit pendant son règne. IV, 290.

Annen II (Sultan). Ses dispositions administratives. IV, 349.

Annen III (Sultan). Ses dispositions administratives. IV, 363. — Le récit des événements arrivés à Andrinoplo, pendant son règne, en 1703, est publié à Constantinople, sons le titro de Schefiq-Nameh,

Aumen'Ann Al.-Azîz (Efendi). Son Guide des vrais croyants pour

XIV, 69.

le mariage et le divorce paraît à Constantinople. XI, 481.— Son diwan est publié. *Ibid.* 484.

Anned 'Âsın (Efendi) public un traité sur le libre arbitro et la prédestination. XIV, 83.

Anned den Mohammed, auteur d'un Traité do mathématiques, cité. I, 514, note.

Anned Ben Oman (al-Qarâbisi) est l'auteur d'un Traité de calcul indien. I, 489 et suiv.

Anned Erendi. Sa relation de la priso d'Alger par les Français est traduite. II, 16. Voyez Schlechta-Wissehrd.

Anmed Efendi (Derviche), auteur d'une chimnique universelle en arabe. Cette chronique est traduite en ture par Nedim Efendi et parait à Constantinople. XIV, 91.

Anmed Fanouqi (Serhindi), Sou ouvrago intitulé Maktoùbat parait à Constantinople, II, 220.
Voyez Maktoùbat,

Almed Guazzall, auteur d'un traité sur la formule sacramentelle de la profession de foi musulmane. Cet ouvrage est truduit en turc par Mehemmed Fewzi Efendi et publié. XIV, 82.

Anmed Hilmi (Efendi). On publie à Constantinople son précis d'histoire générale. XIV, 89.

Anmen Louter. On public à Constantinople sa traduction turque de l'Histoire de Robinson Crusoé. XI, 470.

ARMED RESMI (Efendi). On public son Kholdsat al-l'tibar, chronique des événements de la guerre faite contre les Russes; dans les années de l'hégire 1182 à 1190. XI, 478; XVIII, 148.

Anmed Sa'io (ep-Naqschibendi el-Mudjeddedi). Son ouvrage intitulé Anhâri Arba'ah parait à Constantinople. XIV, 74. Voyez Anhâri Arba'ah.

Anmed Tantawi. Son ouvrage de jurisprudence Tanwir al-abjâr est traduit en turc et publié avec son commentaire Dourri Moukhiar. XIV, 82.

Anmen Werlo public uno histoire ottomane à l'usage des écoles. XIV, 89. - Cet ouvrage est réimprimé. XVIII, 137. - traduit en turc des comédies de Molière (le Mariage forcé, le Médecin maigré Ini, Georges Dandin), des fragments do Gil-Blas et du Télémaque de Fénelon. XIV, 66; XVIII, 134. - public unc édition expurgée du Gulistan de Sa'adi. XVIII, 133. -- publie la traduction turquo du Parasite do Lucien, faito par Vasilaki Efendi. XVIII, 146.

Aumenhab. Architecture de cette ville. M. Fergusson public un grand ouvrage sur cette matière. XII, 46 (rap. an.).

Augra-Mazda. Voyez Ormu:d.

Anwaz ou Susiane. Voyez Su-

AIDINLY HASAN (Efendi) public un traité du nouveau système des poids et mesures, en Turquie. XVIII, 151.

Almant (Pierre d'). Voyez Maghndtis.

AIN AL-HARR, sorto de pierre précieuse. Voyez Œil-de-chat. AIN-SCHEMS. Description de ses colonnes, par Ibn Khordadbell. V, 521.

Amouran. Identification de cet ondroit des côtes do la mer Rouge, XVII, 57.

AITAREYA RRAHMANA. Cet ouvrage est publié avec uno traduction anglaiso par M. Haug. IV, 84. (rop. an.).

Atzanas, roi d'Axoum. Voyez Ela-San.

Axiii All. Son commentaire ture du Livre des décisions juridiques de Zià Efendi parait à Constantinople. XIV, 72. Voyez Sakki Djedid.

Akuistân, Akhsitân ou Akhtisân, prince sous lequel vécut Khaqânl. IV, 162.

ALAQAII. Voyez Schurhi Alüqah. ALAQI. Voyez Yumni Efendi.

Albinouxi. Son important ouvrage intitulé Tarihhal-Hiad doit ètre publié par la Société asiatique. Offres de M. Cowell à ce sujet. I, 530. — M. Wopeke est chargé de cette publication. II, 19; III, 368. — Après la mort de M. Wopeke, M. de

Slaae so charge de continuer son travail. Détails à ce sujet. III, 550; IV, 32; VI, 16; VIII, 28; X, 42; XIII, 357, 483; XIV, 28. — La Société asiatique abandonne la publication do cet ouvrage à M. Sachan. XIX, 484. — Passages de l'ouvrage d'Albirouai relatifs à la numération des Indiens, cités et traduits. I, 32, 273 et suiv.

Alauco (maladie de l'œil). Manière de la traiter, suivaat un médecin arabe. VI, 460.

ALDÉE, village. Étymologie de ce mot. VIII, 425.

ALEP. Postes situés entre cette ville et les villes frontières, d'après Ibn Khordadbeh. V, 469.

ALEXANDRE lo Grand. Son nom n'est pas cité dans les annales de l'Indo ou de la Chine. I, 300. Voyez Iskender-Nameh.

ALEXANDRIE et son phare, décrits par Ibn Khordadbeh. V, 520. — (École d') citée à propos des chiffres du moyen âge. I. 54.

ALPARABI. Ses 'Ouyoan al-Masail cités. I, 59.

Algen. La relation turque de la prise do cette ville par les Français a été traduite par M. Seldechta-Wssehrd. II, 15-16 (rap. an.). — Les archives du Consulat général do France de cette ville sont publiées par M. Devouly. XII, 120 (rap.

an.). — Extrait d'une lettre de M. Cherbonneau, relative au collège arabe de cette ville. XIV, 298. — Travaux sur l'histoire de cette ville. XX, 42 (rap. an.).

Algéare. Travaux relatifs à l'histoire des principales villes de cette contrée. XX, 42. — Voyez aussi Férand.

Algorisms. Ce que c'est. I. 519 et suiv.

ALI, quatrième khalifo. Des monnaies ont été frappées sous son règne. II, 234, note. — Les questions présentées à ce khalifo par Komad sont publiées à Constantinople. XIV, 83.

ALI AL-QANI. Son commentaire sur l'ouvrogo de théologie intitulé Schefäi Scherif paraît à Constantinoplo, XIV. 82. — Son commentaire sur les Amáli d'Ibn Hàdjib est public. XVIII, 156.

ALI BEN ABI NASR, auteur d'un traité sur le calcul indien. I, 493.

ALIBEN ADI BERD (ben al-Djamål al-Aasårî al-Mekki). Passage de son commentaire sur la Morschidalı traduit. I, 66. Voyes Morschidah.

ALI aEN AHMED (an-Nasawi), auteur d'un traité sur le calcul indien. I, 492.

All aen el-Scharoudi (el-Bastámi). Voyez Mosannifek.

ALI EPENDI. Son ouvrage histo-

rique intitulé Konh al-Akhbar paraît à Constantinoplo. XIV, 76. — Le cinquième volume de son Histoire universelle, comprenant l'Histoire ottomane, paraît ibid. 90, 91. publio un atlas géographique en ture. XVIII, 50.

ALI KHAWASS, maîtro du célèbre théologien Scha'ranî. XI, 264.

ALI NADI (al-Barrâmi) publio avec M. Beamont une Grammaire arabe. II, 62 (rap.an.).

ALI PACHA. La relation do sa conquête do la Morée, en 1715, par B. Bruc, est publiéo par M. Finlay. XVI, 76 (rap an.).

ALI RIZA (Efendi) public à Constantinople un commentaire do l'Izhar, intitulé Nataidj

al-Afkar. XI, 483.

ALI SATI (Efendi), auteur d'uno description historique, épigraphique et littéraire des mosquées et établissements religieux de Constantinople. Cet ouvrage est publié. XI, 472.

ALI Sculn Newât. Ses maximes et pensées publiées par M. Belin. VII, 523 et suiv. — Suite et fin. VIII, 126 et suiv.

Alliat, nom d'une divinité arabe, suivant Hérodote. A quoi correspond ce nom; son explication. XIX, 520 et suiv.

ALIMENTS qui conviennent à chacune des quatre humeurs, suivant un médecin arabe. VI, Azg.

Ausenan (R. P. Léonce). Sa to-

pographie de la Grande Arménie, traduite par M. E. Dulaurier. XIII, 385 et suiv.

Alkalasadr. Un extrait de son Commentaire sur lo Talkhis d'Ibn al-Bauua, publié et traduit. I, 58 et suiv.

ALKINDI, auteur arabe d'un traité du calcul indien. 1, 492.

ALLEMAND - LAVIGERIE, évêquo d'Alger, publie un catéchisme de ce diocèse et un livre des Épîtres et des Évangiles en langue kabyle. XX, 44 (rap. an.).

Almageste. Voyez Thábit ben Korrah.

ALMAMOUN. Ce khalife fait traduire des ouvrages grocs on arabe. I, 467.

Almansoun. Ce khalifo reçoitune ambassade indienne qui lui apporte des tables astranomiques et des traités d'algèbre, etc. 1, 238. Voyez Tarikh al-Hohand.

ALMANIDINI. Voyez Maridini. .

Almas, diamant. Étude sur cette pierre précieuse; ses noms chez les anciens et chez les Arabes, XI, 127.

Almist, sorte de pierre préciense. Ce que c'est. XI, 75.

ALOËS de Senf. V. 292. — Les nonrrices de l'Orient en frottent leurs mamelles pour sevrer les enfants. Ibid. 357.

ALPHABET (Lettres de l') octroyées par Diou, suivant un auteur arménien. IX, 200. — arabe.

Etudes de MM. Brockhaus et Lepsius sur sa transcription. II, 60, 136 (rap. an.). - cunciforme achéménide. Une étude paraît sur ce sujet. XVI, 64 (rap. an.). - bimyarite comparé à celui de l'arabe et de l'hébreu et transcrit. XIX, 518. - pehlevi. Etudes de M. Lenormant sur cette matière. VI, 180 et suiv. - phénicien. M. Lenormant prépare une histoire de sa propagation. XII, 71 (rap. an.). Le premier fascicule de cette histoire paraît. XX, 26 (rap. an.). - (L') samaritain estil plus ancien que l'hébreu carré? VI; 57. - zend. Mémoiro de M. Lepsius sur co sujet. IV, 72 (rap. an.). -Voy. aussi Calcul, Cambodgien.

ALQAMAH. Son diwan est public par M. Soein. XII, 106 (rap. an.). — Il est public par M. Ahlwardt. Voyez ee nom.

Altraï (Chants populaires des tribus turques et tartares de l') et du sud de la Sibério, que public M. Radloff. XII, 142 (rap. an.).

ALTDORF. L'université de cette ville possède un manuscrit dé la géométrie de Boèce. I, 36. ALTOUR, monnaie turque. III,

ALWIS (J. d') a fait paraitre un ouvrage intitulé Buddhism, its origin, history and doctrines, its scriptures and their language, the Pali. II, 123 (rap. an.).

— publie une grammaire pâlie, rensermant une dissertation sur la grammaire de Kaccayana. IV, 97 (rap. an.).

— publie un mémoire sur les origines de la languo cingalaise. X, 52 (rap. an.).

— publio un mémoire sur la démonologie et les superstitions du peuple, à Ceylan. Ibid.

Am-Phu. Ce mot signifie, en annamite, 4 demeure des âmes».

III, 156. Amali d'Ibn Hâdjib. Un commentaire sur cet ouvrage pa-

mentaire sur cet ouvrage parait à Constantinople. XVIII, 156. Amanua, peuplade d'Afrique.

AMAMIA, peuplade d'Afrique.
Un ouvrage paraît sur cette
peuplade. XVI, 78 (rap. au.).
AMANDIER. Noms de cet arbre et
de son fruit, chez les Arabes.
XV, 142.

AMARI (M.) public les Diplômes arabes des Archives royales de Florence, II, 45; XII, 120 (rapp. aon.). — public le 3° volume de son histoire des Arabes de Sicile. XII, 114. — et F. Odorici publient des lettres inédites de Muley Hassan, roi de Tunis, à F. Gonzague, vice-roi de Sicile. Compte rendu de cette publication. VIII, 267.

Ambassade romaine envoyée par Marc-Aurèle en Chine. I., 322. 333. — envoyée par Constance dans l'Inde. Ibid. 399. — en-

## 272 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

voyée en Chine par Dioclétien.

1, 390. — envoyée par AnTun à l'empereur Hoan-ti.

Ibid. 90, 374. — annamite que
reçut Louis XVI. Ibid. 89. —
de Mehemmed Esendi à la
cour de Louis XV. Le rècit
en est publié. XI, 485. — de
Wahid Esendi auprès de Napoléon I<sup>es</sup>. Le récit en est
publié. Ibid.

Ambassades indiennes à Romo.

M. Beauvoir-Priaulx publie la suite de son mémoiro sur ce sujet. IV, 36 (rap. an.). — orientales à Rome. Voyez Ammien Marcellin, Auguste, Aurelius Victor, Floras, Julien, Kanischka, Marc-Aurèle, Orose, Pandion, Strabon, Saétone.

Ameroise (Saint) aurait traduit du gree la relation de Palladius. I, 429. Voyez Palladius. Amerosienne (Bibliothèquo). Voy. Geriani.

AMENTI, mot égyptien. Co qu'il signific. I, 4)3, note.

Amériusse. Voyez Djamascht.

Amhanique. Grammaires de cette
laugue. Voyez Massuja, Blumhart.

Amis et ennemis. Maximes orientales sur ce sujet. VIII, 150.

Ammien-Marcellin. Ce qu'il dit de la Chine. I, 330. — Ce qu'il rapporto des ambassades orientales envoyées à Julien l'Apostat. Ibid. 400. — Co qu'il dit de la grande foire de Batanée. Ibid. 404.

Amoli. Voyez Behá ed-Din al-Amoli.

Amoun sexuel. Moyen de le combattre, d'après un médecin arabe. VI, 445.

AMPÈRE. Ses études sur l'Égypte sont réimprimées. XVI, 86 (rap. an.) — Sa notice uéerologique. IV, 15 (rap. an.).

An-NAM (Sud paisible), nom de la Coehinchine. I, 86. — Sou histoire par M. de Rosny. Ibid. 88. — Sa race autochthone parait provenir de Malaisie. Ibid. 89. — Sa langue. Ibid. 90. Voyez Annamite.

As-tus, rei du Ta-tsin, envoie une ambassade à l'empereur Hoan-ti, en l'an 166 de notre ère. 1, 90, 374.

Ananda. Récit de sa mort, extrait du Kandjour. VI, 542. traduit. *Ibid.* 483.

ANASTASE (L'empercur). Lettre que lui adresse saint Avitus. I, 421.

Anar, déesso adorée eu Syric.

X, 125.— Noms de villes dans
lesquelles catre ee mot. Ibid.

— Stèles où elle est représentée. Ibid. 127, 130. — Son
nom se retrouve sur une monnaie. Ibid. 131. — Animaux
qui lui sont consaerés. Ibid.
159. — Dieu qui lui était
associé. Ibid. 160.

Anatolicos Asten, journal gree paraissant à Constantinople. V, 172.

Ancessi cherche à éclaireir divers points du Lévitique en moyen des monuments égyptiens. XVIII, 35 (rap. an.).

Angien Testament (Les scholies de Mar Jacob sur l') sont publiées par M. Philips. VI, 54, 55 (rap. an.).

 Andras, nom du chiffre 2, au moyen âge. I. 47. — Étymologie de ce mot. Ibid. 50.

Andrea (V.) et J. Geiger publient un ouvrage intitulé: Bibliotheca Sinologica. Compte rendu de cette publication. III., 370.

Andreozzi (A.) est nommé membre de la Société. IX, 240.

Andernople. Annuaire pour cette province. Voyez Sálnámeh. —— (Récit des événements arrivés à), en 1703. Voyez Schéstq-Námeh.

Anecdota syriaca. Voyez Land.
Angabé, nom qui se rencontre
sur l'inscription d'Adulis. II,
352.

Angétologie et démonologie des Juifs. Un travail paraît sur cette matière. VIII, 39 (rap. an.).

Anglais (Journal) de Constantinople. Voyez Levant Herald.

Anguttara-Nikaya. Composition de cette partie du Sutta Pitaka. XVIII, 261.

Annânt Arba'au (Les quatre fleuves), ouvrage sur les ordres religieux des Naqschibendis, Qâdiris et autres, suivi de trois traités sur les Frères de la Voie, par Ahmed Sa'id en-Nagschibendi el-Mudjeddedi, publié à Constantinople. XIV, 74.

ANKA, mot sanscrit. Ce qu'il signifie et comment il est transcrit par Albirouni. I, 275.

Annales chinoises. Du degré de crédibilité qu'elles comportent. X, 200. — samaritaines d'Abou'l-Fath. Elles sont publiées par M. Wilmar. VI, 56 (rap. an.). — tunisiennes. Voyez Rousseau.

ANNAM. Voyer An-nam.

Annamite (Grammaire). Voyez

Traong - Vinh - Ky. — Autre
grammaire. Voyez Aubaret. —
(Code). Voyez ibid. — (Poeme),

Luc - Van - Tiên, traduit par

M. Aubaret. III, 63. — Suite
et fin. Ibid. 97 et suiv. — (Ambassade) que reçut Louis XVI,
I, 89.

Annamites (Intonations). Leurs rapports avec les iutonations chinoises, par A. Des Michels. XIV, g6 et suiv.

Annué, tribu abyssinienne. II, 354.

Annuaire oriental ou Guide de Smyrne, paraissant à Constantinople. 11, 262. Voy. Saliamel. Anouschirwan. Voyez Khosrou Anouschirwan.

Angonawi. Voy. Mehemmed Efendi d'Angora.

Anqoûn az - Zawâum, traitê grammatical d'Alà ed-Din al-Qoüschi. Un commentaire sur cet ouvraga paraît à Coostautinople. XIV, 80.

ANQUETIL DU PERRON. Comment il fut mis en état de publier l'Oupnekhat. VI, 28, note (rap. an.). — M. Weber publie la fin do son analyse de cet ouvrage. Ibid. 27.

Ansanués (Montagne des). Mémoire sur les vestiges qu'y ont laissés les Croisés. XII, 84 (rap. an.).

Antiqu. Voyez Dáwoud al-Antagi, Moditabl al-Antagi.

Arran (Roman d'). Il est publié en feuilleton dans lo Bardjis, journal arabe rédigé à Paris, par Soliman al-Harairi, 11, 58 (rap. au.). — Des extraits en sont traduits par M. Devic. IV, 47 (rap. an.). — Compte rendu de cette publication. III, 562. — Autres extraits qui en ont déjà été publiés. IV, 47 (rap. an.).

ANTABAH. Son diwân est publié par M. Thorbecke. Compte rendu de cette publication. XI, 454; XII, 106 (rap. an.).

— Il est publié par M. Ablwardt. Voyez ce nom.

Anthemius. Discours que lui adresse 5idoine Apollinaire. 1, 418.

ANTHRACITE. Divers sens de comot. XI, 56.

Antiocue. Ibn Khordadbeh prétend que les parfums s'y altèrent au hout de deux mois. V. 523. ANTIPODES. Saint Augustin ne

croit pas à leur existence. I,

Axriquirés de l'Asie antéricure.
Voyez Asie antérieure. — babyloniennes de Van. Mémoire de
M. de Loogpérier sur ce sujet.
XX, 29 (rap. au.). — indiennes. Voyez Indiennes. —
(Collection d') de M. Parent.
X1, 537. Voyez aussi Parent.
— cypriotes. Voyez Cesnola.

Antou, nom que les Chinois auraient donné à la capitale do l'empire romain. I, 130. — Quelle ville désigne ce nom. Ibid. 131.

ANVILLE (D'). Son opinion sur les connaissances géographiques des Grees, an n° siècle do notre ère. I, 90. — Discussion sur les endroits des côtes do la mer Rougo qu'il a identifiés avec les endroits cités par les géographes anciens. XVII, 50 et suiv.

Anwant, poète persan. Sa biographio par Daulet-Châh est publiée avec uno traduction latine. Compto rendu do cette publication. XIII, 91.—Vers de ce poète, relatifs à la dactylonomie. XVIII, 120.

Aoux (Canton d'), cité sur l'inscription d'Adulis. II, 351.

Apogalypse de Baruch. Voyez

Baruch. — de saint Paul. Voy.

Perkins.

Apocrepite syriaque sur la mort

de la Vierge, publié par M. W. Wright. VI, 55 (rap. an.).

APOGRYPHES (Actes) des apôtres, pubbés en syriaque et traduits par W. Wright. Comple rendu de cette publication. XX, 232.

Apollonius de Tyane. De son identité avec Balinas, par M. Leclerc. XIV, 111 et suiv. Voy. aussi Belinas.

APÔTRES. Voyez Apocryphes.

APULÉE. Ce qu'il dit de la déesso lunaire peut s'appliquer à Astarté. II, 191.

Ao-Kermant (Mehemmed Efendi). Son Traitó sur la capitation (جزیه) parait à Constantinople. XI, 80.

Ago (عُقْن), terme arabe de numération. I, 276; XVIII, 109. Agig, cornaline. Étude sur cette pierre. XI, 157.

AQTSCUEH, monnaie turque, III, 422, 445; IV, 270, 287.

Aquilla. Travail de M. Field sur les fragments syriaques qui restent do cet anteur. VI, 54, note (rap. an.).

AAABE (Agriculture). Le traité d'Ibn al-Awâm sur cette matière est traduit. IV, 59; XII, 118 (rap. an.). — (Alphabet). Études de MM, Brockbaus et Lepsjus sur sa transcription. II, 60, 136 (rap. an.). — (Chrestomathie) de M. Wright. II, 62 (rap. an.). — (Collège) d'Alger. Extrait d'uno lettre de M. Cherbonneau, relative à ce collège. XIV, 298. —

(Cosmographie) do Dimischqi. Ello est publice. XII, 108 (rap. an.). Voyez Mehren. --(Dictionnaires). Voyez Cuche, Paris Schidyag, Kasimirski, Lane, Zenker. - Globe céleste). Voyez Schier .- (Gram maire) en turc. XI, 473. --(Grammaire) publice par Beamont et Ali Nadi. II, 62 (rap. an.). - Cello de S. de Sacy doit ětre rééditéo. II, 62, 63 (rap. an.). - (Journal). Voyez El-Djewaib. - Autre journal. Voyez Bardjis. — (Langue). Contributions de M. Fleischer à sa connaissance. IV, 58; XII, 104 (rap. an.). Compte rendu do M. II. Derenbourg. XI, 107. — (Langue). Mots espagnols et portugais qui en dérivent. Voyez Dozy et Engelmann. — Mots français qui en dérivent. Voyez Pihan. - Essais sur les mécanismes essentiels de cette langue. XX, 20 (rap. an.). - Essai sur les formes de pluriels dans cetto langue. IX, 425 et sniv. Voyez Derenbourg (H.). — Un autre essai sur les pluriels arabes est publić par M. S. Guyard, XVI, 32 (rap. an.). — Un prix de 300 francs pour un mémoire aur un sujet concernant l'histoire de cette languo est proposé à la Société asiatique par le decteur Desportes. X, 178. Programme de ce prix. XII, 5. - (Médecine et thé-

rapeutique). Quelques chapitres publiés et traduits par le docteur Sanguinetti. VI, 378. - Suite et fin. VII, 289 et suiv. — (Minéralogie). Essai sur cette matière, par M. Clément-Mullet. XI, 5 et suiv. -Suite. Ibid. 109. - Suite. Ibid. 250. - Suite et fin. Ibid, 502. - (Musique). Voyez Salvador Daniel, Musique. — (Papyrus) de l'an 133 de l'hégire découvert. XII, 79 (rap. an.). -(Philosophie). Voycz Alfarabt, Dieterici, Ghazzáli, J. Müller, Mank, Steiner. - (Poésie). Voyez Nældeke et Poésie. — (Description d'un souper). XVII, 143. — (Vocabulairo) publié à Constantinople. XI, 488. - vulgaire (Grammaires de l'), par M. Wahrmund, II, 62 (rap. an.). - par M. Winkler. Ibid. - par M. Sapeto. XII, 104 (rap. an.). — Vovez aussi Masalman.

Anabes. Ils attribuent eux-mêmes l'invention del curs chiffres aux Indiens. I, 30. — A quoi il faut attribuer leur invention de l'application de l'algèbro à la géométrie. Ibid. 249. — Ils ont adopté partout les signes de numération employés par les peuples qu'ils ont soumis. Ibid. 236. — Ils n'entendent rien à la navigation. XVII, 25. — Ils sont peu industrieux. Ibid. 72. — Ceux de la tribu de Harb ne sont pas si féreces

que l'ont affirmé certains voyageurs. Ibid. 85. - (De la prédestination chez les). M. E. Salisbury public un travail sur cetto question. VI, 26 (rap. an.). - Voyez Ahmed 'Asim. -- Noms qu'ils donnent aux céréales. Mémoire de M. Clément-Mullet V, 184 et suiv. - Noms qu'ils donnent aux diverses familles de végétaux, par M. Clément-Mullet. XV, 5 et suiv. - Observations de M. Leclerc sur co travail. XVI, 296. - Do leurs connaissances en botanique. XV, 5. - Leurs écoles grammaticales. Travail snr cette matière. Il, 59 (rap. an.). - Leur religion avant Mahomet, M. Krehl public nn mémoire sur ce sujet. II, 30 (rap. an.). — Examen critiquo du témoignage d'Héredote sur lene religion. XIX, 520 et suiv. — d'Afrique. Leurs traités de paix et do commerce avec les chrétiens, ан moyen åge. Voyez Mas-Latrie. — d'Espagne. Documents pour leur histoire. Voyez J. Muller; voyez aussi Gonzales, Mahkari. — de Sicile. Voyez Amari. - Ceux du Yémen, ou Sabéens, différaient prefondément des autres. XIX, 544.—(Auteurs) espagnols. On projetto en Espagne d'en publier un Corpas. IV, 56 (rap. an.). - (Geographes). M. de Goeje en publiera une collec-

tion. XIII, 200. - Le 1" volumo parait. Compte rendu do co volume. XVIII, 434. Voyez aussi Ibn Dastch, Ibn Khordadbeh, Istakhri, Mogaddast, Rawlinson, Wüstenfeldt. --- (Etudes). Un rapport sur leur progrès en France a été publié par Reinaud, XI, 290. - (Sur quelques imprimés) de Tunis, par H. Derenbourg. XV, 152. - (Inscriptions) de l'Arsenal do Turin, publices par I. Gliiron. Compte rendu de cette publication. XI, 274. - (Trois instruments astronomigues avec inscriptions). Ils sont décrits par M. Dorn. XII, 117 (rap. an.). - (Magiciens). Voyez Djawbari. -(Manuscrits). Voyez Manuscrits. - (Mathématiques). Voyez Marre, Mehren, Wapcke. - (Médecins). M. Sanguinetti proposo à la Société de publier leur histoire, par Ibn Abi Oseibiah, dans sa col-· lection des auteurs orientaux. XIV, 132. - (Musiciens). Voyez Ibrahim, fils de Mehdi, ct Ishaq, fils de Mosouli. --(Ouvrages) imprimés à Kazan depuis 1801 jusqu'à 1866. M. Dorn en publie le catalogue. XII, 142 .- (Poètes). Voyez Ahlwardt, R. Boucher, II. Derenbourg, Nældeke, Socin, Thorbecke. - (Romans). Voyez Devic, Perron. -- (Traditions). Vovez Traditions. - (Traditionnistes). On en public une nomenclature à Constantinople. XI, 485—(Des traductions) en général, et en particulier de celle de Dioscorides, par M. Leclerc. IX, 5 et suiv.

Ananie. Ce que dit Strabon de son commerce avec Rome. I. 3o5. — Ses pluies, décrites par Ibn Khordadbeh. V, 517. - (L') contemporaine avec la description du pèlerinage de la Mecque, par A. d'Avril. Compte rendu de cet ouvrage. XII, 517. — (Géographio et histoire de l'), d'après les inscriptions cunciformes, Memoire que publie M. F. Lenormant. XVI, 66 (rap. an.). - (L') vnc en 1837-1838, par F. Fresnel, XVII, 5 et sniv. - méridionale (Poésies et légendes de l'). M. de Kremer publie un ouvrage sur ce sujet. XII, 106 (rap. an.). ---(Voyage en) de Jacob Saphir. Voyez Saphir.

Anaméenne (Inscription) qu'adresse à l'Académie M. Euting, XVIII, 23 (rap. an.).

ARAMÉENNES (Les inscriptions) de Palmyre, du Hauran et de la Nabatène, recueillies par M. de Vogué, sont publiées. XVI, 34 (rap. an.).

ARAMÉENS (Éssai sur les deux principaux dialectes), par M. l'ahbé Martin. XIX, 305 et suiv.

## 278 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

Anaméo - égyptienne (Stèle).

Lettre de M. Lenormant à
M. Renan, sur cette stèle, X,
511 et suiv.

Anang. Voyez Arg.

Anarra (Peuple). Ce qu'en dit le Mahabharata. I, 396. Voyez Bahlika.

ARAKE. Le cours de ce sleuve décrit par Ibn Khordadbeh. V, 525.

Annas, nom du chiffre 4, au moyen åge. I, 47. — Son étymologie. Ibid. 48.

Arbitre (Libre). Un traité d'Alimed 'Asim, sur cette matière, paraît à Constantinople. XIV, 83, Voyez aussi Salisbury.

Anc. Evaluation, de sa dimension ches les Indous. 1, 25g.

Anc. (M. l'abbé de l') est reçu membre de la Société. XVIII, 212.

Archéologis. Voyez Parent. indienne; ouvrages sur cette matière. XII, 46 (12p. an.). Voyez aussi Canningham.

Augumen. Son Arénaire cité. 1, 32, 266, 272. — a puisé ses connaissances en mathématiques dans des ouvrages indiens. Ibid. 273.

Ancintecture (Traité d') en ture.

Voyes Sinán. — de l'Inde.

Voyes Fergusson, Hope.

ARCONATI VISCONTI (Le marquis) est nommé membre de la Société. I, 290.

ARDASCHIH, premier roi sassanide, Son avénement. I, 378. - Son histoire, d'après un anteur arménien. VII, 151.

Andaschin II. Son bistoire, d'après, un auteur arménien, VII, 155.

ARDASCHIR III. Son histoire, d'après un auteur arménien. VII, 218.

Andenici. Voyez Abon Yousef al-Ardebili.

Ampst-Bordst (Histoire d'). Voyez Julg.

Armouna, nom d'un grand arithméticien, cité dans le Lalitavistara. 1, 256. — Il désire s'instruire auprès du Bôdhi Sattva. Ibid. 258.

Anèxaine, ouvrage d'Archimède.
Il offre de l'analogie avec un
passage du Lalitavistara. I,
32. — Son analyse et sa comparaison avec un passage du
Lalitavistara. Ibid. 266, 272.

Arent (C.) public un index général de la grammaire comparée de Bopp. III, 369.

Ano on Arang. Ce fleuve, cité dans le Bundchesch, n'est autre que le Tigre. XIII, 184. Anchoux Khan. Une épizootie se

déclare à sa mort. II, 252.

ARIGHANDRA, drume tamoul. Il est traduit par Coumara Swamy. IV, 95 (rap. an.). — Il offre une singulière ressemblance avec le livre de Job. Ibid. 96.

ARIEL. Ses manuscrits tamouls et ses papiers sont offerts à la Bibliothèque nationale par la Société asiatique. VIII, 253. - La Bibliothèque nationale les reçoit. VIII, 416.

ÂRIF DIEWRI EFENDI public une traduction turque de la biographio de Hâfiz, par Dervicho Abd Allah, avec une notice sur Saodi. XVIII, 137.

Amp Hixmer Ber public à Constantinople un recueil do ses poésies. XIV, 74.

Ante Pagna public un traité d'éloquence, sous lo titre de Qánoāni Mounázereh. XVIII, 133.

Anispaguès de Lasdiverd, auteur d'uno histoire d'Arménio en arménien. M. E. Prud'homme en public une traduction. VI, 75 (rap. an.).

Anistotic Son livre des Pierres a été troduit en arabo par Luca ben Serapion. XI, 13. Voyez Catégories.

Antrumétique. Cette science est énuméréo, dana lo Lalitavistaro, parmi les objets de l'examon auquel sont soumis les prétendants à la main de Gôpă. I, 255. — La description de l'examen concernant l'arithmétique occupe à elle scule six pages de texte. Ibid. 256. -(Traité d') en turc, par demandes et réponses. XVIII, 151. - Autre traité. XI, 479. — (Traité d') composé sous le règne de Mamoun. On en possède une traduction. I, 30.

Ankren (ערכיה). Note de M. J.

Derenbourg sur ce mot. X, 188.

Armann (E.) est nommé membre de la Société. III, 551.

Annémie (Route du Khorásán en), d'après Ibn Khordadbeh. V. 487. - Ses routes et ses divisions administratives. Ibid. 489. - (Histoire d') d'Arisdagues de Lasdiverd. Ello est traduite par E. Prud'homme. VI, 75 (rap. an.). -- (Tréaor des chartes d'), ouvrage pubbé par V. Langlois. Compte rendu do cet ouvrago. III, 93. -(Topographio do lo Grande ct de la Petite) par le pèro Nersès. Compte rendu de cet ouvrage. IX, 256. — (Topographio de la Grande) traduite et publiée par M. E. Dulaurier, XIII, 385 ct suiv. — (Tableau physique de l'). Ibid. 393. -Voycz aussi Niphat.

Annenien comparé avec le persan. Ouvrages aur cette matière. Voyez Ascoli, Lagarde, P. Müller, Spiegel. - (Un journal), la Palme, paraît au Cairc. VII, 558. - Un autre paraît à Jérusalem. VIII. 440. - Celui qui paraissait à Paris sous le nom de La Cilicie, se nomme mointenant Le Bouquet. Ibid. - (Ouvrage) sur quelques passages de l'Ecriture sainte traduit par E. Prud'homme. IX, 147 et suiv. ---(Paganisme). Un ouvrage de M. Emin sur cette matière est traduit du russe par A. de Stadler. VI, 73 (rap. an.).

ARMÉNIENNE (Recherches sur la formation de la langue), par E. Patkanof, traduites par E. Prud'homme et publiées par M. Dulaurier. XVI, 125 et suiv.

Arméniennes (Études). Le rapport sur leur progrès en France a été rédigé par M. Dulsurier. XI, 290.

ARMÉNIANS (Documents) relatifs aux Croisades. Voyez Dalarrier. — (Ilistoriens). Voyez V. Langlois. — (Ilistoriens) des Croisades. Voyez Dalaurier. — (Journaux) de Constantinople. V, 173. — (Manuscrits) d'Edebmiadzin. Le catalogue en est publié. VIII, 439.

Anmonia, journal gree paraissant à Constantinople. V, 172.

Annoir (Edwin) a public à Bonibay l'Hitopadesu. II, 109 (rap. an.).

ARRHABITES (peuple). Il est cité dans l'inscription d'Adulis II, 357.

Arsacides (Les) n'ont en que de la monnaie d'argent. I, 342.

ABSENAI. de Turiu. Ses inscriptions arabes sont publiées. Voyez Ghiron.

Anstani. Ce mot signific la même chose qu'Esedi. Voyez ce mot.

Autavasde, régent d'Arménic, Ce qu'il répond à Sapor, 1, 383. ARTAXATA. Gette ville est l'objet d'un rescrit des empereurs Honorius et Théodose le jeune. 1, Ao5. Voyez aussi Nisibe, Callimaque.

ARTAXERXÈS. Voyez Ardaschir.

ARTAXERXÈS II MNÉMON. Traduction d'une inscription de ce roi, par M. Oppert. XIX, 555. ARTICLE. Définition de ce terme.

ARTICLE. Définition de ce terme, dans un passage de la géométrie de Boèce. 1, 37.

Antzan (Lettres de Zénob de Klag concernant la guerre suscitée par). II, 425, 460.

Anyabhatta, mathématicien et astronome indien. Où s'arrête sa notation alphabétique des nombres. 1, 280. — Il est de la ville de Kousoumapoura. Ibid. 281. — Ce qu'en dit Albirouni et comment il transcrit son nom. Ibid. — Sa notation alphabétique. Ibid. A50, note. — M. Bhau Daji public un mémoire sur l'époque à laquelle il a vécu. VI, 81 (rap. nn.). Voyez Bhan Daji.

ARYANISME. Part trop grande qu'on a faite à son influence. M. Oppert prononce un discours sur ce sujet, XII, 21 (rap. an.).

Annas. M. Pictet fait paraître le 2° volume de son ouvrage sur les Aryas et sur les origines indo-européennes. II, 114 (rap. an.).

Asari. Voyez Yumni Efendi. Asari (משה). Ce verbe oe se rencontre pas en phénicien. Il, 177, note.

Asâmi Rowâr, nomenclature des traditionnistes arabes publiée à Constantinople. X1, 485.

Asls AR-RAQAM, traité d'arithmétique en ture, par Feiz Oullah Efendi. XI, 479.

Ascu'ani. Les quarante questions discutées entre ce docteur et Taridi sont publiées à Constantinople. XI, 480.

Ascuepios. Voyez Esculope.

Ascoli public ses Frammenti linguistici, XII, 30 (rap. an.).
— continue ses ctudes sur la comparaison du person avec l'ossète et l'arménien. Ibid. 64.

ASIATIQUES (Journaux, Sociétés). Voyez Sociétés, Journaux.

Asie. Comment Virgilo a employé ce nom. I, 3:6. - Ses limites décrites par Paul Orose. Ibid. 409. — antérieure (Histoire et antiquités de l'). M. Lenormant public le 1er volume de ses Lettres sur ces matières. XX, 30 (rap. an.). — (Poids, mesures et monuaies de l'), jusqu'à Alexandre le Grand, ouvrago de M. Brandis, XII, 71 (rap. an.). — centrale. M. Vambéry public ses Voyages dans cette contrée. Compte rendu do cet ouvrage. V. 370. - (Dictionuaire géographique dr. l'). XVI, 91 (rap. an.). - orientale. Mémoire sur ses relations avec l'empire romain,

par M. Reinaud, I, 93 et suiv. — Suite et fin. Ibid. 297. — (Ouvrage sur une expédition prussienne dans l'). Compte rendu de cette publication. IX, 421. — (Peuples do l'). M. Bastian publio un ouvrage sur ces peuples. XII, 50 (rap. an.).

Asim Eventi public une chronique turque, commençant en 1787 et sa terminant à la destruction des Janissaires. XIV. 77. — public une version turque du dictionnaire persan intitulé Boarháni Qati. XVIII, 154.

Astaneu-Deptendam, sous-secrétaire d'État, pour la Turquie d'Europe. III, 467.

Assidi Hossa, attributs de Dieu. Un commentaire détaillé sur cette matière paraît à Constantinople. XI, 481.

Asoka. Voyez Açoka.

Asqanani. Voyer Schihab ed-din Ahmed ben Hudjar al-'Asqadani. Assanuaddon (Véritable-traduction d'un passage d'une inscription d'), par M. Oppert. XX, 162.

Associng, Voyez Emin.

Assunbanipal. Son histoire est traduite des inscriptions cunciformes, par G. Smith. XIX, 101. Voyez Smith.

Assente. Énumération de ses provinces, dans l'inscription du palais de Khorsabad. I, 8; II, 512.— (Transportation en ) de villes mèdes. I, 13; III, 56.

— (Annexion à l') d'uno partie de la Médie. I, 14; III, 57. — (Histoire d'). M. Opport publie un mémoire sur cette matière. VI, 60 (rap. an.). — Ses rapports avec l'Égypte. M. Oppert publie un mémoire sur co sujet. XII, 141 (rap. an.). Ge mémoire parait sous sa forme définitive. XVI, 63 (rap. an.).

Assvaren (Dictionnaire). M. Norris
en public un. VIII, 34; XII,
150 (rapp. ann.). — (Document) relatif aux rois de Lydie,
publié par M. Lenormant. XVI,
66 (rap. an.). — (Syllabaire).
M. J. Ménant public uno étude
sur ce syllabaire. XVI, 64
(rap. an.). — Voyez aussi
Inscriptions, Canéiformes.

ASSTRIENNE (Écriture). Ses rapports avec l'ancienne écriture chinoise. XI, 350. — (Chronologie). Découverte de Sir H. Rawlinson. II, 72 (rap. an.). Voyez Eponymes. — (Epigraphie). Ouvrage de M. J. Ménant sur cette matière. IV, 63 (rap. an.). - (Grammaire). Travaux de M. Hincks. X, 46; XII, 140 (rapp. ann.). — (Grammaire). Cello de M. Oppert est rééditée. XVI, 60 (rap. an.). - (Statuette) en albâtre, décrite par M. F. Le normant, XVI, 67 (rap. an.). ASSYRIENKES (Tablettes) traduites par M. Oppert et relatives à

Fastronomie. XVIII, 443 et suiv. — Gelles du palais de Kouyoundjik, II, 73 (rap. an.). — (Prédictions tirées des monstruosités, traduites de tablettes), par M. Oppert. XVIII, 449. — (Études). Le rapport sur leur progrès en France a été rédigé par M. de Saulcy. XI, 290. — (L'étalon des mesures) fixé par les textes eunéiformes, par M. Oppert XX, 157 et suiv.

Assymiens (Éponymes). II. 73 (rap. an.). — Travail de M. Oppert sur cette matière. XVI, 63 (rap. an.).

Assyniologiques (Lettres) sur l'histoire et les antiquités de l'Asie antérieure, par M. F. Lenormant. Le 1 et volume en est publié. XX, 30 (rap. an.).

Astanté correspond à Junou, d'après saint Augustin. II, 166.

— Comment elle est désignée par le praphète Jérémie. Ibid.

191. — Voyez Hammon. — Elle est la déesse de Sidou. X, 138. — Elle est dite par Hérodote se nommer Alilat, chez les Arabes. XIX, 520 et suiv. — (Le signe d') se retrouve au-dessus de la porte des maisons des Ouargla. XX, 43.

Astronomes indiens (Mémoire sur l'époque des principaux). Voyez Bhan Daji.

Astronomie (Traité d') qui fut apporté à la cour d'Almansour. I, 472 et suiv. — (Traité d') en turc, II, 227. — Carte du ciel, traduite en turc, XIV, 79. — assyrienno. Voyez Assyriennes (Tablettes). — indienne. Voyez Brihat Sanhita, Pañc'asiddhántika, Siddhanta Siromani, Súrya Siddhanta. Voyez aussi Burgess, Müller (Mux), Weber, Whitney. — arabe, chinoise. Voyez cestitres.

Astronomiques (Trois instruments) avec inscriptions arabes décrits par B. Dorn. XII, 117 (rap. an.).

ATA. Voyez Fiefs.

ATALMO (Province d'), citée sur l'inscription d'Adulis, II, 353. ATHAGAO (District d'), cité sur

l'inscription d'Adulis. II, 352. ÂTHÀR AL-HADÂIQ, traité du jar-

Athàn at-tiadàiq, traité du jardinage traduit en ture par Riza Efendi. XVIII, 139.

ATHARVA VEDA. Lo Pratisakhya do co Véda est publié par M. Whitney. II, 100 (rap. an.).

Ατιικτιντος (ἀθήλυστος). Če mot est donné comme étymologio de Celentis. I, 50. Voyez Celentis.

ATHOS (Mont). Notice sur lo couvent ibérien qui s'y trouve, par V. Langlois. IX, 331 et suiv.

ATHTAR (Un sacrifice à), basrelief avec une inscription himyarite. XV, 302 et suiv. Voyez Clermont-Ganneau. — Cette divinité serait l'Orotal d'Hérodote. XIX, 526. — L'iuscription dn temple do 'Athtar à Me'in. Ibid. 529.

Атіччан (аطية). Се mot pent signifier solde. II, 294. Voyez 'Ild.

Атмавовна par Çankara Acharya, poème védantique. Traduction neuvelle par F. Nève. VII, 5 et suiv. — Manuscrits et éditions de ce poème. Ibid. 42.

Atomes (Premiers), Principes de leur numération d'après les mathématiciens indiens. I, 258.

Arrân (Farid ad-din). Son Mantiq at-fair est traduit par M. Garcin de Tassy. II, 88 (rap.an.).—Oupublicà Constantinople uno version turque do cet ouvrage. XI, 470.— — Son Pend Nāmeh est traduit en ture sons le titre de Mil Hazar et parait à Coustantinople. XIV, 68.— Voyez aussi Yamni Efendi.

ATTRIBUTS de Dieu. Un commentaire ture sur cette matière parait à Constantinople. XI, 481.—de Mahomet. Ouvrage sur cette matière, paru à Constantinople. XIV, 88.

Aubanet (G.) public un Vocabulaire français-annamito et annamite-français, II, 124 (rap. an.). — public le Code annamite, lois et règlements du royaume d'Annam tradnits du texte chinois original. t. I, II, 124 (rap. an.). Tome II.

VI, 95 (rap. an.). - Compto rendu de cet ouvrage. VIII, 254. - public une Histoire et une Description de la basse Cochinchine. II, 125 (rap. ao.). - est nommé membre de la Société. III, 90. - Luc-Van-Tien, poeme populaire annamite traduit. III, 63 et suiv. - Suite et fin. Ibid. 97. Ce travail cité dans le rapport annuel. IV, 27. - communique do vive voix à la Société asiatique des détails sur le bouddhisme dans lo Laes et à Siam. XI, 82. - public uno grammaire annamite, XII, 159 (rap. an.).

AUCAPITAINE (II.) public de nouvelles observations sur l'origino des Berbers Thamou. XII., 123 (rap. an.). — public des observations sur les Beni Mezab. Ib.

AUERBACH (Z.) public un extrait du commentaire arabe de Rabbi Yaphet le Karaite, do Bassora, sur lo chapitre xxx des Proverbes de Salomon. XII, 89 (rap. an.).

AUPRECIT (Th.) a publié, dans les Indische Stadien do Weber, le texte transcrit du Riy Veda. II, 97 (rap. an.). — publie le Catalogue des manuscrits sanscrits de la bibliothèque du Trinity College, à Cambridge. Compte rendu de cette publication. XV, 344.

Auger (Mr.) est reçu membre de la Société. XIII, 483. Auguste. Passages de son testament cités. I, 172, 178. —
Son expédition on Orient. Ibid.
173. — Il a reçu des députations de l'Inde. Ibid. 179. —
Il aurait conclu un traité avec les Chinois. Ibid. 189. — Sa politique avec les princes tributaires des Romains. Ibid.
306. Voyez aussi Gallas, Properce.

Augustin (Saint) transcrit Baal Schamim par Baalsamen. II, 166. Voyez Sanchoniaton. — Son opinion sur les antipodes. Voyez ce mot.

Aumen (J.) public le Catalogue des manuscrits arabes et persans de Münich. XII, 219 (rap. an.).

Aunélien. Court récit de son règne. I, 386 et suiv. Voyez Vopiscus et Romain (Empire).

Aungitus Victor parle de députations qu'euraient envoyées cértains peuples d'Asio à Auguste. I, 182. Voyez Florus, Orose, Strabon, Suétone.

Australie (Voyage en) de J. Saphir. Voyez Saphir.

Avane (Maximes orientales sur 1'). VIII, 145.

AVEDAPEN, journal arménien paraissant à Constantinople. V, 173.

Avennoès. Un ouvrago sur sa philosophie et sur sa théologie est publié par M. J. Müller. II, 50 (rap. an.).

AVESTA. Explication de ce mot

par M. Oppert. XIX, 293.

— Voyez Zendavesta.

AVICÉBRON. Voyez Ben Gabirol.

AVICENNE. Passages de ses œuvres relatifs aux chiffres dits arabes.

I. 32. — Détail de sa jeunesse, tiré de son autobiographie. Ibid. 490, note. — Sa biographie composée en ture par Kerîm Efendi. II, 229. — Elle paraît dans le journal

ture Tosselvi Efkår. Ibid. 235.

Liste des transcriptions vicieuses qui so trouvent dans le 2° livre de son Canon. IX, 22.

Traité sur les pierres précieuses qui lui est attribué. XI, 11. Voyez oussi Abou Obeid al-Djordjant et Schafá.

Avirus (Saint). Sa lettre à l'empereur Anastase. I, 421.

Ayonne. Son nom chez les anciens et chez les Arabes. V. 213.

Avril (A. d') public un ourrage intitulé: l'Arabic contemporaine, avec une description du pèlerinage de la Mecque. Compto rendu de cet ouvrage. XII, 517.

Awami Tounrèsi, traité en ture sur les conjugaisons, publié à Constantinople. XIV, 68.

Awâniz, taxe qu'on percevait en Turquie sur les Raias. Différents sens de ce mot. V, 167.

Awlifa, saints musulmans. Maximes et sentences tirées do leurs œuvres et de leurs paroles. VIII., 135. — Voyez Sakinat al-Awlia.

Axoum (Inscriptions d'). Voyez
Vivien de Saint-Martin. — Géographie de ces inscriptions.
II, 363. — Inscription grecque
de Salt. Ibid.

ÂYÎXI AKBARI. Voyer Blochmann,
AYOUTA, nom du nombro 10,000,
en sanserit. Application de ce
mot dans la construction de
l'autel du feu sacré. I, 251.
— Il est employé dans le
Mahabharata. Ibid. 252. —
dans le Lalitovistara. Ibid. 256.
— Comment le transcrit Albirouni. Ibid. 279.

Azer Baea. Lo diwan de Niyâzi sur son *Takhmîs* parait à Constantinople. XIV, 75.

AZERBAĪDJAN (Route du Khorāsān à l'). V. 487. — Ses villes et ses faubourgs. Ibid. — Suivant Ibn Khordadbeh, il y a dans ce pays uno rivière dont l'eau se transforme en couches de silex. Ibid. 522.

AZERMIDOKUT, princesso sassanide. Son règne. VII, 225.

Aziziyyen, traduction turque du Mokhiasar de Qodoùri, par Emin Fehim Pecha. Elle parait à Constantinople. XI, 474.

AZIZIYYEN (fî âsâri osmâniyyel), recueil de morceanx de littérature ottomane. XIV, 94.— Réimpression. XVIII, 133.

Azrèques, M. Conestabile publie quelques observations sur leur idiome et leur système de numération, comparé avec celui des Berbères. XII, 123 (rap. Azz an-pîn. Voyez Mozaffer ben an.). 'Amtd.

B

Bart. Co dien correspond au Hammon des Egyptiens et à Jupiter Olympien. II, 91. — Détails sur ce dieu. X, 135.

Baalsamen, transcription de saint Augustin, pour Baal Schamîn. II, 166, 187.

BAAL-SCHAMAN. Ce nom phénicien se rencontre pour la première fois sur l'inscription n° 1 d'Oumm al-'Awâmid. II, 187.

Baal-Schamin. Commont expliqué par saint Augustin et Sanchoniaton. II, 166, 187. — Ce nom se trouve sous la forme balsamen dans le Pænulus de Plauto. Ibid.

Bla, sectaire persan contemporain. Voyez Gobineau Beg ct Kazem. - Ses premières nnnécs. VII, 333. - Début de sa carrière. Ibid. 340. -On lui donne le nom de Båb. Ibid. 343. — Il va on pèlerinage à la Mecque. Ibid. 344. - Son arrestation ct sa fuite. Ibid. 346. — Il est à Ispahan, où on l'emprisonne. Ibid. 351. - Il est à Tanris. Ibid. 355. - On lo condamno une première fois. Ibid. 359. - Sa conduite à Makon, pendant son exil. Ibid. 364. - Jugement illégal qu'il subit. Ibid. 372.

— Son supplice. Ibid. 377. — Conclusions sur Båb. Ibid. 380. — Influence qu'exerça sur lui Séid Houssein. Ibid. 469. — Un nouveau Båb se déclare. VIII, 209. — Des causes qui ont préparé la carrière du véritablo Båb. Ibid. 380. — Ses convictions. Ibid. 391. — Sa divinité. Ibid. 482. — On trouve une étudo sur Båb dans l'ouvrage de M. de Gobineau sur les religions de l'Asie. Ibid. 25 (rap. an.).

Blb AL-Abwile. Sa description par Ibn Khordadbell. V, 190. Baben. Les mémoires de ce sultan sont traduits et publiés par M. Pavet de Courteille. XX, 40 (rap. au.).

Bart (Doux lottres d'un séid). VIII, 473.

Babis, sectoteurs de Bâb. Voyez
Kazem Gobineau et Beg. — Des
catraits de leur koran sont publiés. VI. 73, note. — Mesures prises contro cux. VII,
369. — Leur conduite lors de
l'arrestation de Bâb. Ibid. 374.
— De leur doctrine. Ibid. 457;
VIII, 357 et suiv. 390. —
Origine et progrès de leur
communauté secrète. VII,
464. — Leurs prosélytes re-

marquables. VII, 472. — Leur soulèvement armé dans le Mazânderân. Ibid. 477. — Mesures prises contre cux par le Gouvernement persan. Ibid. 487. — Première sortie des Babis. Ibid. 495. — Leur seconde sortie. Ibid. 499. -Leur troisième sortie. Ibid. 504. — Leur quatrième sertie; son mauvais succès. Ibid. 511. - Ils sont trahis. Ibid. 519. -Erénement de Zengân. VIII, 196.—Les Bàbis se squièvent envertement dans cette ville. Ibid. 202. - Leurs expleits. Ibid. 206. - Ferreukli Khan marche centre cux. Ibid. 214. - Extermination des Babis. Ibid. 221. - Les Babis à Téhéran. Ibid. 240. - Ils attentent à la vie du Schâh. Ibid. 241. — Des premiers Bâbis. Ibid, 391. — Comment ils dénaturèrent la doctrine de Bab. Ibid. 481. - De la métempsycoso chez eux. Ibid. 488. -Du mariage. Ibid. 491. --Leurs cérémenies et usages. Ibid. 492. - Traduction d'une prière des Bàbis. Ibid. 500.

Babylone, citéo pour ses devins.

I, 20. — Inscription de Nabuchodenesor sur ses merveilles. Elle est publiée par M. Oppert. XII, 141 (rap. an.). — (Poids et mesures de). M. Lenermant publie un mémeire sur ce sujet. XVI, 65 (rap. au.).

Babylonie. Fouilics que le Gouvernement anglais y fera exécuter. II, 3e 6.

Babtloniex (Sur un titre saccidotal), par M. Lenormant, XV, 340 et suiv.

Babyloniennes (Antiquités) de Van. Mémoire do M. de Long-, périer sur ce sujet. XX, 29 (rap. an.).

BACCHUS. Voyez Dienysus.

BACTRA. Properco fait mention de cette ville. I, 202.

BACTRIANS (Ceup d'œil sur la).

I, 11e. — Au dire de Plutarque, les divinités grecques
y avaient été adoptées. Ibid.
303. — Au dire de Dion
Chrysostome, il y avait des
marchands romains dans cette
contrée. Ibid. 356.

BACTRIEN (Ancien). Veyez Zend. BADARAYANA. Ses aphorismes du Vedanta sont publiés. II, 105; IV, 87 (rapp. ann.).

Baden (M<sup>to</sup> Clarisse) publio uno étude sur la femme dans l'Inde antique. Compte rendu de cet euvrage. V. 182.

Badin (A.) est reçu membre de la Société. XIV, 5.

BADJADI (Grenat). Étude sur cette pierre. XI. 120.

BADR AD-DÍN, commentateur de la Lâmiyyat al-Affâl. Son Commentaire est publié par M. W. Welck. XII, 104 (rap. an.). Bânzahr, nom persan du bézoard.

Veyex ce titre.

BAGHDAD. Cette ville est décrite

par Khāgānī. IV, 175. — (Itinéraire de) ou Khorásan, dans la Géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 259. - (Route de) à Basrah. Ibid. 280. — (Relais de posto entre) et Wasith. Ibid. 281. - Jeu de mots do Khāgâni sur le nom de cette ville. Ibid. 335, note. — (Route de) au Maghreb. Ibid. 446. -(Itinéraire de) à Rakaah, par Mosoul. Ibid. 465. - (Route de) à la Mecque. Ibid. 496, 500. - Embranchement conduisant à Médine. Ibid. 498. - Traits de mœurs de son peuple vers la fin du khalifat. M. de Goeje public l'analyse d'un ouvrage arabe qui en rapporte un bon nombre. X, 51 (rap. an.). - (École scientifique de). Un mémoire parait sur co sujet. XVI, 74 (rap. an. ). - Voyez Thalathah.

Bantika. Ce que le Mahabharata dit de ce peuple. I, 396.

Voyez Aratta.

Bann AL-Ma'Ani, ouvrage de morale, par Suleiman Schådi Efendi, para à Constantinoplo. XI, 476.

Baimein. Le climat de ce pays provoque des engorgements du foie, au dire d'Ibn Khordadbeh. V, 523. — Vers à ce snjet. Ibid.

Balezin-Ildirim (Sultan). Ses dispositions .administratives. IV,

Baīezm II (Sultau), Ses disposi-

tions administratives. IV, 276. BAKETAR. Ce mot persan a perdu son sens étymologique de nord et signifie est ou ouest. XIII.

BAKKAH. Voyez Makkah.

Balan (Route de) à Sindjar et à Karkisyah. V, 466.

BALARHSCH, rubis balais. Etude sur cette pierre. XI, 109.

BALASCH CERÂNMIÂN, roi sassanide. Son histoire, d'après un auteur arménien. VII, 175.

BULINAS. Do son identité avec Apollonius de Tyano, par M. Leclerc. XIV, 111 et suiv. Voyez Belinas.

BALKH (Route de) au Tokbaristan, d'après Ibn Khordadbeh. V, 270.

BALLANTYNE doit terminer la traduction du Rig Veda commencée par Wilson, J, 84; II, 97 (rap. an.).

Balloun (, بلم), cristal do roche. Étude sur cette pierre. XI, 230.

Balsamen. Ce met correspond, dans le Penulus de Plaute, à Banl-Schamim, II, 187.

Banta, sorte de plante. XV, 53. Ban. Ce mot himyarite correspond au des Arabes, XIX,

BANAFSCH, pierre précieuse : zircon on hyacinthe. Étude sur cette pierre. XI, 117.

BANGRIER (K. M.) public le Marcandeva Pourana. 11, 102 (131). an.). - public un ouvrage - intitulé: Dialogues on the hiwdn philosophy, comprising the Nyaya, Sankhya and Vedanta, to which is added a discussion on the authority of the Vedas. II, 105, 106 (rap. an.). — public lo Narada Pantscharâtra. IV, 87 (rap. an.).

BANIZOMÈNES. Ce seraient les Banî Djoudhâm. XVII, 60. BANOU-DJOUDHÂM. Voyez Banizo-

BANOU-DJOUDHÂM. Voyez Banizomênes.

BAPTÈME. Combien il y en a do sortes, suivant un autour arménien. IX, 163.

Bans (H. A.) publio une étude sur la conjugaison des verbes persans. II, 92 (rap. au.).

Bansana (Contrée de), citée sur l'inscription d'Adulis, II, 354. Bandier de Meynand (Ch.) annonce qu'il s'occupe d'uno édition d'Ibn Khordadbeh. 1,530. - Le livre des routes et des provinces, par Ibn Khordadbeh, publié, traduit et annoté. V. 5 et suiv. - Texte. Ibid. 26 ct suiv. - Traduction. Ibid. 227 ct suiv. - Snito ct fin. Ibid. hA6. - Table des matières. Ibid. 528. travail apprécié dans le rapport annnel. VI, 13. Remarques sur l'ouvrage géographique d'Ibn Khordadboh, et principalement sur le chapitre qui concerne l'empire byzantin, par M. Defrémery, VII, 239 et suiv. Lettre de M. de Khanikofa M. Defrémery, contenant quelques éclaircissenients sur deux passages d'Ibn Khordadbeh, Ibid. 282. Ces deux travaux cités dans le rapport annuel. VIII, 27. - Notice sur la vio et les travaux de M. X. Bianchi. V, 175 et suiv. - lbrahim, fils de Mohdi. Fragments historiques, scènes de la vio d'artiste au m' siècle do l'hégiro (778-839 de notre ère). XIII, 201 et suiv. Ce travail apprécié dans lo rapport annuel. XIV, 26, 27. - Ses extraits de la chronique de Hérat, cités dans le rapport annuel. II, 15. - a traduit un chapitre de l'Histoire ottomano de Djewdet. II, 231. - et M. Pavet de Courteille ont pubbé le 2º volume des Prairies d'or de Masondi. II, 18 (rap. au.). Appréciation de ce volume. Ibid. 36. — est seul chargé de continuer la publication des Prairies d'or de Masoudi, IV, 540. - public lo 3º volume des Prairies d'or. IV, 30 (rap. an.). - public le á volume. VI, 15 (rap. an.). Observations de M. J. Derenbourg sur deux passages de ce volume. IX, 253. — publio le 5° volume. XIV, 28 (rap. an.). - le 6° volume. XX, 36 (rap. an.). — rend compte de l'ouvrage : La nuisique arabe, sea rapporta avec la musique grecque et le chant

grégorien, par F. Salvador Danicl. V, 558. - rend compte de la grammaire turque de J. Goldenthal. VIII, 433. -- prépare une traduction de la géographic de Mogaddasî, X, 54 (rap. an.). - rend compte de l'ouvrage de M. Adolphe d'Avril: L'Arabie contemporaine, avec la description du pèlérinage de la Mécque. XII, 517. - read compte du Manuel pratique de la langue ottomane do A. Wahrmund XIII, 82. — rend compte de l'ouvrage de L. W. G. Van der Berg : De contracta « do nt des » jure mohammedano. XIV, 238. — rend compte de la traduction persane du Misanthropo de Molière, par Mirza Habib. XIV. 470. — rend compte de l'ouvrage : The Divans of the six uncient arabic poets, edited by W. Ahlwardt. XVII. 187. - rend compte ile l'onvrage de M. A. Querry : Droit musulman. Recueil de lois concernant les musulmans schyites, tome I. XVIII, 217. - rend compte de l'ouvrage publié par M. de Goeje : Bibliotheca geographorum arabicorum. Pars prima: Vice requorum, anctore Abu Ishac al-Farisi al-Istakhri. XVIII. 434. - donne des détails à la Société sur l'achèvement de la table des matières des séries ή° et 5° dα Journal asiatique. I,

82. - est nommé membre de la Commission des fonds, Ibid. - est nommé professeur de ture à l'École des langues orientales vivantes. If, 538. est nommé provisoirement secrétaire-adjoint et bibliothécaire. VII, 279. - est nommé définitivement secrétaire-adjoint et bibliothécaire. VIII, 6. — donne des détails sur la réorganisation de la bibliotbèque de la Société asiatique. VII, 554. - propose de transférer les manuscrits orientaux de la Société asiatique à la Bibliothèque nationale. VIII, 253. - donne lecture d'une lettre de l'administrateur de la Bibliothèque nationale accusant réception des manuscrits tamouls d'Aricl. Ibid. 416. - propose M. Guyard pour le suppléer dans sa place de bibliothécaire. IX, 88. — traduit the persan une lettre ile Kiramat Ali, annongant l'envoi à la Société d'un ouvrage composé par lui et intitulé: Makhazi 'oloum. XIII, 64. - signale l'importance du dictionnaire turk-oriental de M. Pavet de Courteille pour l'étude des dialectes tartares, XV, 33o.

Bandelli (L'abbé). Sa notice nécrologique. VIII, 18 (rap. an.).

Bandesane. Détails sur ce personnage. 1, 376. Bandus, journal arabe rédigé par Soliman al-Haroiri. II, 58 (rap. an.).

Bargès (M. l'abbé) a publié un papyrus égypto-araméeu. II, 70 (rap. au.). - Observations sur les inscriptions phéniciennes du Musée Nopoléon III. II, 161 ct suiv. \* Observations nouvelles de M. Renan sur ces inscriptions. Ibid. 517. - public le Sepher Taghin. Liber coronalaram. Compte rendu de cette publication. IX, 242. - pnblie de nouvelles observations sur l'inscription de Marseille. XII, 75 (rap. an.).

Ban-Hebreus. Ses œnvres complètes doivent être publiées par M. l'abbé Abbeloos. XIV, 240. — Ses œuvres grammaticales sont publiées par M. l'abbé Martin. XX, 21 (rap. au.).

Bankau (Route de) à l'occident. V, 455.

Bartuélemy Saint-Hilaire est nommé membre do la commission des censeurs. III, 522; IV, 6.

Bartrinani. Une étude sur ses Centuries est publiée par M. Regnaud. XX, 15 (rap. an.).

Banuer (Livre de). M. Ceriaui en public la version syriaque. XII, 96 (rap. an.). — (Apocalypse de). M. Ceriani en public la version syriaque. Ibid. 97. — Mémoire sur cette publication. Voyez Langen. Baurgaze (Royaume de). Il correspond au royaume de Larice. I, 381.

Basch-Deftendar, ministre des finances en Turquie. III, 466. Basque (Langue). Le prince Lucien Bonaparte publie un ouvrage sur cette langue. Compte rendu de M. II. de Charencey. I, 532.

Basnan (Route de Baghdâd à).

V. 280. — (Routo de) à
l'Oman, lo long de la côte.

Ibid. 281. — (Route de) à
l'Orient, par mer. Ibid. —
Stations entre cette ville et
Masdjid Sa'd. Ibid. 508. —
Stations entre cette ville et la
Mecque. Ibid. — (Route de)
au Yémâmoh. Ibid. 511.

Bastian (A.) public son ouvrage intitulé : Die Velker des æstlichen Asiens. Cet ouvrage renferme des renseignements sur le bouddhisme. XII, 50 (rap. au.). - public une traduction de l'ouvrage siamois intitulé : Brc-Temiya-Jatak, l'un des dix principaux Djatakas, traduit du păli. Ibid. - publie une histoire da l'Indo-Chine. XII, 160 (rap. an.). - publie la relation de son voyage chez les Birmans. Ibid. - public la relation de son voyage à Siam. Ibid.

BATANÉE, ville située non loin de l'Euphrate, où se tensit une grande foire du temps d'Ammien Marcellin. I, 404. BATTÀI. Guàzì. Son histoire est publiée à Constantinople. XI,

478.

BAUDNY (F.) public une gramniaire comparée des langues classiques. XII, 28 (rap. an.). — défend, dans un écrit, l'opinion de Kuhn sur l'identité du nom de Prométhée avec le Pramantha védique. XX, 13 (rap. an.).

Bayan al-Haqq, recueil de conférences et de discussions écrites, sur la religion, entre Rahmet Oullah, savant indien, et un chef spirituel. Cet ouvrage paraît à Constantinople. XI, 481.

Băzann, nom person du bézoard. Voyez ce titre.

Bazin (A. L. P.). Sa notice nécrologique. II, 11 (rap. an.).

Beaues (J.) est reçu membre de la Société. IX, 396. — public une Esquisse de la philologie indienne. XII, 45 (rap. an.).

Beamont public une Grammaire de la langue arabe, revue par le scheikh Ali Nadyal-Barramy. II, 62 (rop. an.).

BESEDET (M') est nommé membre de la Société. VI, 6.

Brauvoin-Priaulx est nommé membre de la Société. III, 90. — public la suite de son Mémoire sur les ambassades indiennes à Rome. IV, 36 (rap. an.).

Bknowns, Voyez Saraceni.

Benn (Vallée de). Prétendues inscriptions greeques et latines qui s'y trouvent. XVII. 91, 133. — (Montagne de). Elle est granitique. Ibid. 100.—Superstition relative à un certain bruit qu'on y entend. Ibid. 102. — (Ville de). Ibid. 104.

BEEJAPOOR. Voyez Buljapour.

Beelsamen, transcription grecquie de Baal-Schamim dans Sanchoniaton, II, 166, 187.

Bren Goldberg public l'ouvrage grammatical de David Kamhi: Et Sopher. VI, 263. — Observations sur cette publication. Ibul. 278. — public, sous le titre de Ma'asé Nissim, les questions adressées par Rabbi Daniel à Rabbi Abraham, fils du Maîmonide, au sujet du Seser hammiswôt, composépar co dernier. XVI, 54 (rap. an.).

Béas (Province de), citée sur l'inscription d'Adulis. II, 353,

367.

BEHA ED-DIN AMOLI, auteur de trois opuscules contenant le résumé en vers du Mesnewi et intitulés: Nanou halwa, Nan ou panir, Schir ou Schekar. Ces opuscules paraissent à Constantinople. XI, 476.

Bena en-din al-Aamouli, mathématicien arabe. Voyez A.

Marre.

Beilda. M. Cunningham est chargé par le Gouvernement anglais d'explorer cette province. II., 20 (rap. an.). Les résultats de ses recherches sont publiés. 1V, 34 (rap. an.).

Benânistân de Djâmî. Un Commentaire persau sur cet ouvrage, intitulé Tohfat al-\*orfan, paraît à Constantinople. XIV. 81.

BEHRAM 1", roi sassanide. Son histoire, d'après un auteur arménien. VII, 148.

Brunam II, roi sassanide. Son histoire, d'après le même auteur. VII, 148.

Bennam III, roi sassanide. Son bistoire. VII, 148.

Bennam Govn, roi sassanide. Son histoire. VII, 161.

Brinam Kirmanschau, roi sassanide. Son bistoire, VII, 158. Bridhawt. Son Commentaire du Koran apprécié. II, 29 (rap. su.). — Ce commentaire paraît à Constantinople, XIV, 81.

- Un commentaire sur son commentaire est publié. Voyez Conunci.

Bernaqi, auteur d'une histoire de Sabahteguin. II, 91. — Son Histoire du sultan Mas'oûd est publiée. Voyez Nassau Lees.

BEILAK AL-QADDIAQI, auteur d'un traité des pierres précieuses. XI, 12.

Beladori, M. de Goeje public son Liber expugnationis regionum. II, 35 (rap. nn.). — Hamaker a publié la biographie de cet auteur. Ibid. — Reinand a publié des extraits de son ouvrage. Ibid.

Belts. Essais sur l'histoire économique de la Turquie, d'après les cerivains originaux. III, 416 et suiv. -- Suite. IV, 242 et suiv. - Suite, Ibid, 301 et . suiv. — Suite. Ibid. 477 et suiv. - Snite et fin. V, 127 etsniv. Compte rendu de ce travail dans les rapports annuels, IV, 29; VI, 13. — Tableau de la presse périodique et quotidienne de Constantinople, en 1864. V, 170 et suiv. - Moralistes orientaux. Caractères, maximes et pensées de Mir Ali Chir Néváii. VII, 523 et suiv. - Suite et fin. VIII, 126 et suiv. Ce travail cité dans le rapport annuel. X. 35. - Bibliographic ottomane ou notice des livres turca imprimés à Constantinople, durant les années 1281, 1282 et 1283 de l'hégire, XI, 465 et suiv. durant les années 1284 et 1285. XIV, 65 et suiv. durant les années 1286 et 1287. XVIII, 125 et suiv. Voyez missi Bianchi. — Du régime des fiefs militaires dans l'islamisme et principalement en Turquie. XV, 187 et suiv. Ce travail cité dans le rapport annuel.XVIII, 37. - annonce la vente des manuscrits orientanx de II. Cavol, qui se fera à Constantinople. VIII, 439. - traduit en lure un document relatif à Mahomet et le public à Constantinople. XIV,

90. — publie un travail sur BENGALE (Présidence du). Le Ca-· les capitulations et les traités de la France en Orient. XVI, 75 (rap. an.). - rend compte des Etudes sur les Tchinghianè eu Bohémiens de l'empire ottoman, par A. Paspati. XVIII, 453.

Belinas. Ce persennage cerrespond-il à Apollonius de Tyane ou à Pline? XI, 5, note. Voyez Balinas.

Belsoups paraît avoir régné sur les Ibérieus, au temps de Sapor I". I, 383.

Bénanes (La prédication de), soutra bouddhique. XV, 345 et suiv. - Sur le nom de ce soutra. Ibid. 437. Voyez Feer.

BEXFEY ('Th.) denne suite à sa traductien allemande des hymnes du Rig-Veda. II, 98; VI, 28 (rapp. ann. ). - Sa Grammaire sanscrite est traduite en anglais. II, 116 (sap.an.) — prépare la publication d'un Dictionnaire sanscrit-anglais. VI, 84 (rap. an.). - Ce dictionnaire paraît XII, 39 (rap. an.). — publie un mémeire dans lequel il rapproche la déesse grecque Tritonis Athénè du héros bactrien Thraétána Athwyana. XII., 31 (rap. an.). — public un Mémoire sur les désinences plurielles du verbe indo-germanique. Ibid. 26. - Voy. Biot.

Ben Gabirole Travaux qui ent été publiés sur ce philesophe. XVI, 57 (rap. an.). Voyez Suchs.

talogue des manuscrits sanscrits de cetto présidence est publić, Compte rendu, XVIII, 222.

BENI-MEZAB. Une étude sur cette tribu est publiée par le baron Aucapitaine. XII, 123 (rap. an.

Вепакноти (Traité des) du Talmud de Jérusalem et de celui de Babylene. Une traduction française en est publiée par M. Schwab, XX, 32 (rap. an.).

Beneenk (Ethnegraphio). Travaux sur cette matière. XX, 44 (rap. an.). Voyez Féraud, Mercier, Oppetit. — (Numératien) comparée avec celle des Aztèques. Publication de M. Conestabile. Voyez ce nom. -(Race). Resistance qu'elle a opposée à l'islamisme, M. E. Mereier publie un mémoire surce sujet. XVI, 78 (rap. au.).

Bennens. Études do M. Tauxier sur leurs migrations. II, 16 (rap. an.). - M. Olivier publie des recherches sur feur origine. XII, 123 (rap. an.). — Thamou, Mémeire sur leur origine. Ibid. - (Inscriptions). Voyez Libyques. - (Tribus) décrites par Ibn Khordadbeh. V. 462.

Beneaucgen. Sa netice nécrologique. XVI, 16 (rap. an.). Beng (A.) public un ouvrage sur l'expédition prussienne

dans l'Asic orientale. Compte

rendu de cette publication. IX, 421.

Bergaigne (A.) est reçu membre de la Société. XIII, 160. — traduit l'opusculé de Curtius: La chronologio dans la formation des langues indo-germaniques. XVI, 21 (rap. an.). — public le texto et la traduction du Bhâmint-Vilása. XX, 14 (rap. an.).

Bergé (A.) est nommé membre de la Société. IV. 431. publia un Dictionnairo persanfrançais. XVI, 29 (rap. an.). — Compto rendu de cette publication. XIV, 472.

Bengewi, auteur de la Mohammediyych. Le commentaire de Khâdimî sur cet ouvrage paraît à Constantinople. XVIII, 143. —Voyez aussi Birgeli, Mohammed ben Ali el-Bergewi.

Beafoat, commentaire sur la Tarigat (Vic religieuse) par Abou Sa'id Mohammed al-Khådimi, public à Constantinople. XIV, 70.

Berlinen (A.) publie le Commentaire de Raschi sur le Pentateuque. XII, 89 (rap. an.).

 Rénose. Un commentaire sur ses fragments cosmogoniques est publié par M. Lenormant, XX, 31 (rap. an.).

Benyt. Étude sur cette pierre précicuse; ses noms chez les anciens et chez les Arabes. XI, 67. — Ses gisements. Ibid. 71. BÉTEL. En mâcher ensemblo signifie se marier chez les Anusmites, III, 150.

BETHESDA (Piscinc de). Des observations sur ce sujet sont présentées à l'Académie par M. Clermont-Ganneau. XVI, 46 (rap. an.).

BETHSATDE. Des recherches sur le site de cette ville sont publiées par M. do Sauley. XX, 28 (rap. an.).

BETTLES (Culte des) chez les Chaldéens. Mémoire sur cette question, que lit M. Lenormant à l'Académic. XVI, 66 (rap. an.).

Beunmann (Do). Son Vocabulaire de la languo Tigré est publié par A. Merx. XII, 101 (rap. an.).

Bézoard. Étymologie do co mot, d'après Teifaseliî, et étude sur cetto substance. XI, 143.

BHAGAVATA - POURANA. Il en a paru deux éditions à Bombay. Il, 103 (rap. an.). — M. Hauvette-Besnault en public, avec traduction, un extrait sur les amours de Krischna avec les Gôpis. V, 373 et suiv.

Buagavati. Études que public sur cet ouvrage M. Weher. XII, 41 (rap. an.).

BHAMINI-VILASA. Cet ouvrago est publié avec traduction par M. A. Bergaigne. XX, 14 (rap. an.).

BHASKARA, astronome indien, auteur du Siddhanta Siromani. Une traduction de cet ouvrage est publice par M. Wilkinson. II, 111 (rap. an.). Voyez Bhan Daji.

BHATTOTPALA, astronome indien. Voyez Bhan Daji.

Bhau Dan est nommé membre de la Société. II, 376. publie une étude sur l'époque et l'authenticité des œuvres des astronomes indiens Aryabhatta, Varahamihira, Brahmagoupta, Bhattotpala et Bhaskaracharya. VI, 81 (rap. an.). — publie une étude sur Kalidåsa et sur l'époque de sa vic. Ibid. 83.

Buayabuuti, anteur du drame intituló Uttara Hâma Tcharita. Voyez ec titro.

Buovar, termo sanscrit de numeration. Ce qu'il signifie et comment il est transcrit par Albiroûni, 1, 280.

B1, chefs Kirghiz, II, 321. Voyez Manaps.

BIANCIII (T. X.). Bibliographic ottomane on notice des ouvrages publiés dans les imprimeries turques de Constantinople, et en partie dans celles de Boulac, en Égypte, depuis les derniers mois do 1856 jusqu'à ce moment (1863). II, 217 et sniv. — Notice nécrologique de cet orientaliste. IV, 13 (rap. an.). — Notice sur sa vie et ses travaux, par M. Barbier de Meynard. V, 175.

BIBLE (Dictionnaire de la) publié par MM. Smith et Grove. IV.

37 (rap. an.) - (Dictiounaire de la) et du Talmud, public par M. Hamburger, XII, 88 (rap. an.). — Quels sont les livres qu'on doit y admettre. suivant un auteur arménien. IX, 193. - Efforts tentes pour en corriger le texte, au moyen du Talmud. XII, 87, 88 (rap. an.). - (Etudes sur les mots égyptiens do la), par M. A. Harkawy. XV, 161 et suiv. - Sa division en Sedarim. XVI, 529. - Ses Qeri-Qethib. Ibid. 536. - Voyez Ceriani, Field, Phi-IBS.

BIBLIOGRAPHIE ottomane. Voyez Belin, Bunchi. - des voyages et des descriptions de la Palestine. Onvrage que public M. Tobler. XII, 85 (rap. an.). Виньтотні рокать по вісти в Voy. Ceriani. -- Nationale. Lo calalogue de ses manuscrits hèbreux et sainaritains est sous presse. III, 562. - Il est publie. VIII, 429; XII, 92. Voyez Zotenberg. — de Pergame. I, 140. -- de Raghib Pacha. Le catalogue en est publié par 'Abd ar-Rahman Nadjim Efendi. XIV, 86. de la Société asiatique. Son uouveau règlement. IX, 88. Voyezanssi Barbier de Meynard. BICKELL (G.) public une collec-

tion d'hymnes authentiques de saint Ephrem. XII, 98 (rap. au.).

Bidiapoun, M. Fergusson public

un grand ouvrage sur l'architecture do cette ville. XII, 46 (rap. au.).

BIEN et mal. Maximes orientales sur ce sujet. VIII, 145.

Bienaymé. Idées qu'il suggère à M. Wæpcke, relativement aux noms des chiffres, au moyen âge, I, 51.

BIENPMSANCE, Vovez Ilisan,

BIGUNDET (Rev. P.) public una nouvello édition de sa Vie de Gaudama, le bouddha des Birmans. Compte rendu de cet ouvrage. IX, 268. - dans le rapport annuel. XII, 48. — Extrait d'une lettre adresse à M. Foncaux, annonçant l'envoi du Pitagat et du Kambassa, ouvrages phlis. X, лит. — A son instigation, le roi de Birmanie envojo à Paris un exemplaire du Tripitaka. XII, 48 (rap. an.).

Bioos (Col.). Il public avec M. Fergusson des ouvrages d'architecture indienne. Voyez

Fergusson.

Bin. Ce mut correspond en himyarite an des Arabes. XIX, 503, 540.

BIN BIR GUNI, version turque des Mille et un jours. Le premier volume paraît à Constantinople. XIV, 85.

Binà, tables de conjugaison, ouvrage publié à Constantinople. XIV, 68. Voyez Kafewi.

Biographie (Ouvrages de) pu-

bliés à Constantinople, en 1284 de l'hégire. XIV, 76. - en 1265, Ibid. 88. — en 1286. XVIII, 134. — en 1287. Ibid. 148. — des orientalistes, Voycz G. Dugat.

BIOGRAPHIQUE (Ouvrage) d'Ibn Khallikán. Voyez ce titre.

Bior. Co savant a cerit à Benfey uno lettre sur les Nakschatras, dans laquelle il se rencontre avec l'opinion de Max Müller, 1, 83.

Binen (S.) public un Dictionmire hiéroglyphique et un Abrégé do grammaire égyptienne. XII, 128 (rap. an.). - public une traduction complète du Rituel funéraire égyptien. Ibid. 138.

Binen et Frank publient les inscriptions himyarites du Musée Britaunique. II, 399; IV, 4a (rap. nu.).

Binekla. Sou ouvrage intitulé Ishar ou Révélation des mystères paraît à Constantinople. XIV, 68. Voyez Bergeioi.

Binmanis. La relation d'un voyage dans ce pays est publiéo par M. A. Bastian, XII, 160 (rap. an.). - (Lo roi de) envoie en cadean à Napoléon III un exemplaire du Tripitaka. XII, 48 (rap. an.).

Binnans. Une histoire de la vio de leur bouddha, Gaudama, est publiée par M. Bigandet. IX, 268; XII, 48.

Binzen (Ronte de Dinawer k),

d'après la géographie d'Ibn Khordadbeh. V. 488.

BISCHBALIK. Voyez Khonei-thsu.

BITTIKH. Voyer Melon.

BLACHÈRE (E.) est reçu membro de la Société. XIII, 160.

BLAU (E.) public une étude sur les inscriptions phéniciennes d'Ipsamboul. VIII, 38 (rap. an.).

BLEEK (A. H.) traduit en anglais la version allemande de l'Aresta, faite par Spiegel. Compte rendu de cette traduction, III, 36g.

BLEMMYES. Une natice sur ce peuple est publiée par M. Révillout. XX, 49 (rap. cn.).

BLOCHMANN (IL) commence une nouvelle édition, avec traduction anglaise, de l'Áylai Akbari.
X, 44 (rap. an.)

BLEMHART (C. H.) publie un Manuel de la langue ambarique. XII, 102 (rap. an.).

Bodhisattva (Le). Examen qu'on lui fait subir pour lui accorder la main de Gôpā, et en quoi il consiste. I, 255. — explique à Ardjouna la uumération « qui péoètre jusqu'à la poussière des premiers atomes. » Ibid. 258. — Son calcul comparé avec l'Arénaire d'Archimède. Ibid. 266 et suiv.

BODHISATTVAS (Soutras relatifs aux). IX, 279 et suiv.

Bodias (Raco des), citée dans l'inscription d'Adulis, II, 354, 367. Boice. Sa géométrio joue un rôle dans l'histoire des chiffres. I, 31. — Ses œuvres complètes ont été imprimées à Venise et à Bâle. Ibid. 37. — (Passage de), relatif aux chiffres, publié de nouveau par M. Wæpeke. Ibid. — Voyez aussi Géométrie.

Bottilings (O.) public ses Indische Sprüche, texte sanscrit et traduction allemande, avec addition de sentences tibétaines publiées par M. Schiefner. IV, 90, 91 (rsp. an.).— et Roth. État de la publication de Ieur Dictionnaire sanscrit-allemand. II, 119; IV, 91; VI, 84; XII, 39 (rapp. ann.).

Bœrocece. M. G. Rey public un mémoire sur cette ville. XII, 84 (rap. an.).

Buttuniu (F.). Sa grande grammaire hébraïque est publiée, après sa mort, par F. Mühlau, XII, 68 (rap. an.).

BOHAN (Pierre de). M. Clermont-Ganneau communique à l'Académie une note sur cette pierre. XVIII, 24 (rap. an.).

Bonémiers ou Tchinghiane de l'Empire ottoman. M. Pespati publie à Constantinople un ouvrage sur leur langue. Compte rendu de cet ouvrage. XVIII, 453.

BORRARA. Voyez Boukhara.

BOKHARI. Son grand recueil de traditions musulmanes est publie par M. Krehl. II, 34; IV, 51; VI, 36 (rap. en.). — Une édition en a paru à Dehli. II, 34. — Une autre édition a parn à Boulâq. IV, 50 (rap. an.). Veyez Mohammed Bokhárt, Mohammed Kittah, Qastaláni, Rahwi Efendi.

Bombay (Présidence de). Un catalogue des ouvreges indigènes imprimés dans cette présidence, jusqu'en 1864, est publié. XII, 45 (rap. an.).

BONAPARTE (Le prince Lucien)
public un cuvrage sur la langue
basque et les langues finnoises.
Compte rendu de cet ouvrage.
1, 532.

Boncompaont (Le prince B.) est nommé membre de la Société. iI, 531. — a publié des fragments de la traduction latine du traité du grand Sindhind, par al-Khårizmi. I, 239. — publie une brochure de F. Wæpeke intitulée: Pessages relatifs à des sommatiens de séries de cubes, extraits de deux manuscrits arabes inédits. VI, 48.

Bonsaer, nom défiguré d'Abou Sa'îd, fils d'Oldjaitou. Voyez ce titre.

Bore (F.) publie une troisième éditien de sa Grammaire critique du sanscrit. II, 116; IV, 91 (rapp. ann.). — M. Arendt publie un Index général de sa grammaire comparative. III, 369. — Sa Grammaire comparative est traduite en françeis. Veyez Bréal, — Une nouvelle édition de son Glossaire sanscrit paraît. XII, 40 (rap. an.). — Sa netice nécrolegique. XII, 16.

BORSIPPA, ville fameuse pour ses devins, 1, 21.

Bosnaly Fazil (Pacha) public à Constantinople un commentaire sur les Ewrâdi Kebiri Mewlewie. XI, 48e; XVIII. 130.

Bosnawi Kari (Efendi). Son Traité sur l'erdre de l'univers (Nizâmi 'Âlem) paraît à Censtantineple. XIV, 84.

Bostany (Pierre al-). Veyez Thannous asch-Schidyaq.

BOTANIQUE. Traités en turc sur ectte matière. Voyez Rewnagi Boustán, Sálih Ejendi. — Ce qu'en connaissaient les Arabes. XV, 5 et suiv.

BOTTA. Sa copie de la grande inscription de Khersahad appréciée. I, 5. — Sa notice nécrolegique. XVI, 18 (rap. en.).

BOUCHEN (R.) est nommé membre de la Société. II, 5. — Deux peëtes antéislamiques. Netice sur 'Orua ben el-Ward et sur Noul-Asba el-Adonani. IX, 97 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. X, 39. — public la première livraisen du Diwan de Ferazdek. XVI, 72 (rap. an.).

BOUDDHA. Epoque de sa mert, suivant Westergaard. II, 116 (rap. an.). Veyez Wester-

gaard. - Ses premiers essais de prédication. VIII, 89 et suiv. -- (Discours du), pendant sa prédication à Bénarès. XV, 393. - Traduction du discours par lequel il commença son apostolat à Bénarès. Voyez Gogerly. - Voyez Bodhisuttva, Gaudama, Loins, Phat.

BOUDDRIQUES (État des études). II, 122 (rap. an.). - (Etudes). Voyex Feer. - (Livres). Coup-d'œil sur leur publication en Eurape et dans l'Indo, publication de M. Foucaux. XVI, 23 (rap. an.). — (Migrations). Leur influence sur la littérature de la Corée. VIII, 442.

BOUDDHISME. Ilistoire de son iutroduction dans le Kashmir. par M. Fecr. VI, 477 et suiv. - (Réfutation du), mémoire de M. Spence Hardy. XII, 49 (rap. an.). - Voyez d'Alwis, Bastian, Feer, Schlagiatreit, Wassilief.

Boudier, nom d'un roi qui se trauverait sur une brique de Kalah - Schergat. Etudo de M. Lenormant sur ce noni. XVI, 66 (rap. an.).

Bouga, nom éthiopieu de la race des Bodjas. Il se trouve dans une inscription d'Axoum. II,

Bougalres (Tribu des), citée sur nne inscription d'Axonm. II, 364, 367.

Bougie. Une histoire de cette ville

est publiée par M. Féraud. XVIII, 36 (rap. an.).

Bournana (Villes de la province de). V, 263. — (Itinéraire de) a Samarcando. Ibid. 264.

BOUKHARIE (La petite) est soumise par Pau-tschao. 1, 359. BOULADIENGH-SANG, ambassadour chinois auprès de Keikhâtou-Kban. II, 254.

BOULAQ. Ses presses et ses publications. IV, 50. - (Musée do). Le Catalogue en est réimprimé. XVI, 84 (rap. an.). — Uno partie des papyrus égyptiens de ce musée est publiée. XX, 45. Bouloun. Voyez Ballour.

Bouquer (Lo). Ce journal arménien s'appelait auparavant « La Cilicie. » VIII, 440.

Boungoin (P.). Voyez Cortambert. Bounnan-1-Oati'. Passage de cu dictionnaire persan, relatif an mot hindisah. 1, 508 et suiv. - Co dictionnaire est traduit en turc et parait à Constantinople. XVIII, 154.

Bounout, nom chinois des Kirghis. 11, 310.

Bouschnour, disciple de Bâb. VII, 344.

Boussole. A qui en est due la decouverte. 1, 423. Voyez Char magnétique. - Document arabe pour l'histoire de la boussole. XI, 174.

Boustax de Sa'adi. Une traduction française en est commencée par M. Nicelas, XVI, 28 (rap. an.).

Boy (V.) est nommé membre de la Société. V, 532.

Bozzi (M') est nommé membre de la Société. VII, 97.

BRAUMA. Ce que dit de ce dieu Albirouni. 1, 281.

Brahmagoupta, astronome indien cité par Albirouni. 1, 283. — Sur ses ouvrages, leur époque et leur authenticité. Voyez Bhau Daji.

Brauma Varvarta Pourana. Des extraits en sont publiés par L. Leupol. Compte rendu de cette publication. XIII, 378.

Brandis (J.) public son ouvrage intitule: Münz- Mass- und Gewichtswesen in Vorderusien bis auf Alexander den Grossen. XII, 71 (rap. au.). — public un opuscule sur les sept portes de Thèbes. Ibid. 72.

Brata-Yuddua, poème épique en kawi, publié par M. Cohen Stuart. II, 21 (rap. ann.). — Le Mahabharata a fourni le sujet de co poèmo. Ibid. — Des extraits ont été publiés par Raffles et Crawford. Ibid. — M. de Humboldt en a donné nno critique et une analyse. Ibid.

Bng-Temrya-Jarak, djataka traduit du påli en siamois, que publie M. Bastian. XII, 50 (rap. an.).

Breat (Michel) rend compte du mémoire de Max Müller: On ancient Hinda astronomy and chronology, 1, 83.— rend

compte du Dictionnaire sauscrit-français de MM. Émile Burnouf et L. Leupol. Ibid. 84. — public une étude de mythologie comparée sur Hercule et Cacus. II, 110 (rap. an.). - prépare une traduction de la Grammaire comparée de Bopp, Ibid: 135. — public le premier volume de cetto traduction. Compte rendu de ce volume. X, 361. - Le denxième volume parait. XII, 20 (rap. an.). - Lo troisième volume. XVI, 20 (rap. au.). - rend compte do deux ouvrages de M. G. Storck sur la déclinaison des substantifs et des adjectifs, et sur la formation des cas, en pâli. 11, 307. — est nonimé membro du Conseil. X, 10. — e public un rapport sur lo progrès des ctudes sanscrites en France. XI, 290. - public nu discours d'ouverture de son cours sur la forme et la fonction des mots. XII, 21 (rap. an.). — publican mémoire sur les progrès de la grammaire comparce. Ibid. rend compte de la syntaxe nouvelle de la langue chinoise de M. S. Julien. XIII, 538. - public une leçon d'ouverture de son cours sur les idées latentes du langage. XVI, 20 (rap. an.). — defend la mythologie comparce contre les attaques de MM. Comparetti et Dietrich Müller. Ibid. 22.

BRESNIER. Sa mort est annoncée. XIV. 22 (rap. an.).

BRIHAT-SANIITA de Varahamihira. Il est traduit par M. Kern. VI,

81 (rap. an.).

Brill (M') rédige à Paris le journal hébreu Libanon. XVI, 58 (rap. an.). — publie dans ce journal le commentaire de Maimonide sur le traité Résch haschschanah du Talmud do Babylone. Ibid. — publie le Zekout Adam, par David de Rocca Martics. Ibid. 59. publie le Séfer scha'aschoaine de Joseph hen Meir hen Zebarah, avec une introduction de M. Senior Sachs sur la famille de Zeharah. Ibid.

Briston (Ch.) est nommé membre de la Société. VIII. 416.

BRITISH MUSEUM. Voyer Musée

britannique.

BROCKHAUS (II.) public un travail sur la transcription de l'alphabet arabe. II, 60 (rap. an.). — public une analyse du sixième livre de la collection de contes indiens de Somadeva, intitulée Kathásaritságara. VI, 82 rap. an.). — termine son édition du Kathásaritságara, XII, 44 (rap. an.).

Bnosser envoie à V. Langlois la traduction de l'inventaire des manuscrits géorgiens du monastère d'Ivéron. IX. 331. — Cette traduction paraît dans le Journal asiatique. Ibid. 337 et suiv. — termine sa traduction

de l'histoire de Siounie, par Stephanos Orhélian. XII, 64 (rap. an.).

Bnousaly Isma'ıl (Haqqi Qondsi).
On public à Constantinoplo sa version turque de l'ouvrage intitulé: Roûh al-bayán fi tafsir al-Qor'án (Esprit de l'explication sur l'interprétation du Koran). XVIII, 131. Voyez Isma'îl Haqqi.

Baowx (J. B.) public la traduction d'un catéchisme sousi en turc. VI, 26 (rap. an.). public un ouvrage intitulé The Dervishes, or oriental spiritualism. XII, 62 (rap. an.).

Brown (Ph.) public un manuel de la chronologie du midi do l'Indo, intitulé: Carnatic chronology. The hinda and mahometan methods of reckoning time explained, with essays on the systems and symbols used for numerals, a new titular method of memory, historical records and other subjects. IV, 96 (rap. an.).

Brown (Rev. S. R.) public des dialogues en japonais et en anglais, avec un index pour servir de vocabulaire et une introduction sur la structure de la grammaire. IV. 112 (rap. an.).

Baug (Benjamin). Sa relation de la conquête de la Morée, en 1715, est publiée. Voyez Finlay. — D'autres pièces de lui sont publiées. Voyez Dumont. · Bauescu (H.) commence la publication d'un dictionnaire égyptien hiéroglyphique ot démotique, avec l'explication en francais, en allemand of en arabe, et la comparaison des mots égyptiens avec les mots correspondants des langues sémitiques. XII, 128 (rap. an.). --public une traduction de quelques parties du roman égyptien de Setnau. Ibid. 137. publio un article sur les changemonts de forme traversés par les âmes des morts, d'après les croyances des anciens Egyptiens. Ibid. 138. Voyez Brugsh et Lepsias.

BRUNET DE PRESLE lit à la Société une notice sur un ouvrage intitulé : Kiraia doules douves « La Chine conquise, » par Ch. Notaras, manuscrit gree de 1694. XI, 524.

BÜHLER (G.). Voyoz Bühler et West.

Bulganes (Journaux), paraissant à Constantiuople. V. 172. — M. Chwolsohn public un mémoire sur ce peuple et sur d'autres encore, d'après Ihn Dasteli. XIII, 484.

Bundenesch. Cet ouvrago est publié avec traduction et glossaire par F. Justi. Compte rendu de cette publication par M. Garrez. XIII, 161. — Discussion sur la date de la composition de cet ouvrage. Ibid. 162.

Bureau (L.) est nommé membre do la Société. III. 550.

Burgess (J.) public un article sur les Nakshatras. VIII, 42 (rap. an.). — poursuit ses travaux sur l'astronomic indionne. XII, 61 (rap. an.).

Bungess (W. R.) public un Essai sur la parenté primitive des langues sémitiques et indo-ouropéennes. XII, 67 (rap. an.).

BURNELL (A. C.) est reçu membre de la Société. XVI, 294.

Burnour (Emila) et L. Lenpol publient un dictionnairo classiquo senscrit-français. Compte rendu do cet ouvrage. I, 84. — dans les rapports aunuels. II, 117; IV, 91; VI, 83. — publient uno seconde édition do leur Méthode pour étudier la lauguo sanserite. II, 117 (rap. an.).

Bunt (T. S.) est reçu membre de la Société. XI, 451.

BYZACIUM. Ses Emporia phénicions. Voyoz Daux.

BYZANTIN (Empire). Énumération de ses provinces, par Ibn Khordadbeli. V, 474, 478. Voyez Grecs, Roûm.

Byzantis, journal gree paraissant à Constantinople. V, 172.

Casivers de lecture, récemment fondés à Constantinople. XI, 490.

CACHEMINE et Cachemiriens. Voy. Kasekmir et Kasehmiriens.

Cacus (Hercule et), étude do mythologie comparée que public M. Bréal. II, 110 (rap. an.).

Gaomus (Légende de). M. Lenormant publie un mémoire sur ce sujet. XII, 70 (rap. an.).

Cadhan solaire phénicien de M. Renan. Note de M. Worpeke. 1, 292. — Ce que dit Vitruve de cette espèce de cadrau. Ibid.

GAHEN (M') est nommé membre de la Société. I, 290.

Came. On y fonde un journal arménien. V1, 558.

CAIX DE SAINT-AYMOUN est noumé membre de la Société. V, 367. — publie un mémoire sur la langue fatine étudiée dans l'unité indo-européenne. XII, 27 (rap. an.).

ÇAKYAMOUNI. Voyez Bouddha.

CALAA (District de), cité sur l'inscription d'Adulis, II, 352.

CALCUL indien. Citations de traités arabes sur cette matière. Voyez Ahmed ben 'Omar Alsurábist, Ali ben Abi Nasr, Ali ben Ahmed an-Nasawi, Ibn al-Haitham, Modjiabi, Moqui, Qalwalidat, Send ben Ali, Sinân Ibn al-Fath, — de poussière. Ce que c'est. 1, 258 et suiv. — C'est de là que vient le nom de Ghohâr (chiffre). Ibid. 267. — Autre explication. Ibid. — Calcul sur de la poussière, usité dans l'Inde, d'après Albirouni. Ibid. 276. — par les lettres de l'alphabet, chez les Arabes. 1, 275. — (Traités de) en ture, parus à Constantinople. XIV, 68; XVIII, 139. Voyex Arithmétique.

CALIDASA. Voyez Kalidása.

Callignaphe (Célèbre) ottoman. Voyez Dja'far.

Callinque. Cette villo est l'objet d'un rescrit des empereurs Théodose le Jenne et Honorius. 1, 405. Voyez Artaxata, Nisibe.

CALTIS on Chalens, nom du chiffre 6, an moyen age. 1, 47 et suiv.

Calvitie. Manière de la combattre, d'après un médecin arabe. V1, 448.

Самворде (Chronique royale du) traduite par F. Garnier, XVIII, 336 et suiv. — Suite et lin, XX, 112 et suiv. — La relation originale du voyage des Hollandais dans ce pays, en 1644, est publiée par F. Garnier, XX, 50 (гар. ап.).

Camponeten. Une étude sur l'al-

phahet de cette langue est publice par M. Janneau. Compte rendu de cet ouvrage. XIX, 558. — dans le rapport annuel. XX, 49. — Un manuel pratique de cette langue est public par M. Janneau. Compte rendu. XIX, 558. — dans le rapport annuel. XX, 49.

CAMINACUM. Le nom de cette ville du Yémen, citée par Pline, se retrouve sur une inscription sabéenne. XIX, 502.

Camnos (Nécropole de), dans l'île de Rhodes. Le journal des fonilles qui y ont été exécutées est publié. XII, 71 (rap. an.).

CAMPHINIER. Description do cet arbre, par Ihn Khordadheh. V, 287.

Canaan (Laugue de). Elle était encore parlée et écrite en Phénicie, sous les Séleucides, II, 186.— Conclusions qu'on peut tirer, à l'égard de cette langue, d'une inscription d'Oumm al-'Awâmid, Ibid.

CANDAGE, reino d'Abyssiaie. I,

Candra et Sofirya Soutra du Paritta, XVIII, 290.

GANKADA ACHANYA. Son poème, l'Atmabadha, nouvellement traduit par F. Nève. VII, 5 et suiv. — Sa vic et ses écrits. Ibid. 21.

CANNY publicame description des côtes de la Mantchourie russe. VIII, 42 (rap. au.). CANON d'Avicenne. Voyez Avi-

Canopus (Inscription trilingue de). Voyez Lepsius, Mariette-Bey, Renisch.

GANTANAVA. Son traité de l'accentuation sanscrite est publié par M. Kielhorn. VIII, 39 (rap. an.).

Cantique des Cantiques. Le commentaire arabe de Rabbi Yaphet sur ce cantique est publié par M. P. Jung. XII, 89 (rap. an.).

CAPHARXARUM. M. de Sauley public des recherches sur le site de cette ville. XX, 28 (rap. an.).

CAPITANS-PAGHAS. Râmiz Pacha Zâdèen public une biographic, à Constantinople, XIV, 89.

CAPITATION ( ), Ouvrage ture qui paraît sur cette matière. XI, 80.

CAPITULATIONS et traités de la France en Orient, publication de M. Belin. XVI, 75 (rap. an.).

Canatheopony (A.) est nommé membre de la Société. VI, 6.

Canavanes romaines qui se rendaient en Chine. Voyez Pline, Pomponius Mela, Ptolèmée, Yu-men-kouan.

CARDADIA, terme astronomique employé par les Arabes et veuant du sanscrit kramadjyā. I., 574.

CARIPETA. Cette ville citée par Plina ne pent être identifiée avec la Kharibé des environs de Sana. XIX, aga, note.

CARMATHES. Voyez Karmathes.

Canmoly (E.) public, sous le titre de Imré Schepher, un traité de prosodie néo-hébraïque de Rabhi Absalom Misrachi. XII, 91 (rap. an.).

CARNON, ville sabéenne prise par Ælius Gallus. Elle est citée sur une inscription sabéenne.

XIX, 498.

Carpentras (Inscription de). Notes épigraphiques de M. Derenbourg sur cette inscription. XI, 277.

CARTE (Une) du Japon, gravéo au Japon, sera enveyée à la Société par M. Duruy, VI, 261. — du cours inférieur du Jourdain et de la mer Morte. Voyex Vignes. — de la Palestine de Van-de Velde. On en publio une nouvelle édition. XII, 84. — de Peutinger. Voyez ce nom.

Cantes géographiques en turc. XVIII, 139, 150.— routières de l'Orient. Ouvrage que publie M. Sprenger. VI, 40 (rap. au.).

Canthage. Nouvelle inscription qu'on y a découverte. XII, 76 (rap. an.). — (Inscriptions phéniciennes de) qui figuraient à l'exposition universelle do 1867. XII, 445 et suiv. Voyez Rodet. — Observations de M. de Longpérier sur ces mêmes inscriptions. XIII, 343 et suiv.

Cas. Sur leurs substitutious dans les langues indo-européennes. Mémoire que publie M. Delbrück. XII, 26 (rap. an.). — Leur formation en pâli. Voyez Storck.

Casan, Voyez Karaa.

CASPIENNE (Les royaumes de la).

Ce que Virgile entend par là.

1, 203. — M. Melgounof publie une description de la côte méridionale de cette mer.

Compte rendu de cet ouvrage,

VII, 280.

Cassionone. Passage de ses œuvres cité. 1, 43. Voyez Once.

Castes indicanes. M. Weber publie un mémoire sur ce sujet. XII, 4: (rap. an.).

CATABANI (Les) des anciens géographes sont cités sur uno inscription sabéenne. XIX, 510.

CATARAGO (J.) Histoire des émirs Maan qui ont gouverné le Liban, depuis l'année 1119 de J. C. jusqu'à 1699, extraite d'un vieux manuscrit arabe. III, 266 et suiv. — Cet extrait se retrouve dans l'bistoire du Liban, imprimée à Beyrouth, en 1859, et dont l'auteur se nonme Thannous asch-Schidyâq. Ibid. note. — Le travail de M. Catafago cité dans le rapport annuel. IV, 30.

CATAÏA. Voyez Quidia.

ÇATAKOTI PRAVISTARAM, commentaire du Râmâyana. Voyez ce titre. CATARACTS. Son traitement, d'après un médecin arabe. VI, 46G.

CATARRHES. Voycz Rhumes.

Catéciusme en langue kabyle, qui paraît à Alger. XX, 44 (rap. an.). — musulman. Voyez Ilmi Hal.

CATÉGORIES d'Aristote. Vers des Ta'rifât de Djordjânî qui s'y

rapporte. IX, 255.

CATZEPHLIS (M') est nommé membre de la Société. I, 81.envoie à la Société un manuscrit arabe intitulé Risalch al-Hatemick, Ibid. 531.

CAUCASE. Chartes recucillies dans le Caucase par la Commission archéographique russe. Compte rendu de cette publication, XIII, 80. - indien. Au dire de Plutarque, les divinités grecques y auraient été adoptées. I, 3o3. - (Inscriptions koufiques du). Voyez Khanikof. - Voyez Bab al-abwab.

CAUSSIN DE PERCEVAL. Sa notice nécrologique. XVIII, 14 (rap.

, . . an. ).

CAYOL (H.). M. Belin annouce la vento de ses manuscrits orientaux, à Constantinople. VIII, 439.

CECCALDI (G. C.) donue, dans la Revuo archéologique, des détails sur les fouilles exécutées à Chypre par M. de Cesnola. XVI, 48 (rap. an.). — continuo ses rapports sur ces fouilles, XX, 29 (rap. an.).

CECCALDI (T.), consul de France à Larnaca, envoie au Louvre des inscriptions chypriotes et pliéniciennes, XVI, 47, 48 (rap. an.).

CEDRATIER ou Citronnier. Voyez Citronnier.

CELENTIS, nom du chiffre 9, au moyen age. I, 47.

CENT-HUIT. Mémoiro sur ce nombre. Voyez Halmbae.

CENTURIES de Bartribari. M. P. Regnaud public une étude sur ces centuries. XX, 15 (rap. an.).

CEPHALALGIE. Moyens de la traiter, d'après un médecin arabe. VI. 432.

CÉRÉALES. Leurs noms chez les anciens et chez les Arabes principalement, par Clément-Mullet. V. 184 et suiv.

Centari (M. l'abbé) public une partie de la version syriaque de la traduction des Septante. VI, 54 (rap. an.). — public des textes syriaques apocryphes de la Bibliothèque ambroisienne de Milan. XII, 96 (rap. an.). Voy. Baruck, Esdras, Exode, Genèse, Jérémie.

. CESAR. Ce mot se rencontre dans les annales chinoises, sous la forme Kai-sa. I. 300. Voyez

aussi Jules César.

CESNOLA (De) public des antiquités chypriotes provenant des fouilles exécutées par lui en 1868. XVI, 48 (rap. an.).

— M. G. Ceccaldi donne des détails sur ces fouilles, dans la Revue archéologique. Ibid. CEYLAN (Île de). Elle n'était pas connue des Romains, 1, 354.

— Un roi de cette île envoie une députation à l'empereur Julien. Ibid. 400. — M. d'Alwis publie un mémoire sur la démonologie et les superstitions des habitants de cette île. X. 52 (rap. an.). — Voyez Cosmas, Pline, Serendib.

CHARAS (F.) public un nouveau travail sur l'inscription de Rosette. XII, 126 (rap. an.). nublie, avec M. Wicliffe Goodwin, la relation du voyage d'un Egyptien en Syrie, en Palestine et en Phénicie, au xive siècle avant notre ère, tradnite d'un papyrus égyptien. Ibid. 127. - public un travail sur la détermination métrique de deux mesures égypticunes. Ibid. 136. — communique à l'Académie une dissertation sur un papyrus égyptien du xiv\*siècle. XVIII, 33 (rap. an.). - pablic un mémoire sur les rois pasteurs de l'Égypte, XX, 46 (rap. an.). — M. Maspero en a rendu compte. Ibid. 47. -Voyez aussi Egyptiens (Chiffice, nombres, mesures), Horrack (de).

CHALCUS. Voyez Caltis.

Cuature (Une histoire de la) et de l'Assyrie est publiée par M. Oppert. VI, 60 (rap. au.). CHALDÉAN (Dictionusire). Celui de M. J. Lévy est termiué, XII, 93 (rap. au.). — (Un monument mathématique) est publié par M. Lenormant, XVI, 65 (rap. an.).

CHALDEENS (Culto des betyles chez les). Mémoire que publie M. Lenormant. XVI, 66 (rap.

an.).

CHALKOUS (χαλχοῦς) est donné comme étymologie de Chalcus ou Caltis (quo ville). 1, 5ο.

Chalour (Stèlo de). Mémoire que public sur cette stèle M. Mariette. XII, 133 (rap. an.).

CHAMBRE des rois de Tolède, décrite par Ibn Khordadbeh, V, 517.

Champion. Voyez Julien (S.) et Champion.

CHAMPOLLION (le jeune). La 7° et la 8° livraison de ses Monuments de l'Égypte et de la Nubie sont publiées par M. de Rougé. XVIII, 31 (rap. an.).

CHAR magnétique on boussole des Chinois. I, \$24.

GHABERCEY (II. de) rend compto de l'onvrage de L. Bonaparte sur la laugue basque et les laugues finnoises, I, 532.

CHARITÉ (Maximes orientales sur la). VIII, 142.

CHARLEVILLE. Voyez Santayra et Charleville.

CHARMOY. Extrait d'une lettre de ce savant sur le mémoire de M. Leclere intitulé: De la traduction avalte de Dioscorides, 1X, 423.—So notico nécrologique. XIV, 22 (rap. on.).

CHASLES (M) lit à l'Académie un mémoire sur le mathématicien orabe Ibn al-Banna. VI, 50 (rap. an).

CHÂTAIGNIER. Noms do cet arbre et de son fruit, chez les Arabes. XV, 144.

CHATUR-DARMAKA SOUTRA OU Soutra des quatre préceptes. VIII. 274. Voyez Feer.

CHATUSHKA-NIMAHANA, Soutra des quatro perfections. JX, 26g. Voyez Feer.

CHEMINS DE FER do Turquie. Leur règlement paraît à Constantinople. XIV, 68.

Cinémosis (sorte d'ophthalmic). Manière de la traiter, suivant un médecin arabe. VI, 454.

CHENERY (Th.) publie une traduction anglaise des vingt-six premières séances de Hariri. XII. 107 (rap. an.). — est reçu membre de la Société. XIX, 99.

CHERBONNEAU (A.). Extrait d'une elettre qu'il adresse à M. Reinaud sur le collège srabe d'Alger. IV. 298. — publie une notice sur l'hérésiarque Abou Yézid Mokhalled Ibn Kidad de Tademket. XVI. 77 (rap. an.). — publie une notice sur le célèbre Sénousi. Ibid. 78. — publie les résultats d'une exploration des ruines de Mila, de Sufévar, de Sila et de la nécropole de Sigus. Ibid. 82.

Свиандоота-Upanishad (Le) du Sâma-Veda est traduit par Rajendralala Mitra. 11. 99 (гар. an.).

CHIFFRES (Forme et noms des) dans les manuscrits latins du moyen age. I, 44. - M. Sédillot publie un mémoire sur leur origine. VI, 50 (rap. an.). - (dits arabes). Ils n'ont pas les Arabes pour inventeurs. I, 29. - coptes. Voyez Contes. - égyptiens. Voyez Egyptiens. - gobar. Voyez Gobar. — indiens, Mémoire sur leur prepagation, par F. Weepcke, I, 27 et sniv. - Suite. Ibid. 23h ct suiv. - Suite et fin. Ibid. 442 et suiv. - Leur introduction chez les Arabes d'Orient. I, 450. - Leur transmission à Alexandrio, Ibid. 442. — en Europe. Ibid. 514. — Note do M. E. Thomas sur les chiffres indiens, II, 379. phéniciens, trouvés sur les inscriptions rapportées d'Oumm . ol-Awamid por M. Renan. Ce qu'il faut en penser. Il, 179. 187. — syriaques (Détails sur d'anciens]. 1, 462. — Voyez aussi Sifr.

Chinnini, tribu des Kinda, citée sur l'inscription d'Adulis. II, 356.

CHINE. Étymologie de ce nom. I, 121, 122. — Commerce de ce pays, son état politique et social, pendant les premiers

siècles de notre ère. I, 297 et suiv. - Ses relations avec l'empire romain. Ibid. 321. - Passages d'anteurs grecs et latins relatifs a ce pays. Ibid. Voyez Dioclétien, Pline, Sères, Tschina. - (Plantes do la). Travail quo publient sur cette matière MM. Hoffmann et Schultes. IV, 299. - (itinérairo de la), dans Ibn Khordadbeh. V. 201. - Mémoires sur l'antiquité do son histoire et do sa civilisation, par M. Pauthier, 1" mémaire, X, 197 et suiv. - 2° mémoire. XI, 293 et suiv. Voyez aussi Plath. - Histoire de l'invention du papier dans co pays. XI, 395. - Usage do la gravure dans ce pays. Ibid. 404. - Invention de l'imprimerie à types mobiles, dans ce pays. Ibid. 418. - Sa propagation. Ibid. 426. - (La) conquiso, ouvrage grec do 1694. XI, 524. Voyez Brunet de Presle. -(La) il y a 4000 ans, mémoiro que publie M. Plath. XIV, 478. — (Agriculture en). Un mémoire paraît sur cette matière. XX, 52 (rap. an.).

Chinois (Les) appréciés. I, 111.

— Leurs prémières notions sur l'Inde et la Perse. Ibid.

119. — Traité qui aurait été conclu entre eux et Auguste. Ibid. 189. — Ce que lours écrivains disent de l'empire romain. Ibid. 336. — Progrès

de leur navigation. I, 422. -Voyez Scres, Sines, Simm. -Leur morale. Un mémoiro paroît sur cetto matière. VIII, 42 (rap. an.). - M. C. Schlegel publie des études sur leurs mœurs. XII, 157 (rap. an.). - (Anciens). Mémoires sur leurs écoles, leur éducation, leur nourriture, leur costume, leur industrie, leur commerce, etc. Voyez Plath. - (Conte), traduit par M. do Rosny. Compte rendu. III, 208. — (Dialogues). Voyez Julien, Perny, Severini. - (Dictionnaires). Trois dictionnaires chinois-japonais-européens imprimés récemment au Japon. Notice do M. Pauthier. II, 273. - Celui de M. de Rosny. IV, 110 (rap. an.). - Celui de M. Lobscheid (anglais-chinois). IX, 424; XII, 153 (rap. an.). - Celui de M. Wassiliel (chinois-russe). XI, 540; XII, 154 (rap. an.); XV, 333. --Celui de M. Perny (françaislatin-chinois). XVI, 90 (rap. an.); XVII, 353.- Appendice de ce dictionnaire. Il en est rendu compte XIX, 487. — (Vocabulairo latin-) do M. Perny. VI, 94 (rap. an.). ---(Journal), intitulé Flying Dragon Reporter, qui paraît à Londres. VIII, 438. - (Livres). Histoire de l'édit de proscriptiou laucé contre eux par un empereur chinois, X. 107.

202. - Inventaires de ces livres. X, 227. - Tableau synoptique de l'inventaire général en six catalogues. Ibid. 335. — (Nombres symboliques). XI, 348. — (Ouvrage) sur le droit international, traduit de l'anglais de H. Wheaton par W. A. P. Martin. Compte rendu. X, 193. -(Ouvrages). Lettres de M. Wells Williams à M. Pauthier sur quelques ouvrages chinois. X, 364. — Une collection do 297 volumes a été rapportée de Coréo et se trouve à la Bibliothèque nationale. XII, 15q. - du temps des Han et des Wei. Mémoiro que public à co sujet M. Plath. XIV, 478. -(Proverbes). Un recueil en est publié par M. Perny. Compte rendu de cet ouvrage. XIV, 383. - (Roman). M. G. Schlegel en publie un. XII, 157 (rap. au.). - Autre roman. Voyez Yu-kiao-li.

CHINOISE (Astronomie). X, 309.

— (Bibliographio). M. Wylic cu publio un essai. XII, 156 (rap. an.). — (Bibliothèque). MM. V. Andrea et J. Geiger publient un ouvrage portant ce titre. III, 370. — (Chronologie). Nouvelles preuves de son antiquité. XI, 381. — (Écriture). Mémoire sur son origine. XI, 296. — Monuments encore existants de l'ancieune écriture chinoise. Ibid.

302. - Ses rapports avec l'écriture cunéiforme. XI, 350. - Procédés qu'ont employés les Chinois pour la reproduire. Ibid. 393. Veyez aussi Écriture. - (Franc-maconnerie). Ouvrago sur ce sujet. IV, 432. (Inscription) de Yu. XI. 302. - Autro inscription, gravée sur une lanco, 2150 ans avant J. C. Ibid. 367. - (Langue). M. Lepsius public un travail sur ses sons et sa transcription. II, 136 (rap. ao.). - M. Severini public des observations sur son monosyllabisma. XII, 154. (rap. an.). - M. Julien fait paraître une syntaxo nouvello do cetto langue. Compte rendu. XIII, 538. Voyez encore Edkins, Herrey de Saint-Denys , Julien , Legge , Martin (Rev. W. A. P.), Medhurst, Rosny (de), Summers. - (Médecine). M. Henderson publia un mémoire sur cette reatière. VIII, 42 (rap. an.). - (Race). On public una lettre sur son extension en Mongolic. XX, 52 (rap. an).

GHINOISES (Annales). Du degrédo crédibilité qu'elles comportent. X, 200. — (Études). Un rapport sur feur progrès en France est publié par M. S. Julien. Appréciation da ce rapport. XI, 290 et suiv. — (Industries) anciennes et modernes. Compte rendu da l'ouvrage que publient sur cette

question MM. Julien et Champion. XIV, 242. - (Inscriptions), rapportées par M. Fontanier. Elles se trouvent à la Bibliothèque nationale. XII, 157 (rap. an.). - (Intouations). Leurs rapports avec les intonations annamites. XIV, 96 et suiv. Voyex Des Michels. -(Mathématiques et astronomie). M. Sédillot public uuc étude sur cc sujet. XVI, g1 (rap. an.).-(Poésies) de l'époque des Thangs. Voyez Herbey de Saint-Denys et Plath. - (Les traductions) du Lalitavistara. VI, 21, Note (rap. an.). -(Villes). On en public un catalogue complet. Compte rendu. VIJ, 556.

CHITTAGONG (The hill tracts of) and the dwellers therein, with comparative vocabularies of the hill dialects. Compto rendu do cet ouvrago de T. H. Lewin. XVIII, 223.

Cuiusi, professeur d'arabo à Palerme, est reçu membro de la Société. XIII, 66.

Choinski (M. l'abbé) est reçu membre de la Société. XIII, 485.

Chosnoès. Leur cour est fermée à certains étrangers. V, 515. — Chosroès I. Voyez Khosrou Anouschirwan. — Chosroès II. Voyez Khosrou Parvis.

CHRÉTIEN (Château du), près de Bedr. Ge que c'est. XVII, 115, 117. CHRÉTIENNE (Foi). Lettre de Grégoire Magistres à l'émir Ihrahim sur ce sujet. XIII, 34.

Christiens. Leurs traités de païx et de commerce avec les Arabes d'Afrique, au moyen âge. Voyex Mas-Latrie.

Christianisme. M. Wright public des documents syriaques relatifs à ses origines. VI, 52 (rap. an.); XX, 232. — Analogies entro cette religion et le culte do Krischna. I, 377. — et mosaïsme. Traité ture sur ces religions. XI, 474.

Chronogramms composé en l'honneur du sultan, par Hazirdji Zâdeh Hâfiz Mehemmed Aga. II, 249. — Autro chronogramme arahe sur les vaqoûfs. IV, 296.

Cunonologie indienne. Voyez Brown (Ph.), Müller (Max). - dans la formation des langues indo-européennes. Voyez Curtius. — chinoise. Nouvelles preuves de son antiquité, tirées de l'ouvrage de Tsoh-Kicou-Ming, contemporaiu de Confucius. XI, 381. - égyptienne de Manéthon. Note sur un ouvrago do Hekekian Bey sur cette matière. III, 208. -- Voyez aussi Saulcy (dc), Unger. - assyrienne. Découverte do Sir H. Rawlinson. II, 72 (rap. an.). Voyez Eponymes. - et épigraphio de la Syrie. Travaux de M. Waddington. XII, 81 (rap. an.).

Chaonologique (Étude) sur le livre d'Esdras et sur celui de Néhémie, publication do M. da Sauley. XVI, 49 (rap. an.). — (Tableau) des Sossanides, d'après différentes sources. VII, 234, 237.

Chux, associé et successeur de l'empereur Yao. I, 88.

Chwolson (D.) public dix-huit inscriptions funcraires hebraïques découvertes en Grimée. XII, 79 (rap. an.). — public uno notice sur les Khazars, Bolghars, Madjars, Slaves et Russes, d'après un géographo arabe du x' siècle, peu connu, Ibn Dastell. XIII, 484. Chypre et Chypriote, Vovez Cy-

CHYPRE et Chypriote. Voyez Cypre et Cypriote.

Creux (Détails sur les), tirés d'un auteur arménien. IX, 172.

Citicie (La), journal arménieu. Il change ce nom contro celui de «Bouquet.» VIII, 440.

Cimolos. M. Lenormant public des recherches sur cette fle. XII, 71 (rap. su.).

Gingalais. M. d'Alwis fait paraître un travail sur les origines de cette langue. X, 52 (rap. an.).

Cino. Nom de ce nombre, au moyen âge. I, 47. — Divers noms do ce nombre chez les Indous. Ibid. 286. — Nombre symbolique en Chine. XI, 348.

Cithonnien, cédratier. Ses différentes espèces et leurs nous

chez les anciens et les Arabes. XV, 17. — Tableau des citrus connus des Arabes anciens et modernes. *Ibid.*-38.

Çıvaïsma (Sur le) en Europe. Voyez Holmbos.

Civilisation chinoise. Nouvelles preuves de son antiquité. XI, 381.

CLAUDIEN (Le poëto). Passage de son éloge de Stilicon. I, 4e2.

CLÉMENT-MULLET public la traduction du Livre de l'agriculture d'Ihn al-Awâm. Tome I. IV, 59 (rap. an.). Tome II. XII, 118 (rap. an.). - Sur les noms des céréales chez les anciens, et en particulier elicz les Arabes. V, 184 ct suiv. - Ce travail eité dans lo rapport annuel. VI, 14. - Essai sur la minéralegie arabe. Les pierres précieuses. XI, 5 etsuiv. - Suite Ibid. 109 et suiv. - Suite. Tableau des densités des pierres précieuses. Ibid. 25c ct suiv. - Suite et fin. Appendice. Prixet valeur vénate de quelques-unes des pierres précieuses. Ibid. 502 et suiv. Tabla des mets arabes et persans expliqués. Ibid. 518 et suiv. - Ce travail cité dans le rapport annuel. XII, 117. — Etudes sur les noms arabes des diverses familles de végétaux. XV, 5 et suiv. -Ce travail cité dans le rapport annuel. XVI, 73. - Observations de M. Leclerc sur ce

travail. XVI, 296 et suiv. — Sa mort est annoncée. XV, 520. — Sa notice nécrologique. XVI, 15 (rap. an.).

CLEPSYDRE envoyée par Hárodn ar-Raschid à Charlemagne. Sa description. I, 480, note.

CLERMONT - GANNEAU (Ch.) est nommé membre de la Société. IV, 431. - Lettre h M. Mohl sur un passage du Kitáb el-Fihrist, relatif au peblevi et au hurwaresch. VII, 429 ct suiv. - Quelques observations sur lo mêmo sujet, par M. J. Derenbourg. Ibid. 440 et suiv. - La lettre de M. C. C. Ganneau et les observations de M. Derenbourg citées dans le rapport annuel. VIII. 24. - Un sacrifice à 'Athtar, has-relief avec inscription himyarite, nouvellement découverte. XV. 302 et suiv. - Ce travail cité dans le rapport amuel. XVIII, 27. - decouvre l'inscription du rei Mescha, XVI, 40. - publio cetto inscription. Ibid. 42. - demando que tous les dessins et fac-simile de cette inscription soient publiés par la Société. XV, 523. — Voyez Nescha. - communique à l'Académic deux autres inscriptions hebraiques. XVI, 45; - lui présente quelques observations sur la piscine de Bethesda. Ibid. AG: - sur la pierre de Zoheleth. Ibid. -

communique à l'Académienne note sur la pierre de Bohan. XVIII, 24. — publie un plan sommaire de la ville do Dibon. Ibid. — lit à la Société asiatique une notice sur les fouilles entreprises à Jérusalem. XX, 6. — Résultats topographiques et archéologiques des explorations entreprises à Jérusalem (Palestine exploration fund). XX, 145 ot suiv. — publie un mémoire sur uno stèle du temple d'Hécode. Ibid. 29 (rap. au.). Voyez Derenboarg (J.).

CLIMATS. Leurs particularités curieuses, suivant Ihn Khordad-

heh. V, 522.

CLORAS. Co qu'en dit Albirouni et comment il transcrit co mot. I, 283.

COBAD. Voyez Qobad.

COCHINGHINE. Suivant d'Anville, elle aurait été connue par les Grees, au n° siècle de notre ère. I, 90. — (Tablean de la) par E. Cortambert, P. Bourgeois et L. de Rosny. Compte rendu de cette publication. I, 86. — (Basse). M. G. Aubaret en publie une histoire et une description. II, 125 (rap. an.). — Voyez Annam.

Cochinchinois (Dialogues) do M<sup>4</sup> l'évêque Taberil. Hs sont réimprimés. XX, 49 (rap. an.).

— Voyez Annamite.

CODAMA. Voyez Qoduma.

Code annamite. Il est traduit du chinois par M. Aubarct. Il, 124; VI, 95 (rap. an.). Compte rendu. VIII, 254. - civil ture, publio à Constantinople. XVIII, 129, 141. - rabbiuique que traduisent MM. Sautayra et Charleville. H, 91 (rap. au. ). - schyite. Voycz Querry. Voyezaussi Jarisprudence, Lois.

Coura (A.) public des recherches sur l'histoire des Juifs, dans l'Afrique septentrionale.

XII, 93 (rap. an.).

Conen Stuart public le Brâta Yuddha, poëme épique en kawi. II, 21 (rap. an.).

COLOQUENTE. Ses noms chez les anciens et les Arabes. XV, 107. COMBAREL, professeur d'arabe à Alger. Sa mert est annencée.

XVIII, 18 (rap. an.).

Comes commercierum, fonctionnaire romain. I, 404.

COMMENTAIRES du Koran. Voycz Koran. - des Védas. Quello autorité on doit leur accorder. Voyez Muir (J.), Müller (Max).

COMMERCE de l'Inde et de la Chine dans l'antiquité. I, 297 et suiv. Voyez aussi Plath. avec l'Arabie et l'Inde, dans l'antiquité. Ibid. 3c5.

COMPARETTI (M') combat les tendances de la mythologie comparée dans un écrit intitulé: Edipo e la mitologia comparata. XII. 3: (rap. an.). -M. Bréal lui répond dans un autre écrit. XVI, 22 (rap. an.).

Concessions de l'Iraq. Ce qu'on entend par là. I, 81.

CONCOMBRE. Ses différents noms chez les anciens et les Arabes. XV, 93.

Conestabile (G. C.) public, en italien, quelques observations sur le système de numération des Berbères et des Aztèques et sur leur idiome. XII, 123

(rap. an.).

Confucius. M. Plath public uno étude sur ce philosophe. IV, 103 (rap. an.); X, 51, note. -M. Edkins fait paraître un mémoire sur sa vie. VIII, 42 (rap. an.). — Autre mémoire de M. Legge sur sa vie et ses doctrines. XII, 154, note. -Son ouvrage Tshûn Tbsicou. X, 25c. - Ses entreticos philosophiques avec ses disciples (Lûn Yii). Ibid. 260.

Coxon (Collines de), citées sur l'inscription d'Adulis. 11, 337. Conseils (Maximes orientales sur

les). VIII, 153.

Constance, fils de Constantin, envoie uno deputation dans Pinde. I, 399. Veyez Philostorge.

Constant (Boghos) est recu menthre de la Société. X1, 523.

CONSTANTINE. Une histoire de cette ville, sous la domination turque, est publice par M. Vayssettes. XVI, 78 (rap. an.). -(Province do). M. Féraud a cemmence la publication d'une histoire des villes do cetto province. XVIII, 36 (rap. an.).

Constantiniois (A.). Son Histoire

de la mosquée de Sainte-Sephie, en turc, paraît à Constantinople. XIV, 88.— public une histoire de la Grèce ancienne, en turc. XVIII, 136.— publicuue Grammaire turque, un Guide de lecture en turc, des Dialogues turcs, français et grees, un Abrégé d'histoire ramaine, en turc, une Ghrestomathie ottomane. Ibid. 137.— traduit en turc la Grammaire française de Lhomond. Ibid. 141.

CONSTANTINOPLE. Ouvrages tures quis'yimpriment. Vovez Belin, Bianchi. - Journaux et revues qui s'y publient. V, 170 et suiv. - Description de sou canal, par Ibn Khordadbeh. V. 471. - Route de Tarsous à ce canal. Ibid. 46g. - Son mur d'enceinte, décrit par Ibn Khordadbeh. Ibid. 473. - Uno description historique, épigraphique et littéraire de ses mosquées et établissements religieux est publiée en ture, par Ali Sati Efendi. XI, 472. - On y fonde des cabinets de lecture. Ibid. 490.

Costz chinois, traduit par M. de Rosny. Compte rendu de cette publication. III, 208.— Contes indiens de Somadeva, que publie M. Brackhaus. VI, 82; XII, 44 (rapp. ann.).— du Pantchatantra. Voyez Lancereau.— kalmoucks et mongols. Voyez Jūlq. — populaires du Decean. Miss Frèra en public, avec traduction. XII, 48 (rap. au.). — du Touti Nâmeli. — M. Pertsch fait paraîtra une étude sur ces contes. XII, 61 (rap. au.).

CONTEMPLATIVE (Vie). Ouvrage sur cette matière. Voyer Mak-

Contriées les plus fertiles de la terro, au dire d'Ibn Khordadbeh. V. 523.

COPTE (Chiffre). Il a été adopté par les Arabes. I. 237. — (Littérature). Voyez Révillont. — (Étudo sur la formation du nom), par Veit Valentin. XII, 139 (rap. au.). — (Pentateuque), M. de Lagarde le public. Ibid.

CORAIL. Voyez Mardjan. Coran. Voyez Koran.

CORBULON. Son rôle en Asic, sous Néron. I, 355.

Confe. De l'influence des migrations bouddhiques sur sa littérature. VIII, 442. — Ethnographic de cette presqu'ile. Ibid. 455. — Une collection de livres chinois qui en provient se trauve à la Bibliothèque nationale. XII, 159 (rap. an.).

Conéenns (Aperçu de la langue), par M. de Rosny. III, 287 et suiv. 2° article. VIII, 441 et suiv.

CORNDON. Voyez Yaqoit. CORNALINE. Voyez 'Aqiq.

Connicuon. Ses noms chez les anciens et les Arabes. XV, 95.

Conpus inscriptionum semiticarum. Voyez Inscriptions sémitiques. — des auteurs arabesespagnols. On projette en Espagno d'en former un. IV, 56 (rap. an.).

CORTAMBERT (E.) public un tableau de la Cochinchine, en collaboration avec MM. de Rosny et P. Bourgoin, Compte rendu do cet ouvrage. I, 86.

COSENTINO (Le marquis de) est nommé membro de la Société. VI. 5.

Cosmas, auteur du vi siècle de notro èro. Co qu'il dit d'une égliso chrétienne do Ceylan. I, 427 et suiv. — Sa description de l'île de Ceylan. Ibid. 429-430. Voyez Gollas.

Cosmocoxiques (Fragments) de Bérose. M. Lenormant public un commentaire sur ces fragments. XX, 31 (rap. an.).

Cosmognarine d'Æthicus. Passage cité. I, 410. — en turc, parueà Constantinople. XVIII, 138. — arabe do Dimischqi. Voyez Mehren.

Costum sacerdotal des Juifs. Mémoire de M. de Sauley sur cette matière. XVI, 50 (rap. an.).

Coupée. Évaluation de sa dimension chez les Indous. I, 259.

— à Babylono. XX, 157.

COUMARA SWAMY est nommé membre de la Société. III, 550. — publie la traduction d'un drame tamoul intitulé Arichaudra ou le martyr de la vérité. IV, 95 (rap. an.).

Coun (Maximes orientales sur la). VIII, 139.

Counge. Ses noms chez les auciens et les Arabes. XV, 108.

Countier d'Orient, journal français paraissant à Constantinople. V, 173.

Couvent ibérien du mont Athos. Notice sur ce couvent. IX, 33 : et suiv. Voyez oussi Monastères.

Cowell (E.B.) public le Sanhita du Yadjour Veda noir. II, 98 (rap. an.). — continuo cette publication. IV, 84 (rap. an.). — public le Maitri Upanishad. Ibid. 87. — public avec traduction lo Kusumandjali, onvrage de philosophic Nyaya. Ibid. — doit publier un onvrage posthumo de II. Elliot. Voyez Elliot (Sir Henry).

Cnarès. Son système géographique. I, 141. Voyez aussi Pergame.

Chawford. Voyer Brata-Yoddha. Chéarton du monde. Ouvrage sur les diverses opinions des savants musulmans sur cette matière, publié à Constantinople. XIV, 84.

CRETE (Recueil de documents turcs relatifs à la). Voyez Qermezi Kitâb.

CRIMÉE (Princes de). Les priviléges commerciaux qu'ils ont accordés à la république de Venise. Publication de M. Mas-Latric. XVI, 76 (rap. an.). (Histoiro des Khans de), intitulée Galbuni Khánan, et parue à Constantinople, XVIII, 149. — (Inscriptions hébraïques funéraires de). M. Chwolson eu publie dix-huit. XII, 79 (rap.

an.].

Camés (J. de) public une description des menastères arméniens d'Haghbat et de Sanahin, avec des notes et un appondice par M. Brosset-Compte rendu de cet ouvrage. 111, 96.

Chistal de roche. Voyez Ballour. CRITIQUE LITTÉRAIRE (Divers erticles de). On ancient lundu astronomy and chronology, hy Max Müller, I, 83. - Dictionnaire sanscrit-français rédigé sur le plan des dictionnaires classiques, etc. par Emile Burnouf et L. Leupol. Ibid. 84. — Tableau de la Cochinchine rédigé par MM. E. Certambert et L. do Rosny. Ibid. 86. - On the origin and authenticity of the aryan family of languages, the Zendavesta and the huzwaresh, by Dhanjibbai Framji. Ibid. 91. — Scharayi 'al-islam a Lois de l'islamisme » par le Schaikh Abû 'lcācîm, connu sous la nem de Muhacqiq. Texto araba et traduction russe, par Kazem Beg. Ibid. 295. - The capital of Tycoon, a narrative of three years' residence in Japan, by Sir Ratherford Alcock. Ibid.

296. - Languo basque et langues finnoises, par le prince Louis Lucien Bonaparte, I, 532. - A dictionary of the technical terms used in the sciences of the Musulmans. vol. II, cah. 19 ct 20. Ibid. 534. - Notice sur trois dictionnaires chinois-japonais-européens, imprimés récemment au Japon. II., 273. — Likouté Kadmonioth, zur Geschichte des Karaïsmus und der Kersītischen Literatur, nach bandschriftlichen Quellen bearbeitet von S. Pinsker. Ib. 285. -Opit istorii dynastii Sassanidow pe swedeniam soobstchaemim armenskimi pissateliami. La dynastie des Sassanides, d'après les historiens arméniens, par Kéropé Patcanian. Ibid. 304. - G. Storck. Do declinatione nominum substantivorum et adjectivorum in lingun palica; - Casuum in lingim palica formatio comparata cuni sanscritæ linguæ ratione. Ibid. 307. — Theien-Tseu-Wen. Le livre des mille mots, le plus ancien livre élémentaire des Chinois, publié par M. S. Julien. Ibid. 393. - Relations politiques et commerciales de l'empire romain avec l'Asie erientale, pendant les cinq premiers siècles de l'ère chrétienne, par Reinaud. Ibid. 395. - Juscriptions in the himyaritic character discovered

chiefly in Southern Arabia and now in the British Museum. II, 399. - Histoire des Khans tartares de Kassimoff. par V. Véliaminoff-Zernoff, tome I. III, 91. - Le trésor des chartes d'Arménie, etc. par V. Langlois. Ibid. 93. -Scriptorum Arabum loci de Abhadidis, nune primum edidit R. P. A. Dozy. Vol. tertium. Ibid. 95. - Description dos monastères arméniens d'Haghbat et do Sanahin, par J. do Crimée, ovec des notes et un appendice par M. Brosset. Ibid. 96. - Spécimen de la traduction littéralo persane et du commentaire des séances do Hariri, par Muliammad Schams uddin. Ibid. 202. — The analytical reader. A short method for learning and writing chinese, by Rev. W. A. P. Martin. Ibid. 206. - L'ópouse d'outre-tombo, conte chinois traduit sur lo texte par L. de Rosny. Ibid. 208. — A treatise on the chronology of Siriadie monuments demonstrating that the egyptian dynasties of Manetho are records of astrogeological Nile observations, by Hekekiau Bey. Ibid. Ausführlicher Sach- und Wortregister zur zweiten Auflago von Fr. Bopp's vergleichender Crammatik, von Karl Arendt. Ibid. 369. - Avesta : the religious books of the Par-

sees, from professor Spiegel's german translation of the original manuscripts, by A. H. Block, III, 36g. — Bibliotheca sinologica, von V. Andrew und J. Geiger, Ibid. 370. — Histoire d'Étienno de Daron, plus connu sous lo nom d'Assogbig, historien arménien du x1° sièclo, traduito de l'orménien en russe par J. B. Emin. Ibid. 371. -Mélanges do géographie et de philologio sinico-indienne, par M. Stanislas Julien. Ibid. 372. - Étude sur la série des rois inscrits à la salle des ancêtres de Thouthmès III, par M. E. do Saulcy. Ibid. 553. - Les aventures d'Antar, fils de Cheddad, roman arabo des temps anté-islamiques traduit par L. M. Devic, vol. I. Ibid. 562. — Noms indigènes d'un choix de plantes du Japon et de la Chine, par MM. J. Hoffmann et H. Schultes, IV, 299. -Dio Israeliten zu Mekka, etc. von R. Dozy. Ibid. 433. — Ouvrages posthumes do Sir H. Elliot. Ibid. 449. - Prospectus d'un ouvrage de M. Haug sur la religion zoroastrienne et Manuel do la langue zende de M. Justi, Ibid. 451. - Ostafrikanische Studien, von W. Munxinger. Ibid. 452. — La femmo dans l'Indo antique, par Melle Clarisso Bader. V. 182. - The Siberian Overland route from Peking to Peters-

burg, by A. Micbie. V. 184. - Travels in central Asia, by A. Vambery; Reise in Mittelasien, von A. Vambery. Ibid. 370. — Dio Lehre von den Tonempfindungen, von Helmholtz. Ibid. 372. - La musique arabe, ses rapports avec la musique grecque et le cliant grégorien, par F. Salvador Daniel. Ibid. 558. - Publications de la Société do M'kitzé Nirdamim. VI, 262. - Poésies de l'époque des Thang, traduites du chinois par le marquis d'Hervey Saint-Denys. Ibid. 281. - Histoire des Khans do Kassimoff, par M. V. Véliaminos Zernos, t. II. Ibid. 472. — Die himjerische Kasideh, herausgegeben und übersetzt von A. von Kremer. Ibid. 475. - Letters from Egypt, 1863-1865, by Lady Duff Gorden. Ibid. 476. -Homonyma inter nomina relativa, auctore Abul Fadhl Mohammed Ibn Tahir al-Makdisi. vulgo dicto Ibn el-Kaisaranio, cic.edidit P. de Jong. Ibid. 573. - Globus collestis arabicus qui Dresdæ in regio Museo mattiematico asservatur, par M. Ch. Schier. VII, 99. -O joujnom bérégué Kaspiiskago moria. Description do la côte méridionale de la mer Caspienne, par M. Melgounof. Ibid. 280.—Le livre de Marco Polo, public par M. Pauthier.

V. 388. - Historia khalifatus Omari III, Jazidi III et Hischami sumpta ex libro cui titulus est Kitabol-Ouyoun, etc. Ibid. 144. - Systematischalphabetischer Hauptcatalog der K. Universitäts-Bibliothek zu Tübingeu. Handschriften : A. orientalische. I. Indische Handschriften. Ibid. 451. -Dio orientalischen Handschriften der Bibliothek zu Gotha, von Pertsch. Ibid. 454. - Catalogus omnium civitatum in singulis imperii Sinarum provinciis existentium, par J. Novella. Ibid. 556. - A short grammar of the tibetan language, with special reference to spoken dialects, by H. A. Jaeschke. Ibid. 557. — Die Mærchen des Siddhi-Kür, kalmükischer Text, mit deutscher Ucbersetzung und einem Worterbuch von B. Jülg. Ibid. 558. - Hoang-Vict-Luat-Le. Code annamite traduit du chinois par G. Aubaret. VIII, 254. — The Kamil of el-Mubarrad edited by W. Wright. Ibid. 259. - Dialoghi cinesi. Ibid. 265. - Lettere inedite di Muley-Hassen, rò di Tunisi, a Ferranto Gonzaga, vicerò di Sicilia. Ibid. 267. - Description de l'Afrique et de l'Espagne par Edrisi, texte arabe publió pour la première fois, etc. avec une traduction, des notes et un glossaire, par R.

Dozy et J. de Goejo, VIII., 418. - Catalogue des manuscrits orientaux de la Bibliothèque impériale. Première sério : Catalogue des manuscrits hébreux et samaritains. Ibid. 429. Dictionnaire géographique de Yacout, texte arabe publié par F. Wüstenfeld. Ibid. 431. -Ausführliches Lehrbuch der türkischen Sprache, von J. Goldenthal. Ibid. 433. - A handbook of Sanscrit literature, by G. Small. Ibid. 436. Della tipografia poliglotta di Prepaganda, par M. Galcotti. Ibid. 437. - The flying-dragon reporter. Ibid. 438. -Cataloguo des manuscrits arméniens de la Bibliothèque d'Edehmindzin, patriareale par J. Garénian. Ibid. 439. — Dictionnaire turc-arabe-persan par M. Zenker. Ibid. 5eg. Une traduction hébraïque du livro do Henoch, par J. Halévy, IX, 91. — Le Mahàbbárata, poeme cpique de Krishna-Dwaipoyana, traduit complétement pour la premièro fois du sanscrit en français par M. Hippolyte Fauche. Ibid. 205. - Sepher Tagbin. Liber ceronularum, publié par M. Bargès. Ibid. 242. --Topographie do la grande et de la petito Arménie, par Nersès Sarkisian. Ibid. 256. -Oho-Saka, ouvrage japonais. Ibid. 263. - The life or legend of Gaudama, by Rev. P. Bigandet. IX, 268. - Macrizii de valle Hadramaut libellus arabice editus et illustratus, par P. B. Noskowyj. Ibid. 409. - Oriental mysticism, by E. H. Palmer. Ibid. 119. - Dio preussische Expedition nach Ost-Asien. Ibid. 121. - English-chinese dictionary, by W. Lobscheid, Ibid. 424. — Dietionnaire étymolegique des mots do la langue française dérivés de l'arabe, du persan ou du turc, etc. par A. P. Pihan. X, 179. - Wen Kouch Koung Fah. Eléments du droit international de II. Wheaton, traduits en chinois. Ibid. 193. - Note additionnelle de M. Defrémery à son article sur l'opusculo de Makrizi : De valle Hadramaut. Ibid. 195. - Djawaliki's almu'arrab herausgegeben von E. Sachau, Ibid. 338. — Lataifo 'l-ma'arif auctore at-Tha-'alibi, quem librum edidit P. de Jong. Ibid. 345. - Grammaire comparée des langues iodo-européennes, par M. F. Bopp, traduito et précédée d'une introduction, par M. Bréal. vol. I. Ibid. 361. -A digest of hindu law. Book I; Essai sur la constitution de la propriété du sol, de l'impôt foncier et des divers modes de perception de cet impôt dans l'Inde, par E. Sicé. Ibid. 371.

- La guirlaude précieuse des demandes et des répouses. publice en sanskrit et en tibétain et traduite pour la première fois par Ph. Ed. Foucaux. X, 502. - Three weeks on the west river of Canton, by Dr Legge, Palmer and Toaog-Kwei Huan. Ibid. 517. - Cagataische Studien von H. Vambery. Ibid. 518. -M. Fleischer. Beiträge zur arabischen Sprachkunde. XI. 107. - Le iscrizioni arabe della reale Armeria di Torino raccolte ed illustrate da Isaia Ghiron. Ibid. 274. - Progres des études relatives à l'Égypte et à l'Orient. Ibid. 290. --Antarali, ein vorislamischer Dichter, von H. Thorbecke. Ibid. 454. — Note sur un passage de Soyouthi publié dans le Journal asiatique. Ibid. 462. - Le bulletin A. Parent. Ibid. 537. - Le systèmo graphiquo des hiéroglyphes chinois, par Wassilief, Ibid. 540. - Thesaurus syriaeus, collegerunt E. Quatremère, G. H. Bernstein, etc. edidit Payne Smith. XII, 297. - Ouvrage japonais do Foukou-sawa-you-kitsi. Ibid. 443. - L'Arabie contemporaine, avecla description du pèlerinage de la Mecque, par A. d'Avril. Ibid. 517. -Le Kaboulistan et le Kafiristan, d'après Ch. Ritter, traduit et annoté par M.B. Grigorief.

XIII, 68. - Travaux des membres de la mission ecclésiastique russe de Péking, t. IV. lbid. 70. - Chartes recucillies et publiées par la Commission archéographique du Caucase, vol. I. Ibid. 80. - Praktisches Handbuch der osmanischtürkischen Sprache, von A. Wahrmund. Ibid. 82. - Dauleschahi vita poetæ persici Anvari a Vullersio edita. Ibid. 91. - Eine unedirte lykiseltgriechischo Biliuguis mitgetheilt von W. Pertsch. Ibid. 92. - Der Bundchesch zum ersten Male herausgeg, transcribirt und übersetzt, etc. von F. Justi. Ibid. 161. - Mongolische Mærchen-Sammlung. Die neuen Mærchen des Siddhi-Kür, nach der ausführlicheren Reduction, und dio Geschichte von Ardschi-Bordschi Khan, mongolisch herausgeg. von B. Jülg. Ibid. 198. -Publication du Kitab al-'oyoun, de la Chronique d'Ibn Maskowaih, et d'uno thèso de M. Van der Berg sur le droit musulman. Ibid. 199. - Corrections du texte d'Al-Makkari, par M. Fleischer. Ibid. 200. - Spécimen des Purâuas. Texte, transcription, traduction et commentaire des principaux passages du Brahmayzvarta purâna, par L. Lenpol. Ibid. 378. — Glossairo des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe, par R. Dory et W. H. Engelmann. 2° édition. XIII, 518. - Syntaxe nouvello de la langue chinoise, par M. S. Julien, Ibid. 538. — Fragmenta historicorum orabicorum, tomus primus, continens partem tertiam operis Kitabo'l-Oyun, etc. quem ediderunt J. de Goejo et P. de Jong. Ibid. 541. - Prolégomènes d'Ibn Khaldoun, texte arabe publié par M. Quatremère et traduction de M. do Slone, XIV, 133, - Grammaire indo-européenne, par F. G. Eichhoff. Ibid. 219. -Dio Mærchen des Siddhi-Kür: Die neuen Marchen des Siddhi-Kür und dio Geschichte des Ardschi-Bordschi Khan, par B. Jülg. Ibid. 229. - De contractu «Do ut des» jure mohammedano scripsit Van der Berg. Ibid. 238. - Industries onciennes et modernes de l'empire chinois, par MM. S. Julien et P. Champion. Ibid. 242. - Dictionnaire turkoriental, par M. Pavet de Courteillo. Ibid. 382. - Proverbes chinois, recucillis et mis en ordre par P. Perny. Ibid. 383. - Dictionnairo persan-frauçais, par A. Berge. Ibid. 472. - Ouvrages do M. Plath sur lo Chino ancienne et les Chinois. Ibid. 478. - Notices sur quelques imprimés arabes do Timis, XV, 152. — Système graphique des hiéroglyphes chinois, par M. Wassilief, XIII, 333. - Catalogue of sanskrit manuscripts in the library of Trinity College, Cambridge, by Th. Aufrecht. Ibid. 344. --Observations sur lo travail de M. Clément-Mullet, public dans le Journal asiatique, janvier 1870 (sur les noms des végétaux, en arabe). XVI, 296, --De hermeneuticis apud Syros aristoteleis scripsit J. G. E. Hoffmann. Ibid. 304. - The diwans of the six encient arabic poets, edited by W. Ahlwardt. XVII, 187. - Dictionnaire français-latin-chinois de la languo mandarine parlée, par P. Perny. Ibid. 353.: -Réclamation do M. S. Julien à co propos. Ibid. 541. --Droit musulman. Recueil de lois concernant les Musulmans schyites, par A. Querry, t. f. XVIII, 217. - Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in Musco Britannico asservantur, pars secunda, codices arabicos omplectens. Ibid. 220. - Notices of sanscrit manuscripts, by Rajendralala Mitra. Ibid. 222. - Tho hill tracts of Chittogong and the dwellers therein, with comparative vocabularies of the hill dialects, by Capt. T. 11. Lewin. Ibid. 223. - Chronique do Tabari. Erratum pour le tome III. Ibid. 224. - Bi-

bliotheca geographorum arabicorum, cdidit J. de Goeje. Pars prima. Viæ regnorum auctore al-Istakhri. XVIII, 434. - Etudes sur les Tchinghiane ou Bohémiens de l'empire ottoman, par A. Paspati. Ibid. 453. - The phonetic values of the conciform characters, by G. Smith. - History of Assurbanipal, translated from the cuneiferm inscriptions, by G. Smith. XIX, 101. - Yarkand (Forsyth's mission). Ibid. 123. - Observations sur deux écrits récents de M. Maspero. Ibid. 267. - Textes classiques do la littérature religienso des Israélites, par L. Nordmann. Ibid. 3c1. - Appendiec du dictionnaire français-latin-chinois de la langue mandarine parlée, par P. Perny. Ibid. 487. - Etude sur l'alphabet cambodgien, par G. Janneau. - Manuel pratique de langue cambodgienne. Ibid. 558. -Ucber das Saptaeatakam des Hâla. Ein Beitrag zur Kenntniss des Prakrit, von A. Weber. XX, 197. — Lettre à M. le rédacteur du Journal asiatique (sur la publication des extraits du Paritta). Ibid. 220. - Dermières publications syriaques de M. W. Wright. 1º Apoeryplial acts of the Apostles. at Catalogue of syriac manuscripts in the British Museum. 3º Fragments of the syriac grammar of Jacob of Edessa. XX, 232. — Note sur le chapitre du Farhang-i-Dje-hangiri relatif à la daetylonomio (publid dans le Jonrnal asiatiquo). Ibid. 256. — Errata pour le Fetwa d'Ibn Taimiyyal sur les Nosaïris (publid dans le Journal asiatique). Ibid. 26e.

Choisades (Documents arméniens relatifs aux). Voyez Dalaurier.
Choisés. Monuments qu'ils ont laissés en Syrie et à Chypro.
M. Rey publie un ouvrage sur ce sujet. XVIII, 26 (rap. an.).
Crésienon était la résidence du patriarche de Babylone, sous les Sassanides. I, 428. Voyez

Maddin.
Cucus (Rév. P.) public un dictionnaire arabe-français, à Beyrouth. II, 63 (rop. an.).

Cucuntificación. Noms do cette famille do plantes, chez les Arabes. XV, 90.

Cumes. Voyez Sibylle.

CUMMINO (A.). Voyez Fergusson.
CUNÉMORME (Alphabet) achéménide. M. Ménant public une étude sur cet alphabet. XVI, 64 (rap. ao.). — (Écriture). M. de Rosny public un paralièle entre les procédés employés dans cette écriture et quelques precédés employés dans l'écriture japonaise. VI, 59 (rap. an.). — Ses rapports avec l'ancienne écriture chinoise. XI, 350.

Cunérionmes (Caractères). Leur valeur phonétique. Compte rendu d'un ouvrago de M. G. Smith sur cette matière. XIX, 101. — (Sur les inscriptions) et sur les travaux de M. Oppert, brochuro que publie M. Glaize. XII, 141 (rap. an.). — (Traité des écritures) do M. de Gobineau. Appréciation de cet ouvrage. IV, 64 (rap. an.).

CUNNINGHAM est chargé par le gouvernement anglais d'explorer la province de Behar et la haute Inde. II, 20 (rap. an.). — publie son rapport sur les fouilles archéologiques qu'il y a exécutées. IV, 34

(rap. an.).

CURETON (W.). Notice nécrologique de cet orientaliste. IV, 23 (rap. an.). — Un de ses ouvrages posthumes est publié. Voyez IVright. — Un autre do ses ouvrages posthumes est publié (The thirty first chapter of the book entitled: The lampes that guide to Salvation, by Ahu Nasr Ihn Haris al-Takriti). VI, 52, note (mp. an.). — avait commencé le catalogue des masuscrits arabes du Musée britannique, XVIII, 221.

Cuntius (G.) public un mémoire sur la chronologio dans la formation des langues indocuropéennes. XII, 25 (rap. an.). — Cet opuscule est traduit en français par M. A. Bergrigne, XVI, 21 (rap. an.).

Cypas. Dépeuplement de cette île par Sargon. 1, 13; III, 51. — (Inscriptions phéniciennes de) publiées par M. do Vogüé. X, 85 et suiv. Voyez Vogüé (de). — Monuments qu'y ont laissés les Croises. Ouvrage sur cette matière. XVIII, 26 (rap. an.). — Fouilles de M. Ceccaldi dans cette île. XX, 29 (rap. an.).

CYPRIOTES (Inscriptions) inédites, publices par M. de Vogüé, XI, 491 et suiv. Voyez Vogüé (de), Ceccaldi, Haldoy. — (Antiquités). Voyez Cesnola (de).

D

DACTYLONOMIE on indigitation, chez les anciens et les Arabes.

M. A. Marre publie une brochure sur ce sujet. XVI, 74 (rap. an.). — chez les Persans. XVIII, 106 et suiv. XX. 256 et suiv.

Dadabitai (Mobed Slichriarji) publie un abrégé de grammaire zonde comparée avec le sanscrit. IV, 71 (rap. an.).

DAHARA-SOUTRA. M. Feer lit un mémoire sur ce sujet, à l'Académie. XVI. 24 (rap. au.).

## 326 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

Dannady et Dabnah (נهند), molachite. Étude sur cette pierre

précieuse. XI, 185.

DAI-GARU. Cette traduction japonaise est publiée avec le texte original chinois par M. S. Hosfmann. IV, 113 (rap. an.).

Dáirat al-mouminis (fi 'n-nikāh wa t-talaq), guide des vrais crayants pour le mariage et le divorce, par Ahmed Abdulazia Efendi, paru à Constantinople. X1, 481.

Dimin. Le 2° volume do sen commentaire sur le grand ouvrage de jurisprudeuce Moltaga 'i-abhar paraît à Constantinople. XVIII, 142.

Damas (Province de), dans la geographie d'Ibn Khordadbeh. V, 450. - Route qui en part. Ibid. -- (Villo de). Postes entre cette ville et Emèse. Ibid. 468. - (Route do Koûfah à). Ibid. - (Route de) à la Mecque. Ibid. 510.

Dandamis, philosophe indien qui faisait partie de l'ambassade indienne reçue par Marc-Aurèle. I, 376.

DANDAPANI, père de Gépă. Conditions qu'il imposo aux prétendants à la main de sa fille. I, 255.

DANG, monnaic turque. IlI, 454.

Danter, (Robbi). Les questions qu'il adresse au fils du Maimonide au sujet du Sefer liammiswôth de ce dernier sont publiées par M. Beer Goldberg. XVI, 54 (rap. an.).

Daninos (A.) est nommé membre de la Société. VII, 386.

DAOURHAH. Co mot signific vertige, en Egypto. Voyoz Vertige.

DARA-SCHIKOUH, fils de l'empereur Schähdjihan. Il va trouver Mollå Schåb pour devenir son disciple. XIII, 140. - Il a composé un livre intitule Sakinat al-awliya, dans lequel il raconte son initiation. Ib. 143.

Danabi, disciple de Bab. Ses succès et sa mort. VIII, 224.

Danmesteten (M') a commence à recueillir dans les œuvres de Raschi toutes les gloses francaises qui s'y rencontrent. Importance de ce travail pour l'lustoire de la langue fran-'caise, XX, 32 (rap. an.).

Danon (Histoire de) par Zéneb de Klag, évêque syrien, traduite de l'arménien par E. Prudhomme. II. áo1 et suiv. - (Étionne de) ou Assogliig.

Voyez Emin.

Danwin. L'étude de Schleicher sur sa théorie et sur la science du langage est traduite en français. XVI, 21 (rap. an.).

Dastugues (M') est nommé membre de la Société. I, 81.

Daux (Le capitaine) a découvert des monuments figurés phéniciens à Utique et à Hadrumète. XII, 76, 77 (rap. an.). - public des recherches sur l'origine et l'emplacement des

emporia phéniciens dans le Zeugis et lo Byzacium. XX,

28 (rap. an.).

David (M. l'abbé) public une lettre sur l'extension de la race chinoise en Mongolic.

XX, 52 (rap. an.).

David (ben Abraham), lexicographo caraîte. Il serait identiquo avec Abraham Ha-Babli. II, 196. — Passages do son grand dictionnaire cités. Ibid. 198 et suiv.

David Kamii. Son ouvrage grammatical Ét Söpher est publié par M. Beer Goldberg. VI.

263, 278.

Davis (M') public une nouvello inscription phénicienne découverte à Carthage. XII, 76 (rap. an.). — a découvert de nombreuses inscriptions phéniciennes en Tunisie. Ibid.

Dawlet-Schait. La vie d'Anwarî, extraite de son ouvrage biographique, est publiée avec traduction par M. Vullers. Compte rendu de cette publication. XIII, 91.

Dawoup (al-Antâqi), auteur d'un traité de médecino intitulò Tazkirat oùli'l-albáb. VI, 380.

Dax (Lo cap.) est nommé membre de la Société. I, 82.

Denédenavazdé (Lo prince) dirige une revue littéraire, en géorgien. III, 96.

Desar (L.) est nommé membre de la Société. VII, 385.

Deceax. Ses contes populaires

sont traduits par Miss Frère. XII, 48 (rap. an.).

Dènè Dienci public un traité de grammaire turque. XVIII, 155.

Defrément (Ch.). Ses Mémoires d'histoire erientale appréciés. II. 40 (rap. an.). - contribuo à la correction du texto des Annales de Tagri Bardi. Ibid. 41. - Note sur certains détails de la lettre de M. Dozy relativo à quelques points de lexicographic arabo. Ibid. 205. - Remarques sur l'ouvrage géographique d'Ibn Khordadbeli et principalement sur le chapitre qui concerno l'empire byzantin. VII, 239 et suiv. — Ce travail eité dans le rapport annuel. VIII, 27. - rend compto de l'ouvrago: Historia khalifatus Omari III, Yazidi II et Hischami, sumpta ex libro cui titulas est : Ozio la Stitulas والحنايق في اخبار الحقايق quam e codice Leyd. nunc primam edidit M. J. de Goeje. VII, 444 et suiv. — rend compte do la description de l'Afrique et de l'Espagne, par Edrisi, publice avec uno traduction, des notes et un glossaire par MM. R. Dozy et J. de Goeje. VIII, 418 et suiv. -- Remarques additionnelles do M. Leclerc. IX, 39. - rend compte de l'opuscule : Macrizii de valle Hadramaut libellus arabice editus et illustratus.

Dissertatio quam ... publice defendet P. B. Noskowyj. IX, 109 et suiv. - Note additionnello pour cet article. X, 195. - rend compte du Dictionnaire étymologique des mots de la langue française dérivés do l'arabe, du persan ou du turc etc., par A. P. Pilian. X, 179 ct suiv. - rend compte de l'onvrage Lataifo 'l-ma'arif de Tha-'alibi publié par M. P. do Jong. Ibid. 345 et suiv. — a été chargé par le Ministre de l'instruction publique de rédiger un rapport sur le progrès des études persanes en France. XI, 290. — Noté sur un passage do Soyouthi publić dans le Journal ariatique. XI, 462 cl suiv. - rend compto de la deuxièmo édition du glossaire des mots espegnols et pertugais dérivés de l'arabe, par R. Dozy et W. II. Engelmann. XIII, 518 et suiv. - lit à l'Académie un mémoire sur la dato exacte de la prise de Jérusalem par l'armée du calife d'Egypte. XVIII, 37 (rap. an.). - Momoire sur cette question : Jérusalem a-t-elle été prise par l'armée du califo d'Egypte dans l'année 1096 on dans l'année 1098? XX, 85 et suiv. - public nac brochure sur quelques opinions singulières des Musulmans. XX, 39 (rap. an.).

Depter Kätibi ('jilmi Risalèsi'),

traité de la tenue des livres en partie double, par Serverzàdeh Mohammed Bey, paru a Constantinople. II, 227.

Defrendan, ministre des finances en Turquie. III, 466. - Qapouson, département du ministre des finances. Ibid.

Depterdari kwwel ou Defterdari schiqqi ewwel, ministre des finances, en Turquie. 111, 467. sális, sous-secrétaire d'Etat pour l'Anatolie. Ibid. - schiqqisani, sous-secrétaire d'Etat, pour la Turquie d'Europo. Ibid. Dania. Une topographie de cetto villo est publice. XII, 46 (rap. an.). - L'histeire do Firouz-Toghluk, roi de cette ville, est publiée par Nassau Lees. H, 89 (rap. an.). - La Chronique de Scher-Schäle, sultan de cette ville, est traduite de l'hindoustani par M. Garcin de Tassy. VI, 84 (rap. an.).

Dernamen (Route de) à Birzend, dans Ibn Khordadbeh, V. 488. DEINAIVERI. Voyez Aboù Hanlfali, DELAMABRE (Th.) est nommé membro de la Société. IX, 88. DELAUNAY (E.) est nommé menibre de la Société. VI, 5.

Delbhück (B.) publio un travail . sur la substitution des cas en sanscrit, en grec, en latin et en allemend. XII, 26 (rap. an.). -DELONDRE (G.) est nommé mombre de la Société. IX, 240.

Démonotogia des peuples de

Geylan, Voyez Alwis (de). — et augélologie des Juiss. Voyez Kohut.

Démotique (Les pronoms personuels en). XVIII, 87. Voycz Maspero.

DENDERAR (Temple de). M. Mariette doit en publier une deseription. XVI, 84 (rap. an.).

— Cetto description parait. XX, 45 (rap. au.).

Dessités de quelques pierres précieuses. X1, 250.

DERENBOURG (Hartwig) rend compto du Kamil de Muharrad que public M. Wright. VIII, 25g. - Essai sur les formes de pluriels en arabe. IX, 425 ct suiv. - Ce memoire a partt à Gottingue avec les chapitres de Sibawailii qui traitent des pluricls, XII, 67 (rap. an.). — rend compte du Mo'arrab de Djawâliqî, public par E. Sachau, X., 338. — Un abrégé du Fakhri. Ibid. 359. Quelques observations sur l'antiquité do la déclinaison dans les langues sémitiques. X, 373 et suiv. — Co travail eité dans le rapport annuel. XII, 66. - rend compte d'un volumo des Beitræge zur arabischen Sprachkunde do M. Fleischer, XI, 107. - est nommé membro de la Société. Ibid. 451. - rend compte de la publication de M. Thorbecke : 'Antarab, ein vorislamischer Diehter, Ibid. 454. - Le diwin

Nåbiga Dbobyåni, texte arabe publié pour la première fois, suivid'une traduction française et precedé d'une introduction historique. Introduction of texte. XII, 197. - Traduction et notes, Ibid. 301. -Suite et fin des notes. Ibid. 484. -- Ce travail cité dans le rapport annuel. XIV, 26. - Notices sur quelques imprimés arabes do Tunis, XV, 152 et suiv. - rend compte de l'ouvrage: De hermeneuticis apud Syros aristoteleis J. G. E. Hoffmann scripsit, adjectis textibus et glossario. XVI, 3o5. — publie quelques travaux sur la grammaire arabe. XX, 20 [rap. au.).

DERENBOURG (Joseph). Sur les publications de la Société de M'kitzé Nirdamim. VI, 262 et suiv. - Quelques observations sur le passago du Kitáb ol-Fibrist relatif an huzwaresch. VII. 440 et suiv. --Cea observations citées dans le rapport annuel. VIII, 25. -Explication d'un mot difficile dans lo livre d'Ezra. VIII, 401 et suiv. - Uno traduction bébraique du livre de Hénoch. IX, 91 ct suiv. - La prononciation du \_. Ibid. 94 et suiv. - Compte rendu du Scplier Taghin, Liber coronularum, public par M. l'abbé Barges. Ibid. 242 ct suiv. - Quelques observatious sur l'accent 22-

kepb-katon, en hébren. IX. 251 et suiv. - Sur deux passages dans le IV° volume de Masoudi. Ibid. 253. - Un vers dn Ta'rifat expliqué. Ibid. 255. -Notes épigraphiques. I. Sur l'inscription de l'Aaraq el-émir. Lettre à M. de Saulcy. X, 188 et suiv. - II. L'inscriptien trilingue de Tortese. Ibid. 354 ct suiv. - III. Les nouvelles inscriptions de Cypre, tronvées par M. de Vogué. Ibid. 479 et suiv. - IV. L'inscription d'Eschmoun'ézer et le dernior travail de M. Schlottmann sur cette inscription. XI, 87 et suiv. - V. L'inscription dite de Carpentras. Ibid. 277 et suiv. - VI. Les inscriptions greeques juives au nord de la mer Noire. Ibid. 525 et suiv. -VII. Les vers phéniciens du Pænnlus de Plaute. XIII, 84 et suiv. - VIII. Inscriptions palmyréennes. Ibid. 360 et suiv. - IX. Sur quelques noms propres en hébreu et en phénicien. Ibid. 489 et suiv. -Les notes épigraphiques de M. J. Derenbonrg citées dans los rapports annuels. XII, 78; XIV, 25. -- est nemme memhre du Conseil. X, 10. - publie le 1" volume de son Essai sur l'histoire et la géographie de la Palestine, d'après les Talmuds et les autres sources rabhiniques. XII, 85 (rap. an.). — La stèle de Mesha.

XV, 155 et suiv. — public un travail sur la médaille découverte à Lyon en 1656, attribuée faussement à Leuis le Débonnaire. XVI, 51 (rap. an.). — Manuel du lecteur, d'nn auteur inconnn, publié d'après un manuscrit venu du Yémen et accompagné de notes. XVI, 309 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. XX, 21. — Uno stèle du temple d'Hérode. XX, 178 et suiv.

Dervicues (Ouvrage sur les) que public M. J. P. Brown. XII, 62 (rap. an.). — naqschibendis. Ouvrages publiés à Constantinople sur cet ordre. II, 219; XI, 482. — Voyez aussi Meulevis, Qadiris.

Dervisch-Pacna publie un traité de physique, en turc. XIV, 78; XVIII, 152.

Dasarin. Co qu'en pense Dhanjibhai Framji. II, 81.

Descantes. Il paraît à Téhéran une traduction persane de ses Principes. IV, 80 (rap. an.).

Deschamps (M') est reçu memhre de la Société. XI, 451.

Des Michels (Abel) est reçu membre de la Société. XI, 453. — Du système des intonations chinoises et de ses rapports avec des intonations annamites. XIV, 96 et suiv. public une nouvelle édition des dialogues cochinchinois de M<sup>5</sup> l'évêquo Taberd. XX, 49, note (rap. au.). Despontes (Le docteur) est nommé membre da la Société. VII, 386.—remet à la Société une somme de 300 francs pour un prix destiné à un mémoire sur un sujet relatif à l'histoire do la langue arabe. X, 178.— Une commission est nommée pour diseuter le pregramme de ce prix. XI, 272. — Programme de co prix. XII, 5.

Destailleurs (G.) est nommé membre de la Société. IX, 87.

Destoun, recueil des lois édictées dans l'empire Ottoman, depuis le Tanzimat, qui paraît à Constantineple. II, 270; XI, 476.

— Appendice de ce code. Voyez Zeili Destour.

Desvenceas (Noel). M. V. Langlois présente à la Société une notice nécrologique de ce savant. IX, 238. — Sa notice nécrologique. X, 25 (rap. an.).

Daux. Nom do co nombre, au moyen âge. I, 47. — Différents noms de co nombre en sanscrit. I, 285.

Devèria (Th.) est nommé membre de la Société. VIII, 5. —
Lo papyrus judiciaire de Turin publié et traduit pour la première fois. VI, 227 et suiv. —
Suite. Ibid. 331 et suiv. — Suite. VIII, 154 et suiv. — Soite et fin. X, 402 et suiv. — Ce travail cité dans les rapports annuels. VIII, 22; X, 36; XII, 136. — public un mémoire

sur l'histoire ancienne de l'Égypte, dans lequel il discute les premiers cartouches de la nouvelle table d'Abydos. XII, 129 (rap. an.). — public une étude sur un objet de l'ois du Musée du Leuvre. XVI, 84 (rap. an.). — Sa notice nécrelogique. XVIII, 17 (rap. an.). — Voir aussi Phéniciennes (Inscriptions).

Davic (Marcel) publie lo premier volume de sa traduction du reman d'Antar. III, 562; IV,

47 (rap. an.).

Dévotion, chez les Musulmans. Pensées là-dessus. VIII, 136.

Devouex (A.) publie les archives du Consulat général do France à Alger. XII, 120 (rap. an.).

Dewani. Voyez Djelûl ed-Dia ed-Dewani.

Dewelf (M') public des basreliefs libyques. XVI, 82 (rap. an.).

DHANJIBHAI FRAMJI public un ouvrage intitulé: On the origin and authenticity of the aryan family of languages, the Zandavesta and the huzwaresh. Compte rendu de cet euvrage. I, 91; II, 80 (rap. an.). — a public une grammaire du pellevi et prépare un dictionnaire zend. I, 92.

Duane (ضرب), multiplication. Ce terme est imité d'une expression sanserite. I, 249.

DHARMA-CAKRA-PRAVARTANAM. Tra-

## 332 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

duction de textes tirés de ce livre. XV, 361. Voyez Feer.

DHARWAN (Architecture du). Ouvrage sur en sujet. XII., 67 (rap. an.). — (Inscriptions du). Ibid. Voyex Hope (T. C.).

DRIAA. Voyez Diwán ed Dhida. Duiban (Inscription de). Voyez

Dibon, Mescha.

Dait' (خلك). Ce terme d'algèbro est la traduction du mot gree wheepd. I, 249.

DROBYANI. Voyez Nabigha.

DHOU'L-ASBA (nl-Adwani). Notice sur ce poète, par M. R. Boucher. IX, 120 et suiv.

Duou L-Qannein, Remarques sur ce personnage, I, 231.

Dnov L-YAZAN, roi do l'Arabio et du Yémen. Son histoire est traduite do l'arabe en turc et publice à Constantinople. XIV. 87.

DIAMANT. Voyez Almas.

Diamèria de la sphère du monde sublunaire. Son évaluation par Archimède. I, 268. de la sphère des étoiles fixes. Son évaluation. Ibid. — de diverses autres sphères. Ibid.

Dibox (Inscription de). Voyez

Mescha. — Un plan sommaire
de cotte villo est publié par
M. Clermont-Ganneau. XVIII,
24 (rap. an.).

Dickins (F. V.) public le texte et la traduction d'une authologie poétique japonaise intitulée: Hyak uin is 'shiw. XII, 158 (rap. an.).

Dickson (M') public la relation d'un voyage dans la Hounan. VIII, 42 (rap. an.).

Dictionnaires. Voyez aux titres de chaquo langue.

DISTERICI (F.) public la théologic des Ikhwan as-Safa. VI, 45 (rap. an.). — public leur logiquo et leur psychologic, XII, 116 (rap. an.).

Dieu. Passage d'un auteur arménien sur Dieu. IX, 169. — Un commentaire ture sur ses attributs paraît à Constantino-

ple. XI, 481.

Dreux de la Crèca. Suivant Plutarque, ils ent été adoptés dans la Bactriane et le Caucaso indien. I, 303. Voyez aussi Divinités.

Digeste de Justinien. Ce qu'on y trouve, relativement au conmerco de Rome avec l'Orient. I, 307.

Digit. Définition de ce terme dans un passage de la géométrie de Boèce. 1, 37. Voyex Article.

Disexts. Ce que Khitqanî dit do leur chevelure. V. 354 et suiv.

Dillmanx (A.). Ses travaux sur l'éthiopien. II, 69 (rap. an.).

Distiscitot (Schams ed-din ad-). Voyez Mehren.

Dinan. Valent de cette monnaie. II, 259.

Dist (F.) est nommé membre de la Société. II, 5.

Diocléries envoie une ambassade en Chine. I, 390. DION CHRYSOSTOME. Voyez Bactriane.

DIONYSIODORE DE MILO. Voyez

Dioxysus on Bacelius. Ce dicu cerrespond à Osiris. II, 194. — Suivant Hérodote, il correspond à Orotal, clicz les Arabes. XIX, 520 et suiv.

Dioscombes (Sur la traduction arabe de), par M. Leclere. 1X 5 et suiv.

Dinueas-Souda. Ces mots signifient «dirhems de bou aloi.» III, 440.

Divintés indiennes. Leur nombre évalué en kôtis. I, 281. —(Ouvrage de M. J. Muir sur Ics). II, 101 (rap. an.). de l'Arabic. Voyez Alilat, Orotal. — du Malabar. Ouvrage que pubbo sur ce sujet M. Ziegenbalg. XII, 47 (rap. an.). — Voyez aussi Dieux.

Divonce et maringe, chez les Musulmans. Un ouvrage sur cette matière paraît à Constantinople. XI, 481.

Diwân Ep-Dinla, bureau des fermes ou terres appartenant à l'État. Il existait dans l'ouvrage de Codama un chopitre sur ce bureau, qui ne nous est pas parvenu. 1, 80.

Diwân EL-Khanadi, bureau do l'impôt foncier. Le chapitre de Codama sur ce bureau ne nous est pas parvenn. 1, 80.

Diwâni ankâmi mâtaîê, départe-

ment du ministère des finances, en Turquie. III, 466.

Dix. Divers noms de ce nombre en sanscrit. I, 288.

Diapun (جنر), racine carrée. Co termo est la traduction du sonscrit moula. I, 249.

DJA'FAR, écrivain ottoman, célèbre calligraphe. VIII, 127. DJA'FARITES ou Isna-'ascharites, scete chiite. VIII, 373.

DJAGATÉEN, turk-oriental, Voyez Pavet de Courteille, Vambéry.

DJAINAS. Études que public M. Weber sur leur langue et leur littérature. XII, 41 (rap. au.).

DJAMÁL AD-DÍN ('Abd ar-Razzáq), poéto persan d'Ispahau. Sixain qu'il compose pour répondre à un quatrain de Modjir eddin, dirigé contre cette ville. IV, 178.

Diamascur (حشت), améthyste. Étude sur cette pierre. XI,

DJAMI, poète persan. Son ouvrage Mir'ât al-'aqâid, accompagné du commentaire ture de Salim Boy, paraît à Constautinople. II, 222. — Cet ouvrage est reimprimé avec le même commentaire. XVIII, 145. — Une version turque do cet ouvrage paraît. XI, 475. — Un autre commentaire est publié. XVIII, 143. — Un commentaire persau sur son Behâristân, intitulé Tohfat al-'orfân, paraît à Constantinoplo. XIV, 81. —

## 334 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

On y public un commentaire sur son Nahw. XVIII, 156.

Diàm' at-anwân (an-nadjâti), recueil de paroles du fameux saint musulman 'Abd al-Qâdir Gilânî, publié à Constantinople par Khâdjè Zâdeh Mehemmed Efendi. XI, 474.

Diàn Ben Duàn, l'un des noms musulmans du diable. IV. 157.

DIATAKA traduit en siamois. Voy. Bre-Temiya-Jatak.

Dalw. Voyez Tschaw.

Diawai.fof, autour dn Mo'arrab. Cet ouvrage est publié par M. E. Sachau. Compte rendu. X, 338; XII, 105 (rap. an.). — Étudo qui parait sur cet auteur et sur son Mo'arrab. XII, 105.

Diamean?, auteur d'un ouvrage sur les secrets des magiciens, des bateleurs et des charlatans de toute sorte. M. de Goeje publie une analyse de ce livre. X, 51 (rap. an.). Voyez aussi Steinschneider.

Diawhani. Voyez Siháh.

Diaz' (جرع), onyx. Étude sur cette pierre. XI, 162.

DJAZB AL-BAHANI. Voyez Khalid (Mewlana).

DJEBEL. Ses districts et ses impôts, d'après Ibn Khordadbell. V. 254.

DJEBEL-BARKAL. Une stèle égyptienne qu'y a découverte M. Mariette est publiée par M. Maspero. XX, 46 (rap. an.). DIEDDAH. Séjour de Fresnel dans cette ville. XVII, 6 et suiv.

DJEDWEL-NOUMA, tables d'intérêt, par Edib Efendi. XI, 472.

Dieghnafia (Risålèsi), traité de géographie en turc, publié à Constantinople, XIV, 69, Voy. aussi Madhhali Djeghrafia.

Diginani est-il le Pseudo-Ibn Haukal 7 XIII, 163.

DIELAL ED-DÍN (cd-Dewanî). Sou Zewra, troité sur le commencement et la fin des choses, paraît à Constantinople. XVIII, 132.

Drziat ep-pin (el-Háfiz Ahmed Efendi, Haurani, Adramiti). Son commentaire sur l'ouvrage dogmatique intitulé Anâmil arrasăil paraît à Constantinople. XIV. 73. — publie un diwan intitulé Gulzar sur les attributs du Prophèto et la vérité de sa mission, Ibid. 88.

Dielal en-pin Roumi. Voyez Mesnewi.

Drem' ou Founouq (Risâlèsi), traité sur l'état mystique dit Djem' ou Tafriq, par Houdiyi. XVIII, 142.

Dremât Ependi public un traité élémentaire de la langue persane, en turc. XI, 473.

Diemil-Pacha. Voyez Khalil Bey.
— est nommé membre de la
Société. II, 533.

Dienguiz Kuan. Relation chinoise sur ce prince, traduite. Voyez Palladius.

Dienidėi-'Askenilė, gazette militaire turque. V, 171. Držaidei-nawādis, gazette turque. V, 170.

Diewähira moultagitan, recueil do morceaux choisis do littérature, publié par Lebib Efendi. XVIII, 132.

DIEWDET EFENDI (devenu Djewdet Pacha) public à Constantinople la traduction turque de la sixième et dernière partie (3° volume) des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun. II, 49 (rap. an.), 225. - public en entier (3 volumes) cette traduction, commencée par Piri Zádě. XI, 471. - public une histoire ottomane. Le tome V. II, 230. — Les tomes I à V. XI, 466. — Le tomo VI. XVIII, 136. - Un chapitre de cette histoire a été traduit par M. Barbier de Meynard. II, 231. - public avec Fuad Paeba une grammaire de la langue turque. XIV, 80. - publie un Code civil ture. XVIII. 129, 141.

Dift (جيب), nom arabe du Sinus. Co mot vient du sanscrit Djivà. I, 478, note.

DJILAKA. Voyez Jilaka.

Diiva. Voyez Djib.

Drizien (جزیه), capitation. Un ouvrage turc sur eette matière, par Aq-Kermâni, est publié à Constantinople. XI, 80.

DJODAIL, Petit-Tigre. Son cours décrit par Ibn Khordadbeh. V. 526.

DIOFT-Kin (جفت كين). Ce com-

posé persan signifio « Sons discordants. » V, 339, note.

DIOND (حند). Voyez Fiefs.

Dionnikył (Aboù Obeid). Voyez
Abou Obeid.

Diondiant (Ali ben Mohammed al-). Ses gloses sur les Tasawworât et les Tasdiqât do Qotb ed-din Mahmoùd ben Mohammed er-Râzî, commentaire du Schamsiyyatein de Nadjm eddin Ali al-Qazwini, paraissent à Constantioople. XVIII, 130.

— Son commentaire des Mawâqif est publié dans cetto même ville. Ibid. 131.

Dionnom, tribu arabo qui gardait la Ka'abah. Elle serait d'originojuivo. IV, 435. — Étymologie de ce mot. Ibid. 445.

DJUSCHEA, nom sanscrit d'un prince indo-scythe appelé Yankao-tchin par les Chinois. 1, 116.

Divotisciia, calendrier védique.

M. Weber en public lo texte.

-Il, 112 (rsp. an.).

Doigt (mesure). Son ovaluation par Archimède. I, 268.

Doiers (Méthode pour calculer avec les), usitée chez les anciens et chez les Orientaux. Voyez Dactylonomie.

Dokun (دخن). C'est un sorgho et non du millet, IX, 38.

DOLB (کلی), platane. Ses noins chez les Arabes. XV, 122. —
Erreur commise au sujet de ce nom par M. Clément-Mullet. XVI, 299.

Donmants (Les sept). Voyez Mohammed ben Mousa.

Dons (B.) publie le catalogue dex manuscrits arabes et persans rapportés par M. de Klianikof. VI, 72, note (rap. an.). public une étude sur le dialecte du Mâzanderân avec le recueil des poésies d'Emir-i-Pasewary. XII, 63 (rap. an.). - public la description de trois instruments astronomiques, avec inscriptions arabes. Ibid. 117. - public le catalogue des ouvrages arabes, tures, tartares et persans imprimés à Kazan, depuis 1801 jusqu'à 1866. Ibid. 142.

Donn-As-Solouk, ouvrage de jurisprudence musulmane paru à Constantinople, II, 223.

Douasiens turcs. Règlement de leurs devoirs, public à Constantinople. XIV, 68.

Dounat An-Nogard, biographic des Nagibs el-eschraf de l'empire ottoman, depuis Mahmoud Efendi, par Riffat Efendi, XI, 486.

Dour-Sarkayan (Les inscriptions assyriennes de) sont publices par M. Oppert. XVI, 63 (rap. au.).

Douman. Noms de cette plante, chez lex anciens et chex les Arabes. V, 219 et suiv. — C'est un sorgho et non du millet. IX, 38,

Dausta Moustân, commentaire de l'ouvrage de jurisprudence intitulé Tanwir al-Absar. Il paraît à Constantiuople. XIV, 82.

Dounnt YEKTÀ, la perle unique, traité dogmatique publié à Constantinople. XIV, 68.

Douze. Divers nome de ce nembre en sanscrit. I. 288.

Dowson (J.) public l'histoire de l'Inde de feu Sir II. Elliot. XII, 60 (rap. an.).

Dozy (R.) termine la publication du texte d'Al-Makkari, entreprise en collaboration avec MM. Dugat, Krehl et Wright. II, 43 (rap. an.). M. Fleischer fait paraître des corrections pour co texte. XIII, 200. - Lettre à M. Defrémery sur quelques points de lexicographie arabe. II, 294. Note de M. Defremery à cette lettre. Ibid. 295. - public le troisième volume de ses Scriptorum arabum loci de Abbadidis. Compte rendu do co volumo. Ill, 95; — dans le rapport annuel. IV, 54. - public son ouvrage intitulé Die Israeliten zu Mekka, etc. «Les Israélites à la Mecque, depuis le temps de David, jusqu'au ye siècle , de notre èro. Recherches critiques sur l'Ancien Testament et les origines de l'islamisme. » Compte rendu de cet ouvrage. IV, 433; — dans le rapport annuel. VI, ag et suiv. - et J. de Goeje publient la description de l'Afrique et de

l'Espagne, par Edrisi, Compte rendu de ĉette publication. VIII, 418. - Extrait d'une lettre de M. Dozy sur la publication da Kitāb al-'Oyoun, par MM. P. de Jong et J. de Goeje, sur cello d'un opusculo de M. Van der Berg sur nn sujet do drait musulman, et sur celle d'une collection d'anciens géographes arabes, projetée par M. de Goeje. XIII., 199. - et W. H. Engelmann publient la deuxième édition do leur glossairo des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe. Compte rendu de cetto publication. XIII, 518; - dans le rapport annuel. XVI, 71. - Corrections an texte et à la traduction des Prolegomenes d'Ibn Khaldoun, par E. Quatremèro et M. G. de Slanc. XIV, 133 et suiv. - Cet article cité dans le rapport annuel, XVI, 70.

DRAVIDA. Voyez Manou.

Drott des gens. Une traduction turque du traité de Vattel sur le droit des gens paraît dans le journal turc Taswiri Efkiār. II, 235.—international. L'ouvrage de M. II. Wheaton sur cette matière est traduit en chinois. X, 193.

Drouin (E.) rend compte du Hoang-viét-luât-le, code annamite traduit du texte chinois original, par G. Aubaret. VIII, 254. — rend compte de la grammairo généralo indo-curopécano do F. G. Eichhoff, XIV, 219.

Dnuzes (Théogonic des), ouvrage deM. H. Guys. IV, 56 (rap an.). — Un ouvrage du mêmo auteur paraît sur la nation druze, sa religion et ses mœurs. Ibid. 57.

Dubeux (L.). Notice nécrologique de co savant. IV, 11 (rap. an.). Du Cange. Son travail sur les familles d'outre-mer est publié par M. Rey. XX, 30 (rap. an.). Duchateau (M') est nommé membre de la Société. VII, 386.

Durr Genoor (Lady) public un ouvrage intitulé: Letters from Egypt, 1863-1865. Compta rendu. VI, 476.

Duest (G.) public une analyse de l'onvrago d'al-Makkari sur les Arabes d'Espagne. II, 64 (rap. an.). — a collaboré à la publication du texto d'al-Makkari. Voyez Dozy. — public une histoire des Orientalistes d'Eurape, dont deux volumes ont déjà paru. XVI, 15 (rap. an.).

DULAUMEN (Èd.) est chargé par l'Académie des inscriptions de publier les historiens arméniens des croisades. IV. 81; XVI. 29 (rapp. ann.). — a rédigé le rapport sur le progrès des études arméniennes en France. XI. 290. — Topographie de la Grande

Arménie, par lo Rév. P. Léonce Alischan, traduite de l'orménien. XIII, 385 et suiv. --Ce travail cité dans le rapport annuel. XIV, 26. - public un abregé sur les institutions des Malais et des peuples océaniens. XVI, 92 (rap. an.). --(Recherches sur la formotion de la langue arménienne par M. K. Polkanof, mémoire traduit du russo par M. E. Prud'homme, revu sar le texte original et publié par). XVI, 125 ct suiv. - Ce travad cité dans le rapport annuel. XVIII, 22.

Démicuen public l'ouvrago intitulé: Altregyptische Kalender-Inschriften. XII, 130 (rap. an.). — Altregyptische Tempel-Inschriften in den Jabren 1863 bis 1865 an Ort und Stello gesammelt. Ibid. public une copie de l'inscription de Karnak relativo à l'invasion tentée en Égypte sous le règne de Méremptah. XII, 132. — publie les monuments de Medinet Abou relatifs à cette même invasion. Ibid.

Demollarn (M. l'abbé P.) est reçu membre de la Société. XIX, 202.

DUMONT (A.) public les curicuses pièces manuscrites, loissées par Benjamin Brue, qui tracent un tableau du monde levantin curopéen à Constantinople. XVI, 76 (rap. an.).

Duputs et Mousset. Lettre à la Société osiatique sur l'imprimerie epostolique do Pondichéry. II, 396.

DURAND (M<sup>2</sup>) est nommé membre de lo Société. VI, 5. — Sa mort est annoncée: XII, 515.

Dunga-Pura, fête populaire dans le Bengale. Il, 103.

Dunn (M') est nommé membre de la Société. II, 272.

Dunuy (M<sup>r</sup>) onnouco l'envoi à la Société d'une carte du Japon, gravée au Japon, VI, 261.

E

EBEN Sapria, voyages de Jacob Saphir. Voyez ce nom.

Ecurss qui orriva en China, sons le règne de Tshoûng-K'ân, 2159 ans avant notre ère. XI, 370.

Écuitune. Quels sont les peuples qui la connaissent, suivant un anteur arménien. IX, 198. — chinoise. Mémoiro sar son origine. XI, 296. — (Monuments encore existants de l'ancienne). Ibid. 302. — Ses rapports ovec l'écriture cunéiferme. Ibid. 350. — Procédés successifs employés par les Chinois pour la reproduire. Ibid. 393. — japonaise. Ses

rapports avec l'écriture eunéiforme. Voyez Rosny (de). — Sainte. Extraits de l'ouvrage orménien intitulé: Solutions de passages de l'Écriture Sainte. IX, 147 et suiv. Voyez Prud'homme.

EDCHMIADZIN. Le catalogue des manuscrits arméniens de la bibliothèque patrioreale de cette ville est publié. Son compte rendu. VIII, 439.

ÉDESSE. Documents syriaques relatifs à l'établissement du christionisme dans cette ville, recueillis par Gureton. Ils sont publiés par M. Wright. VI, 52 (rap. an.).

ÉDESSE (Jacques d'). Voyez Jacques d'Édesse.

Eppou (Textes géographiques d').

M. J. de Rouge publie des études sur ces textes. XII, 135; XVIII, 33; XX, 47 (rapp. ann.). — (Temple d').

Les textes, relatifs ou mythe d'Horus, qui y ont été recueillis sont publiés par M. Naville.

XVIII, 33 (rap. on.).

Ернем Расна public un article en turc, intitulé: Introduction à la Géologie, dans lo recuçil Medjmou'ai funoûn. II, 248, 249, 25c. — public un cuvrage sur l'éducation de l'enfance. XIV, 85. — Cet ouvrage est réimprimé. XVIII, 146.

Epis EFENDI public des tables d'intérêt, en torc. XI. 472. Enrions indigènes de textes orientaux, en Perse et dans l'Indo; leur valeur et difficulté de se les procurer. VI, 64 et suiv.

EDKINS (J.) public un ouvrage intitulé: Progressive lessons, ctc. Leçons progressives de le langue chinoise porlée, avec des listes de mots très-usités et de phrases, et un appendice contenant les lois des tens du dialecte de Péking.» II, 131 (rap. on.). - public une grammaire de la langue mandarine parlée. VI, 92 (rop. on.). publio un memoire sur lo vie de Confucius. VIII, 42 (rap. an). - public un mémoire sur les onciennes embouchures du fleuve Yong-tze-kiang. Ibid.

Ednisi. Sa description de l'Afrique et de l'Espagne est publiée par MM. Dozy et de Goeje. Compte rendu de cette publication. VIII, 418.

Édrisites. Énumération de leurs États, dans lo géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 459.

ÉDUCATION (Traités d') en turc. Voyez Edhem Pacha, Huscin Remzi, Kharpouti Naimi.

ÉGYPTE. Elle o servi d'intermédiaire entre les Romains et l'Asie. I, 101. — Ses relations avec l'Inde. Ibid. 297. — Ses districts, d'après Ibn Khordadbeh. V. 452. — (Route d') au Maghreb, en partant de Fostat. Ibid. 453. — (Sta-

tions entre l'1 et la Mecque. I, 510. - (Expedition des Français en). Le récit de cette expédition est traduit de l'arabe en turc. XI, 477. --(Inscriptions phéniciennes d'). Voyez Phéniciennes. — (Invasion tentée en ) sous le règne do Merenptali, fils de Ramsès II. Différents mémoires sont publiés sur cette matière. XII, 132 (rap. an.). Voyez Dümichen, Lauth, Rouge (de). - M. Oppert public un mémoire sur ses rapports avec l'Assyrie, XII, 141; XVI, 63 (rapp. ann.). - (Les travaux d'Ampère sur l') sont réimprimes. XVI, 86 (rap. an.). - (Monuments de l') et de la Nubic. La publication de cet ouvrage de Champollion est continuce par M. de Rouge. XVIII, 31 (rap. an.). — M. Lenormant public des études sur l'époque éthiopienne de l'histoire de ce pays. XVIII, 33; XX, 47 (rapp. ann.). — (Notes sur un voyage en), publication de M. Lenormant. XVIII, 34 (rap. an.). — M. . Chabas public un mémoire anr les rois pasteurs de ce pays. XX, 46 (rap. an.). --(Ago de pierre en). Un mémoire sur ce sujet est lu à l'Académie. XX, 48. — (Voyage en) de Jacob Saphir. Voyez ce nom. - (Histoire de Γ). Voy. Leprins , Mariette-Bey, Rongé

(de), Wicliffe - Goodhein. -(Chronologie de l'). Voyez Rekckian-Bey, Saulcy (de) .-- (Pyramides d'). Voyez Pyramides. EGYPTIEN (Voyage d'un) en Syrie, en Phénicie, en Palestine, au xiv\* siècle avant notre ère. MM. Chabas et Goodwin en traduisent la rolation, d'un papyrus. XII, 127 (rap. an.). -(Les pronoras personnels en) par G. Maspero, XVIII, 65 et suiv. - (Dictionnaire) de M. Brugsch. Il est en voie de publication. XII, 128 (rap. an.). Voyez aussi Birch. - (Le papyrus judiciaire) de Turin publié et traduit pour la première fois. Voyez Devéria. -(Un papyrus) du xiv\* siècle avant notre ère est communique par M. Chabas à l'Académie. XVIII, 33 (rap. au.). (Un papyrus) contenant nu dialogue moral est traduit par M. de Rougé. XX. 47 (rap. an.). - Une traduction do ce mêmo papyrus est donnée par M. Maspero. Ibid. - (Rituel funéraire). Les textes les plus auciens do ce vituel sont publiés par M. Lepsius, XII, 137 (rap. an.). — Birch en a donné une traduction complète, dans sa nouvelle édition de Bunsen. Ibid. 138. — (Roman) de Setnau., Des fragments en sont traduits par M. Brugsch. XII, 137 (rap. an.). - (Tribunal). VIII, 154. — Formules judieiaires égyptiennes, VIII, 161.

— Pénalités égyptiennes, Ibid.
187. — Voyez encore Lepsius, Maspero, Pierret, Pleyte, Reinisch. — (Amulette). Travail que publie M. Maspero sur cet amulette. XX, 46 (rap. an.).

ÉGYPTIENNE (Chrestomathie) Voy. Rougé (Dc). — (Inscription) de Karnak. Voyez Dümichen, Lauth, Rouge (De) .- (Langue). \* M. Birch en publio uno grammaire et un dictionnaire. Xll. 128(rap.an.). — (Stèle) de Djebel Barkal. Ello est publiée par M. Maspero, XX, 46 (ran.an.). EGYPTIENNES (Etoffes). Une étude de M. Rohault de Fleury, sur cette matière, parait. XVI, 85 (rap. an.). - (Études). Leur histoire jusqu'en 1866 est publiee par M. do Rouge. XI, 290; XII, 125. - Un recueil destiné à ces études est formé à Paris. XVI, 82 (rap. an.). -Unautré recueil, enallemand, est publié par MM. Lepsius et Brugseh, XII, 125 (rap. an.). (Differentes inscriptions). Voyez Dümicken. - (Deux mesures). M. Chabas public un mémoire sur ce sujet. XII, 136 (rap. an.). — (Stèles) de Pian-'chi Mériamun, XII, 132 (rap. an. ); -de Chalouf. Voyez Mariette-Bey. - (Tembes) de Sakkarah. M. Mariette publie un mémoire sur ce sujet. XVI. 83 (rap. an.).

EGYPTIENS. Khalîl Bey et Djemît Pacha publient une histoire des auciens Égyptiens. II, 247. 248, 250. - (M. Maspero public un mémoire sur la correspondance des anciens). XVIII, 33 (rap. an.). - M. Robion fait paraître une étudo sur leur ancienne religion. Ibid. 35. — (Dogme de la résurrection ebez les anciens). Une étude paraît sur co sujet. XX, 47 (rap. an.). - (Chiffres nombres, mesures). MM. Chabas, Coodwin, Lepsius, Pleyte publient des trayaux sur ces sujets. XII, 136 (rap. an.). -(Lesmots) ile la Bible, par A. Harkawy. XV, 161 et suiv. -(Papyrus) du musée de Boulaq. Une partio en est publice. XX, 45 (rap. an.). — (Textes géographiques d'Edfou. Voy. Edfou.

EHRH. ou Mahri. M. J. Halévy public une étude sur cette langue. XVIII, 30 (rap. an.). Elemnorf (F. G.) public une grammaire générale indo-européenne. Compto rendu de cet ouvrage. XIV, 219.

EL-Diewkin, journal arabe, paraissant à Constantinople. V. 172.

ELA-AGUBA, roi d'Axoum. II, 361.

ELA-AZGUAGUA, roi d'Axonm. Il, 361.

ELA-ESKENDI, roi d'Axonm. II, 361.

ELA-SAN ou Alzanas, roi d'Axoum. II, 35g, 361, 364, 365.

ELARA (Port d'). II, 337.

ELÈMENTS (Théorio des) dans leurs rapports aree les pays. daprès Ibn Khordadbeh. V. 518. — Figuro explicative. Ibid. 519.

ELLIOT (Sir Henry). Deux do ses ouvrages posthumes seront publies, lo premier: Memoirs on the history, philology and ethnic distribution of the races of the North-Western provinces of India, par M. Rost, et le second: The history of India as told by its own historians, par M. Cowell. IV, 450. - Son histoire de l'Inde est publice par M. Dowson. XII, 60 (rap. an.).

ELOQUENCE (Traité d'), en turc. Voyez 'Arif Pacha.

EMERAUDE, Etude sur cette pierre; ses nonis, chez les anciens et les Arabes, XI, 64. — Ses gisements, Ibid. 71.

EMENI. Voyez Sombådah,

Emèse. Route partant de cetto ville, d'après la géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 449. — Postes entre cette ville et Damas. Ibid. 468.

EMIN (J. B.) public une traduction russe de l'histoire d'Etienne de Darón, plus connu sous le nom d'Assogliig. Compte rendu de cet ouvrage. III, 371. - Son nuvrago sur le paganisme arménien est traduit du

russe par M. Stadler, VI, 73 (rap. an.).

EMN FEIRM (Pacha) public unc version turque du Moklitasar de Qodouri, intitulée 'Azlziyyeh. XI, 474.

Emin-1-Pasewary. Ses poesies sont publices par M. Dorn.

XII, 63 (rap. an.).

Emms Maan (Histoire des) qui ont gonverné le Liban depuis l'anuée 1119 do J. C. jusqu'à 1699, extraite d'un vieux manuscrit arabe par J. Catafago. III, n66 et suiv.

Extus do Tunis. On en public une histoire à Constantinople.

XIV, 77.

EMPAN. Évaluation de sa dimonsion, chez les Indous. I, 259. EMPIRE ROMAIN. Voyez Romain

(Empire).

Emponia pliéniciens dans Zengis et le Byzaeium. Des recherches sur leur origino et feur emplacement sont publices. XX, 28 (rap. an.)

Eustei Osmaniyyen, proverbes ottomans publics à Constantinople par Schināsi Efendi. II, 269. - Ce recueil est réimprimé. XVIII, 147.

Ensueu Risalesi, recneil de proverbes paru à Constanti-

nople, XIV, 68.

ENDEROUN-KHAZNESI, trésor de l'intérieur ou de réserve, en Turquic. III, 472.

Exnemis et amis. Maximes orientales sur ce sujet. VIII, 150.

Exocu (Lirre d'). Sur une traduction hébraïque de ce lirre. IX, 91.— Recherches sur la langue de la rédaction primitive de ce livre, par J. Halévy. Ibid. 352.

Enskignement supérieur. Voyez Guerrier de Dumast.

EPEAUTRE. Ses noms, chex les anciens et les Arabes. V, 193.

Ernarm (Saint). Une collection de ses hymnes authentiques est publice par M. G. Bickell.

. XII, 98 (rap. an.).

ÉPIGNAPHIE. Voyez Inscriptions, Waddington. — assyrienne. Voyez Assyrienne et Ménant. — berbèro ou lihyque. Voyez Libyque. — hébraïque (Nonvelles observations d') par M. Renan. VI, 550 et suiv. Voyez Hébraïque. — pehlevie. Voyez Thomas. — sassanide. Voyez Justi.

Epigraphiques (Notes) de M. J.
Derenbourg. X, 188, 354,
479; XI, 87, 277, 525; XIII.
84, 360, 489.— (Denxtextes)
décourerts récomment dans la
Transcaucasie. XIII, 93 et suir.

Évinesse. Manière de la traiter, suivant un médecin arabe. VI, 44 t.

EPIPHOAA. (maladie de l'œil).
Comment il faut la traiter,
suivant un médecin arabe. VI.
457.

Épiraes (Les) et Évaugiles paraissent à Alger, en langue kabyle, XX, 44 (rap. au.). Eronymes assyriens. Ce que c'est.

11, 73. — M. Oppert public un mémoire sur ce sujet.

XVI, 63 (rap. an.).

Erorus hindone. M. de Cubernatis public une étude sur ses sources. XII, 31 (rap. au.). Voyez aussi Mahabharata, Bamayana.

Fa-Radian (Cantons d'), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh, V, 274.

Enatostuere. Son système géographique. 1, 137, 149. — Défauts de ce système. Ibid. 340.

Èrie do Tyr. Ce que c'est. II., 182. Èries (Traité des), que public à Constantinople Tâleir Efendi. XVIII, 151.

Envrunés (Périple de la mer). Voyez Périple.

Es'an Evenni public à Constantinople un commentaire de la sourate Yé-Sin-Noun. XI, 480. — publie l'historique de l'ancien cérémonial de la cour ottomane. XIV, 89.

Escannouche. Étude sur cette pierre; ses noms chez les ancieus et les Arabes, XI, 52.

Escumons, dieu phénicien. II,

Escumoun'ezen (Inscription d').
Notes épigraphiques de M. J.
Derenbourg sur cette inscription et sur lo dernier transil de M. Schlottmann y relatif.
XI, 87. Voyez aussi Merr.
Schlottmann.

ESCLAVAGE, selon la Bible et le Talmud. M. Zadoc Kahn publie un essai sur cette question. XII, 86 (rap. an.).

Esculars correspond au dicu Eschmoun des Phéniciens. II,

ığı,

Esonas (Livre d'). La version syriaque du IV° livre est traduite par M. Ceriani. XII, 97 (rap. an.). — M. de Sauley public une étude chronologique sur ce livre et sur celui de Néhémic. XVI, 49 (rap. an.). Voyez E:ra.

Eskoron arslåni, monnaic turque, «ècu au lion.» III, 438.

Es'ilen wé Edwiben, onvrago élémentaire publié à Constantinople par Ishaq Efendi. XI, 487.

ESPAGNE (L') sous les Omeyyades décrite par Ibn Khordadbeh.
V, 461. — (La description de l') par Edrisi est publiée par MM. Dozy et de Goeje. Compte rendu de cet ouvrage. VIII, 618. — La partie de l'onvrago de Dimischefi relative à ce pays est traduite en danois par M. Mehren. XII, 109 (rap. an.). — (Monnaies antiques de l'). Une description générale en est publiée. XVIII, 27.

Espagnols (Chiffres). Les Arabes les ont adoptés en arrivant en Espagne, I, 239. — (Mots) et portugais dérivés de l'arabe. Voyez Dozy et Engelmann. — (Anteurs arabes). Voyez Arabes. Eston (M') est reçu membre de la Société. XI, 272.

ETABLISSEMENTS religioux de Constantinople. Une description en est publice par Ali Sati Efendi. XI, 472.

ETHIOPIENES (Période) de l'histoire des Égyptiens. M. Lenormant public sur ce sujet des mémoires. XVIII, 33; XX, 47 (rapp. ann.). — (Langue). Voyez Dillomann.

ETHIOPIENNES (Les inscriptions)

de Rappell. II, 370.

Évinopiens: Leur puissance maritime à l'époque de l'empereur Justin. I, 406. — Leurs relations avec les empereurs grees. Ibid. 422.

Ernin ED-Dîn (cl-Abhâri). Son commentaire de l'Isaghoudji, envrage de legique grammaticale, est imprimé à Constautinople. XIV. 69. — Il y est réimprimé. XVIII, 157.

ETUNOGRAPHIE de la Perse. Un mémoire sur cette matière est publié par M. de Khanikof. XII, 55 (rap. an.). — berbère, coréenne, japonaise. Voyez ces titres. — de Mateuaulin. Voyez Hervey de Saint-Denys (a<sup>n</sup>).

ÉTIENNE, traducteur arabe de Dioscorides, IX, 8.

ETIENNE DE DARON (Histoire d'). - Voy. Emin.

Études orientales. Rapports qui ont été rédigés sur leur progrès en France. XI, 290. — Appréciation de celui de M. S. Julien sur les études chinoises. XI, 290 et suiv.

Euruonniacies. Noms ile cette famille de plantes chez les auciens et les Arabes, XV, 54.

EUPHHATE, Territoires qu'il arrose, V, 233, — Son cours, décrit par Ibn Khordadbeh. Ibid. 524.

Europe (Relation arabe d'un voyage eu). Voyez Fâris Schi-dydq.— (Article sur la géographie et l'histoire de l'). Voyez Qadri Bey.

Eusèbe. Ce qu'il dit de Bardesane.

 377. — Ce qu'il dit des députés étrangers à la cour de Constantinople. Ibid. 393.

Eurino (J.) public uncautographic du Kolasté, livre liturgique et dogmatique des Mendaites. XII, 96 (rap. an.). — adresse à l'Académie une inscription araméenne et des inscriptions phéniciennes d'Afrique, XVIII, 23 (rap. au.).

Évangétistes (Remarques d'un auteur arménien sur les quatre). IX, 165.

EVANGILES (Les quatre). Date de leur composition, suivant un auteur arménien. IX, 165.—
Ils paraissont en langue kalbyle, à Mger, ainsi que les Épitres, XX, 44 (rap. an.).

EWALD (II.) public ses Sprach-

uissenschaftliche Abhandlungen. II, 136 (rap. au.).

Ewalm cyjámi seb'ah, lectures pieuses pour les sept jours de la semaine, par Mohyi ed-din 'Arabi , suivies do son ouvrage : Préservation spirituelle, élévation de l'âme à l'aurore, et de son Idjázet-Námeli. XIV, 72. — kebîrî mewlewiiù seharhi, commentaire de l'ouvrage du ménic nom, par Bosnaly Fazil Pacha, public à Constantinople. XI, 480; XVIII, 130. Opuscules contenus dans cel ouvrage. XI, 48o. scherifelt du célèbre 'Abd al-Qadir Gilaui, publies à Constantinople. XIV, 72. - selicrif moutni, texte des Ewrâdi scheril, accompagnéà la marge des hadis du Prophète, publié dans la même ville. XVIII,

Exade. La version syro-hexaplaire d'une partie de ce livre est publiée par M. Geriani. XII, 97 (rap. au.).

Evous Sabri (Efendi) public, sous le titre de Mahmond assiyar, une biographio de Mahomet. XVIII, 150.

Ezna (Explication d'un mot difficile du livre d') par J. Derenbourg, VIII, 401. Voyez Esdras. FA-UAN, pèlerin chinois qui a visité l'Inde. 1, 122. — Il a visité Geylau vers l'au 400 de notre ère. Ibid. 424. — Le colonel Gunningham a suivi les traces de son pèlerinage, dans son voyage d'exploration. IV, 34, — Voyez Hiouentsung.

Fables greeques d'Olympien.
Voyez Prud'homme. — de La
Fontaine, traduites en persan.
Voyez Mirza Habih. — Voyez
aussi Contes.

FAGNAN (E.) est reçu membre de la Société. XV, 329.

FAU-KIA, école des légistes chinois. Ouvrages de cette école. X, 284.

FAIOHERBE (Le général) public uno Recherche anthropologique sur les tombeaux mégalithiques de Roknia, XII, 123 (rap. an.). — envoio à l'Académie des inscriptions libyipies qu'il a découvertes, XVI, 80 (rap. an.). - public nue collection complète des iuscriptions numidiques (lihyques). Ibid. - public neuf inscriptions numidiques do Sidi Arrath. XX, 43 (rap. an.). - public une répouse au docteur Judas à propos iles inscriptions munidiques. Voyez Judar.

Faxuni, ouvrage historique arabe. Sur un abrégé de cet ouvrage. X, 359. — Il a dù aussi être connu sous le nom de nt-Tarikh al-Maliki ou Histoire Royale. Ibid. 360.

FALAGRAS. Un document sur co peuplo d'Abyssinie, par II. Zotenberg. IX, 265 et suiv.

FANG-KI-LIOH, l'art de guérir, ou médecine et pharmacologie. Ouvrages chinois sur ces matières. X, 324.

FANG-TSCHOUNG, médecine de l'intérieur ou domestique. Ouvrages chânois do cetto catégorie. X, 327.

Fånånl. Voyez Alfärdbi.

FARUANGI-DJEUANGIRI. Chapitre do la préface de ce dictionnaire, sur la dactylonomie. XVIII, 106 et suiv. — Note additionnelle. XX, 256 et suiv.

Fanin, ouvrage de Ousûmad-diu. Le 2º volume d'une glose sur cet ouvrage paraît à Constantinople. XVIII, 155.

Fanio Ed-Div'Attâu. Voy. 'Attâr. Fânis scuidyâq publie le 1" vol. d'un dictionnaire arabe, en arabe. XV, 152.— publie la relation, en arabe, d'un voyage à Malte et en Europe. Ibid. 153.

Fâns. Relais de postes qu'ou trouve dans cette province,

d'après Ibn Khordadbeh. V. 272. — Division do cetto province. *Ibid.* 275. — (Route du) à Ispahan. *Ibid.* 279.

Farn Allan Sayeon. Lettro de F. Fresnel sur le récit de cet auteur, inséré dans le tome IV des Souvenirs d'Orient de M. do Lamartine, et relatif aux Wahabis. XVII, 165.— Cette lettre citée dans le rapport annuel. XX, 36.

FATUALI, première sourale du Koran. Commentaire et vertus de cette sourate, ouvrage public à Constantinople, de Isma'il Haqqi. XI, 480. — Autre comuncutaire sur cette sourate, par Qazabàdi. XVIII, 130.

Fărman, fillo de l'empereur Schähdjihan. Elle devient disciple de Molla Schäh. XIII, 143. — Elle raconte son initiation, dans un écrit intitulé Risălei Săhibiyyeh. Ibid. 144. — Extrait do cet écrit. Ibid.

FAUCHE (II.). Après avoir traduit le Ramayana, il promet une traduction complète du Mahabharata. II, 109 (rap. au.).

— Il en public le 1<sup>er</sup> volume. IV, 88 (rap. au.). — le III<sup>e</sup> volume. VI, 76 (rap. aa.). — Le IV<sup>e</sup> est sous presse. Ibid. — Il a atteint le VIII<sup>e</sup> volume de sa traduction. XII, 42 (rap. au.). — publie, avant sa mort, le IX<sup>e</sup> volume. XIV, 21 (rap. au.). — Le tome X<sup>e</sup> est publié après sa mort. XVIII, 19 (rap. au.).

— Articlo critique sur sa traduction du Mahabharata, par M. Hauvette-Besnault. IX, 205. —Sa notice nécrologique. XIV, 21 (rap. an.).

FAVRE (Léopold) est reçu membre de la Société. XV, 150.

FAVRE (M. l'abbé) est nommé membrede la Société, IX. 525.

Fawaid Al-Azkan, commentaire sur l'ouvrage de logique grammaticale. Kitab al-Izhar, par 'Abd Allah ben Salih ben Isma'il, paru à Constantinoplo. XI, 479.

FAYIQ-BEY, auteur ture contemporain. Ses œuvres. II, 228.

Fazânı schaurt nanazân, ouvrage sur les mérites du mois de Itamazan, public à Constantinople, XIV, 74.

Faziril. Voyez Mohammed ben Ibra'im al-Fazari.

Févayl a traduit on ture lo Mantiq at-tair de 'Attâr. Cette traduction paraît à Constantinople. XI, 470.

Fren (Léon). Introduction du buddhisme dans le Kaschmir. VI, 477 et suiv. Ce mémoire cité dans le rapport annuel. VIII, 26. — Études bouddhiques. Des premiers essais do prédication du Buddha Çûkyamını. VIII, 89 et suiv. — Suite. Le Sûtra des quatre préceptes. Ibid. 269 et suiv. — Suite. Sûtra des quatre perfections (Chatushka Nirahára). IX, 269 et suiv. — Suite. Les

quatre vérités et la prédication de Bénarès (Dharmaéakra-pravarfanani). XV, 345 et suiv. - Ces mémoires cités dans les rapports annuels. X, 37, 38; XVIII, 21. — Critique de sa traduction d'un sûtra tibétaiu (Kalyanamitra-sèvanam) însérée dans le tome VIII, p. 316 et suiv. X, 507, 508. Extraits du Paritta, textes et commentaires en pali, par M. Grimblot, avec introduction, traduction, notes et notices. XVIII, 225 et suiv. -Ce travail cité dans le rapport annuel. XX, 17. - Lettro de Ma A. Crimblot à ce sujet. Ibid. 220 et suiv. - rend compte de deux publications do M. B. Julg: Die Mærchen des Siddbi-Kür, texto kalmouck avec traduction allemande et glossaire, et : Mongolische Mærchen-Sammlung. Die neuen Mærchen des Siddhi-Kur und die Geschichte des Ardsehi-Bordsehi Chan. textemongolavec traduction allemande et notes. XIV, 229 .pranonce, à l'ouverture de son cours de tibétain, un discours sur le l'ibet, le bouddhisme et la langue tibétaine. IV, 100-(rap. au.). - public : La fégende de Rahu chez les brahmanes et les bouddhistes. VI, 85 (rap. au.). - public en tibétain la fégende du roi Açoka. VI, 86; XII, 5c. — public

des textes tirés du Kandjour. XII, šo. — a rédigé le rapport sur le progrès des études tibétaines en France. XI, 290. publie le Sûtra en 42 articles. XII, 50. - public une brochure intitulée : Des Vydkaranas et de leur place dans la littérature des bouddhistes. Ibid. - public un mémoire sur la puissance et la civilisation mongoles au xmº siècle. XII, 163 (rap. an.). - public un tableau de la grammaire mongole. Ibid. - est nommé membre du Conseil. XIV. 6. - lit à l'Academie un mem. sur le Daliara-Sûtra et la conversion de Prasénadjit, roi de Koçala, XVI, 24 (rap. an.). --publie, dans les comptes rendus de l'Académie, une étude sur la tradition relative à la guerre de Prasenadjit et d'Adjatacatru. XX, 18 (rap. au.). Feiz-Overan (Efendi) public un traito d'arithmétique en ture, sous le titre de Asás ar-ragam.

XI, 479.

Felekt, célèbre poète persau.

Son diwan existait encore en
Perse du temps d'Oulough
Beg, mais ou ne l'y trouve plus
aujourd'hui. IV, 145.

FELLOUDIAN. Ce mot signific, en arabe, terre labourée et prête à recevoir les semailles. V. 234, note.

Farant, antenrince. On traduit de l'arabe en ture et on publie nu opuseule de lui sur les sciences et les lettres. XI, 476. — Son commentaire de l'Isaghoudji, ouvrage de logique, accompagné d'une autre glose, intitulée Qawli Ahmed, et du texte même de l'Isaghoudji, parait à Constantinople. XIV, 80. — Voyez Sheregi.

Férsuox. Son Télémaque est traduit en ture. Voyez Ahmed

Wefig.

FÉRATO (M') traduit lo Kitab al-Adwani. XVI, 77 (rap. an.). publicame histoire des villes de la province de Constantino. Il commence par cello do Bougie. XVIII, 36 (rap. an.). — Il public celle de Gigelli. XX, 42 (rap. an.). — public une étudo sur les antiquités de Ouargla. Ibid. — public un article sur des questions d'ethnographic berbère. Ibid. 44.

Ferandak. Le diwan do ce poète est public par M. R. Bouelier, La 1" livruison, XVI,

72 (rap. an.)

FERGUANAU (Itinéraire de Zamin à), dans la géographic d'Ibn Khordadbeh. V, 266.

Fengusson (J.) public l'ouvrago intitulé Architecturo of Ahmedåbåd etc., « Architecture d'Ahmedåbåd, capitaledu Guzerat, photographies du col. Biggs avec une esquisse historique et descriptive, par T. C. Hope, et des notes architecturales par M. Fergusson. » XII, 46 (rap. an.). - public l'Architecture de Bidjapour, aucienno capitale mahométane dans la presidence do Bombay, photographiée d'après les dessins du capit. P. D. Hart, de A. Gumming et de dessinateurs indigènes, ou directement, par le colonel Biggs et feu le major Loch, avec un mémoiro historique et descriptif par le, cap. Meadows Taylor et des notes architecturales par M. Fergusson, XII, 46. — publie l'Architecture du Dharwar et de Mysore, photographiée par feu le D'Pigou, par A. C. B. Neill et le col. Biggs, avec un mem. historique et descriptif par lo cap. Meadows Taylor et des notes architecturales par M. Fergusson. Ibid. 57. public un ouvrage sur le culte du scrpent, dans l'Inde. XIII, 160.

Fennaô de Castello Branco (J.) est reçu membre do la Sociéti. XVIII, 433.

Francuku-Khan. Son expédition contre les Bâbis. VIII, 214.

Friwa (Le) d'Ibn Taimiyyah sur les Nosaïris publié et traduit par S. Guyard. XVIII, 158 et suiv. — Errata pour ce travail. XX, 260.

Ferwas (Les) de Mehemmed Efendi d'Angora paraissent à Constantinople. XI, 169.

Fezziken (Le) de Hadji Khalfa. Le tome I paraît à Constantinople. XVIII, 138. - Le tome II. Ibid. 149.

Feztikki tárikhi 'osmániyyeh, résumé d'histoire ottomane que public Almed Wéfiq Efendi. XIV, 89. — Get ouvrage est réimprimé. XVIII, 137.

Frzzys. Ce que disent de ce pays Strabon et Virgile. I., 151.

Fick (A.) public un dictionnairo de la langue indo-curopéenne primitive. XII, 23 (rap. au.).

Fiers militaires dans l'islamisme et principalement en Turquie, par M. Belin. XV. 187 et suiv. — sous les premiers Khalifes. Ibid. 191. — sous les Mamleuks. Ibid. 202. — sous les Persans et les Mongols. Ibid. 215. — dans l'empire ottoman. Ibid. 222. — Technologie des fiefs. Ibid. 241. — Diplòme conecidant un fief. Ibid. 295. — Voyez aussi Qatilia.

Field (F.) se propose de publier co qui reste des Hexaples d'Origèno. VI, 54 (rap. nn.). — public un écrit intitulé: Otium norvicense, sive tentamen de reliquiis Aquile, Symmachi, Theodotionis, e lingua syriaca in græcam convertendis. Ibid. note.

Figur, transcriptionarabedu uom d'un roi indien, et duquel. I, 175.

FILIBERT, Voyez Kitáb al-Fihrist, FILIBERT, Voyez Khalil Efendi Filiberti. FINLAY (M') public à Athènes le journal de la campagne que lo grand vizir Ali Pacha a faite en 1715, pour la conquête de la Morée, par Benjamin Bruc. XVI, 76 (rap. an.).

Finnoises (Langues). Voyez Bonaparte.

Fixzi, professeur à Florence, est reçu membro de la Société. XVI, 294.

Finnousi. Publication de son Schült-Nâmeh. Voycz Mohl. — Des extraits de son Schäh-Nâmeh sont publiés à Constantinople. VI, 65 (rap. au.); XI, 470. — Vers de sa satire relatif à la daetylonomie. XVIII, 120; XX, 257.

Finkowitz. Rapports sur sa collection de manuscrits hébreux, par A. Neubauer, avec observations de M. Munk. V, 534 et suiv.

Finaus serait l'auteur du Périple de la mer Érythrée. I, 379. se fait proclamer empereur en Égypte. *Ibid*. 387. — est vaineu et mis à mort par Aurelius. *Ibid*.

Finouz, roi sassanide. Son règno, d'après un auteur arménien. VII, 169.

Finouzan en turqueise. Étude sur cette pierre; ses noms chez les anciens et les Arabes. XI, 150.

Firouz-Toguluk, roi de Dehli. Son histoire est publice par Nassau Lees, II, 85 (rap. au.). Fuerschen contribue à la correction des Annales de Tagri Bardi, II, 11 (rap. an.). contribue à celle du Merisid al-itțilă'. Ibid. 42; — à celle des Analectes de Makkari, II, 11; XIII, 200. — public ses Beitræge zur arabiselten Sprachkunde on scholies sur la grammaire urabe de S. de Sacy, IV, 58 (rap. an.); XI, 107 (compto rendu); XII, 104 (rap. an.).

FLORUS parle de députations des peuples de l'extrême Orient envoyées à Auguste. I, 181. Voyez Aurélius Victor, Orose,

Strubon, Suctone.

Fluegel. (G.) prépare une édition du Kitáh al-Fihrist. II, 53 (rap. au.). — II en publie un extrait sur Mani, sa doctrine et ses écrits. Ibid. — publie un mémoire sur les écoles grammaticales des Arabes. Ibid. 59. — publie le catalogue des manuscrits arabes, persans et tures de Vienne. VI, 71; XII, 119 (rapp. ann.). — publie une notice sur Scha'raui. VIII. 38; XII, 107 (rapp. ann.).

FLux er Reflux. Ce plienomène décrit par Ibn Kbordadbeb. V,

293.

Fon-Ki ou mémorial do la musique, ouvrage chinois. X, 218.

Fontanieu a rapporté des inscriptions chinoises qui se troicveut maintenant à la Bibliothèque nationale. XII, 157 (rap. an.).

Forsym (Douglas) public les résultats d'une mission à Yarkand. Compte rendu de éet ouvrage. XIX, 123.

Fostår (Route de) au Maghreb, dans Ibu Khordadbeh, V, 453. Fotoën asen-Schau ou conquête de la Syrie. Voyez Goeje (De)

et Waqidi.

Forodnār AL-MAKKIYYAH. Get ouvrage do Mohyi ed-din'Arabi est traduit en ture et parait à Constantinople, XIV, 83.

Fou-Lin, nom climois de l'empire romain d'Orient. I, 393. — Il serait une altération du gree

wohn. Ibid.

Fuucaux (Ph. Ed.) public une traduction de ouze épisodes du Mahàbhàrata, II, 198 (rap. an.). — public un article sur la doctrine bouddhiquedu Nirvàna. IV, 99 (rap. mi.). rend compte de l'ouvrage de M. H. A. Jæschke: A short practical grammar of the tibetan language, with special refereuce to spoken dialects. VII. 557. — rend compte de l'ouvrage de MM. West et Bülder: A digest of hindu law, tome I'. et de l'Essai sur la constitution de la propriété du sol, de l'impôt foncier et des divers modes de perception de cet impôt, daus l'Inde, par E. Sice. X. 37 c. — public la Guirlande préciense des demandes et des

réponses, en sanscrit et en tibetain, avec traduction. Compte rendu de cette publication. X, 502 ; — dans le rapport annuel. XII. 43. Voyczaussi Weber. --Courte réponse à plusieurs pages de critique (celle de M. Garrez sur la Guirlande précieuse des demandes et des reponses). XI, 288. - Extrait d'une lettre que lui adresse M. Bigandet, annougant l'envoi du Pitagat et du Kambassa. X. 517. - public nnc traduction nouvelle du drame de Sacountala. XII, ái (rap. an.). - public une étude sur le Lalitavistara pour une édition critique du texte sanscrit, précédée d'un coup d'ail sur la publication des byres bouddhiques en Europe et dans l'Inde. XVI, 23 (rap. an.).

FOURNEL (H.) est nommé membre de la Société. IX, 240.

Foursien (M') est reçu membre de la Société. X1, 82.

Français (Journaux) paraissant à Constantinople. V. 173. — (Mots) dérivés de l'arabe, du persan et du ture, etc. Voyez Pikan.

FRANÇAISE (Principes de la tecture), en ture, par Kirkor Efendi, XI, 487.— (Traité de la lauguo), en ture, par Kâmil Bey, XVIII, 140.— (Granmaire) de Lhomond, traduite en ture par Constantinidis Efendi, Ibid. 141.

France (Traités et capitulations do la) en Orient, publiés par M. Belin. XVI, 75 (rap. an.). Franc-maçonnerie (Ouvrage chi-

Franc-maçonnerie (Ouvrege chinois sur la). IV, 432.

FRANK. Voyez Birch et Frank.

Fakas (Miss) public des contes populaires du Deccan avec une introduction et des notes par Sir Bartle Frère. XII, 48 (rap. an.).

Frience (F.). L'Arabie vue eu 1837-1838. XVII, 5 et suiv. Ce mémoire cité dans le rapport annuel. XX, 35. — Lettre sur le récit de Fathh Alláh Ssåyégh inséré dans le tome IV des Souvenirs d'Orient de M. do, Lamartine (relatif aux Wahabis). XVII, 165 et suiv.—Cette lettre citée dans le rapport annuel. XX, 36.

FROMENT. Ses noms chex les auciens et les Arabes. V, 190.

Fuan Pacna et Djewdet Efendi publient une grammaire turque, XIV, 80.

Fusting public un travail sur l'origine des formes de la langue greeque. XII, 27 (rap. an.).

Fuzouri. Uno version turque du traité persan de cet anteur sur la santé et la maladie parait à Constantinople, XI, 479. — Son diwan est réimprimé. XIV, 73. Ganala (Province de), citée sur l'inscription d'Adulis, II, 353. Ganax. Getto tribu sabéenne cor-

Gabax. Getto tribu sabdenne correspondanx Gebanitæ doPline. XIX, 497.

GABELLE. Co mot vient de l'arabe

GAIDA, journal bulgare paraissant à Constactinople. V, 172.

Galeotti publie un mémoire sur la typographie polyglotte de la Prepagande. Compte rendu de co mémoire. VIII, 437.

Galles (R.) transmet à l'Académie un renseignement sur les cercles de pierres que les Kabyles dressaient en souvenir de confédérations. XVI, 82 (rap. an.).

Gallus. Fragment d'une poésie de cet auteur composée à l'occasion de l'expédition d'Auguste en Orient I, 170.

Galvanoplastie (Traité de) traduit en arabo. Voyez Soliman al-Harairi.

GAMBELA (Vallée de), citée sur l'inscription d'Adulis, II, 351. GANGARIDES, peuples établis dans

la vallée du Gange, I, 202. Ganza (D.) est nommé membre do la Société, VI, 6.

GANNEAU. Voyez Clermont-Ganneau.

GARCIN OF TASSY rend compte de la publication de Mirza Kazem

Beg : Lois de l'islamisme, etc. par le schaikh Abii leacim, connu sous le nom de Mubacqiq. Texte arabo et traduction en laugue russe, premier fasc. 1, 295. — public sa traduction du Manțiq at țaîr de l'arid ed-din 'Attar. II, 88 (rap. au.). — Spécimen de la traduction littérale persone et du commentaire des Séances de Hariri, par Mohammed Schans od-din. III, 202. — public une traduction du Traité des animanx, extrait do la version hindoustanie des Rasail Ikliwan as-Safa. IV, 58 (rap. an.). - public son discours d'ouverture des cours d'hindoustani, pour 1864. VI, 84 (raji. (au.); — peur 1868-1869. XVI, 24 (rap. an.); — en 1870. XVIII, 21 (rap. an.); -- en 1871. XX, 18 (rap. an.). publie: Un chapitre de l'Inde musulmane, ou Chronique de Scher-Schâh, sultan de Dehli, traduite de l'hindoustani. VI, 84 (rap. an.). — rend compte de l'ouvrage intitulé Handbook, etc. «Manuel do la littérature sanscrite, » par G. Small. VIII, 436. - rend compte de la publication de M. Galcotti : Della tipografia poligiotta di Propaganda. Ibid.

437. - rend compto de l'ouvrage: Oriental mysticism, a treatise on the suffistic and unitarian theosophy of the Persians, compiled from native source by E. H. Palmer. IX, 419. - prononce un discours sur la Société asiatique, X, 7. - Extrait d'un mémoire do M. Holmboe de Christiania sur les nombres 408 et 13. Ibid. 367. - Extrait d'un mémoire du même auteur sur le civaïsme rn Europe. Ibid. 368. - publie uno nouvelle édition de son mémoire sur les auteurs hindoustanis et leurs ouvrages, d'après les biographies originales. XII, 45 (rap. an.). -publio une nouvelle édition do son Histoire de la littérature hindoujo et bindoustanie. Les deux premiers volumes. XVI, 24 (rap. an.). - Le troisième et dernier volume. XX, 18 (rap. an.). - public une nouvelle édition do son mémoire sur les particularités de la religion musulmano dans flude. XVI, 24 (rap. an.).

Ganenian (J.) public le catalogue des manuscrits arméniens de bibliothèque patriarcale d'Edchmiadzin. Compte rendu de cetto publication. VIII.

43n.

GARNIER (Francis) est nomme membre de la Société, XVIII, 212. - Chronique royale du Cambodge, XVIII., 336 et suiv. - Suite et fin. XX , 112 cl suiv. -Cotravail cité dans le rapport annuel. XX, 5o. - public la relation originale du voyage des Hollandais dans le Cambadge, en 1644. XX, 50.

Gannez (G.) est nommé membre du Conseil. VIII, 6. - rend compte de la Guirlando précicuse des demandes et des réponses, publiée en sanserit et en tibétain et traduite, etc. par Ph. Ed. Foncaux. X, 502. - critique la traduction d'un sûtra tibétain (kalyanamitrasêvanom), par M. Feer. Ibid. 507, 508. — Article critique sur le Bundeheseli, publié pour la première fois, transcrit, traduit et pourvu d'un glossaire, par F. Justi. XIII, 161 ctsniv. - Cet article cité dans le rapport anuncl. XIV, 25. - cst nommé, provisoirement, membre de la commission des fonds. XX, 195. - Article sur la publication do M. Weber: Ueber das Saptagatakam des Hâla. Ein Beitrag zur Kenntniss des Präkrit. XX, 197 ct suiv.

Gannuci (Le Père) a publié, à Rome, de nouvelles inscriptions juives. XII, 79 (rap. on.). Garnas du Yacna. Ils sont publies parM. Kossowicz, XII, 51

(rap. au.). - (Sur la langue des). Voyez Spiegel.

Gaunana, le houddha des Birmans. Une histoire de sa vie est publiée par M. Bigandet. IX, 268; XII, 48 (rap. au.).

GAUPAYANAS (Hymnes M. Max Müller public un mémoire sur ce sujet. X, 46 (rap. an.).

GAUTHIER (G.) est nommé membre do la Société. Il, 531.

GAY (F.) est nommé membre de la Société, III., 550.

GAZETTE MÉDICALE qui parait à Gonstantinople sous le titre de Gazette médicale d'Orient, revue française. V. 174.

Gazz, peuple cité sur l'inscription d'Adulis. Il, 349.

GEBANITE (Les) do Pline correspondent à la tribu de Gaban citée sur une inscription sa-

beenne. XIX, 497.

GEIGEN (A.) public un mémoire sur les différences qui existent entre les Samaritains et les Juifs, dans l'application de la loi mosaïque. X, 51 (rap. an.). -- Importance du journal qu'il rédigo (Júdiselio Zeitschrift), pour la philologie sémitique. XII, 69 (rap. an.). — public une étude sur le poids d'Abydos. Ibid. 75. - elierelie à corriger le texto de la Bible au moyen du Talmud et des Midraseliim. Ibid. 87, 88. public un travail sur les textes samaritains édités par M. Heidenheim. Ibid. 94. - public des reclierches sur la versifieation des Syriens. Ibid. 98.-M. l'abbé Le Hir a fait à ce sujet quelques observations dans la Revue critique. X, 99,

GEIGER (J.). Voyez Andrea et Gei-

GENDJÍNEI HUNER, traité de grammaire persano, par Hasan Soubhi, para à Constantinoplé. X1. 488.

Généalogies musulmanes et grecques. Un ouvrage sur celte matière est publié à Baghdad par Suheili Zádeh. XI, 485. Voyez aussi Ibn al-Kalbt.

Généalogique (Tableau) des Sassanides. VII, 235.

Génénosité. Voyez Karam.

Gênes. Traités de cette ville avec les Etats musulmans maritimes. M. de Mas-Latrie doit en publier un recueil. II. 45 (rap. an.).

GENÈSE. Détails sur les premiers chapitres de ce livre, tirés d'un auteur arménien. IX, 175 et sniv. - La version syro-hexaplaire d'une partio de ce livre est publice par M. Ceriani. XII. 97 (rap. an.).

Genève (Société do géographie de). Voyez Société.

GENGISKHAN. VOYEZ Djenyhi:-Khan.

Geognaphie (Principes de) en ture. Voyez Osouli Djeghrafia. - Autre traité en turc. XIV. 6g. — (Introduction à la), en ture. Ibid. - (Mclanges de) asiatique. Voyez Jalien (Stanislas). -- du Kaboulistan et du

Kaliristan. Voyez Grigoricf. de la Palestine. M. Poulain do Bossay continuo ses études sur cette matière. XVIII, 25 (rap. an.). Vovez anssi Derenbourg (J.). — de Ptolémée. M. V. Longlois présente à la Société le fac-simile d'un ninnuscrit de cette géographie, appartenant à un monastère du mont Athos. VIII, 416. du Talmud. Un ouvrage sur cette matière est publié par M. A. Neubauer. XVI, 52 (rap. an.). - (Société de). Voyez Société. — et histoire de l'Europe. Qadri Bey écrit no article sur co sujet. II, 249, 250.

GEOGRAPHIQUE (Atlas), en turc.

XVIII, 150. — (Dictionnaire)
do l'Asie centrale, XVI, 91
(rap. an.). — (Système) d'Ératosthène. I, 137, 149. — de
Cratès. Ibid. 141. — de l'auteur du Périple de la mer Érythrée. Ibid. 297 et suiv. —
Voyez aussi Ptolémée.

Geographiques (Idées) du temps d'Augusta. I, 108. — (Gartes) en turc. XVIII, 139. — (Connaissances) des Grees, au n's siècle de notre ère. Opinion de Gosselin sur cette matière. I, 90. — (Ouvrages). Voyez Ibn Khordadbeh, Istakhri, Moquddasi, Yaqout.

Géométraz (Traité de) do Boèce. Il joue un rôle dans l'histoire des chiffres. I, 31. — Passage de ce traité. Ibid. 32. — On en conserve un manuscrit à Altdorf. I. 36. — (Traité de) en turc. II. 227. — Autre traité pour les enfants. XI. 479. — (Ouvrages chinois de). X. 321.

Géongienne (Revuo). Voyez Langlois.

Géongiens (Deux manuscrits) de la Société asiatique sont offerts. à la Bibliothèque nationale. IX, 397. — (Manuscrits) du couvent d'Ivéron. Ibid. 337.

Genbent, considéré comme propagateur des chiffres en Europe. I, 35. — M. Martin démontre qu'il n'a pas été disciplo des Arabes. Ibid. 41. Voyez aussi Friedlein.

GHARIDI. Son diwan est public à Constantinople par Ruschdi Dey. XIV, 86.

Gnazzālī, philosophe arabe du ai" siècle. Son rôle. X1, 256.

— Son Minqad al-dhalâl parrait à Constantinople. XVIII, 145. — il est traduit en ture et publié dans cette mêmo ville. Ibid. 146. — (Le) du judaîsme, surnom do Khasdai Creskas. M. Joël publie une étudo sur sa philosophie religieuse. XII, 90 (rap. an.). — Voir Ahmed Ghazzāli.

Guez (Inscriptions) découvertes par M. Lejean. XII, 101 (rap. an.). — (Manuscrits). Le Mu sée britannique en possède un grand nombre, depuis l'expédition d'Abyssinie, Ibid. Guîzănî. Voyez 'Abd al-Qadir Gilânî.

Gunon (Issia) public les inscriptions arabes de l'Arsenal de Turin. Compte rendu de cette publication. XI, 274.

GHONYAT AL-MOTAMALLI, commentaire d'Ibrahim al-Halebi sur le Monyat sl-mosalli d'Imâm Kaschghârî. Uno gloso sur co commentaire paraît à Constantinople. XVIII, 142.

Gnourouscu, monnaie turque. III, 434.

GIGELLI. M. Féraud public une histoire de cette ville. XX, 42 (rap. an.).

GiLANT. Voyez 'Abd al-Qádir Gilánt.

Gilbert (Th.) est nommé membre de la Société. IV, 5.

Gil Blas est traduit en ture. Voyez Ahmed Weftq.

GILDEMEISTER réédite l'Anthologie sanscrite de Lassen. XII, 39 (rap. an.). — Rectification à propos d'uno opinion de co savant. XX, 24, note.

Girard (M. l'abbé) est reçu membro de la Société, XIV, 5.

GIRARD DE RIALLE publie un traveil sur les études védiques et iraniennes. XVI, 21 (rap. an.).

GIRAUD-TEULON (A.) publie une étude sur la mère, chez certains peuples de l'antiquité. XII, 32 (rap. an.).

GIRITLI AHMED REMZI Efendi (nommė ailleurs Ahmed Resmi). Voyez Ahmed Resmi. GLAIZE (P.) publie un écrit intitulé: Sur les inscriptions cunéiformes et les travaux de M. Oppert. XII, 141 (rap. an.).

GLABEANUS, auteur d'un traité intitulé : De sex arithmeticæ practicæ speciebus, cité. I, 33.

Gloas crisse arabe, conservé à Dresde et publié par M. Sebier. Compte rendn de cette publication. VII, 99; XII, 109 (rap. an.).

GNOMON. Voyez Cadran solaire.
GOAR (Le Père). Une de ses notes
sur un passage de la chronique

sur un passage de la chronique de Théophanes reproduite. I, 33.

GOBAR (Ghiffres). I, 31, 55, 60, 64, 240 à 242, 267, 276, 497, 515 et suiv. — Voyez aussi Calcul, Poussière, Pythagoriciens.

GOBINEAU (Le comte de) public son Traité des écritures cunéiformes. Appréciation de sa méthode. IV, 64 et suiv. — public un ouvrage sur les religions et les philosophies de l'Asia cantrale. XII, 60 (rap. an.). — Get ouvrage contient des renseignements sur Bâb et sur les Bâbis. VIII, 25 (rap. an.). public une Histoire des Perses, d'après les auteurs orientaux. XVI, 26 (rap. an.).

GORJE (J. DR) publie l'ouvrage do Beladori sur les premières conquêtes des Arabes. II, 35; XII, 110 (rapp. ann.). — publie un mémoire sur les Kar-

mathes du Bahrein. II, 36. publie nn mémoire sur le Fotouh asch-Scham attribue à Isma'il al-Bakrî. IV, 52 (rap. an.). - public un mémoire sur la conquête de la Syrie par les Arabes. VI, 39 (rap. an.). - public l'ouvrage intitulė : Historia khalifatus Omari III, Jazidi III et Hischami, sumpta ex libro cui كتب العيون titulus est والعدايق في أخبار العقايق Compte rendu de cette publi. cation. VII, 444; - dans Ic rapport annuel. XII, 111. poblic l'analyse d'un ouvrage arabe intitulé : Les secrets dévollés, et composé par un certain Djaubari, sur les secrets des magiciens, bateleura et charlatans de toute sorte. X, 51 (rap. an.). - public avec M. do Jong les tomes III et IV du Catalogue des manuscrits arabes, persans et tures de Leyde, XII, 118 (rap. an.). et do Jong préparent la publication du Kitâb al-'oyoûn, etc. XIII, 199. - Ils en publient la troisième partie. Compte rendu de cetto publication. Ibid. 541. - prépare la priblication d'nno collection des anciens géographes arabes. Ibid. 200. - Il en publie la première partic, contenant le Kitib al-masálik wa'l-mamálik d'Istakbrî. Compte rendu de cette publication. XVIII, 434. Gog ET MAGOG. Voyez Sallam. -Description de la barrière do Gog et Magog par Ibn Khordadbeh. V. 493.

GOGERLY. On annones sa mort. X, 52. - Un fragment de ses travaux, contenant la traduction du discours par lequel Bouddha commença son apostolat à Bénarès, est publié. Ibid. - Reproduction de sa traduction anglaise de sûtras du Paritta (Parábbava Sutta, Metts Sutta, Mettanisamsa Sutta, Karaniya Metta Sutta), XX, 226 et suiv.

GOLDBERG. Voyez Beer Goldberg .. GOLDENTHAL (J.) public unc grammaire de la languo turque. Compte rendo do cet ouvrage. VIII, 433; - dans le rapport annuel. XII, 150.

GOLDSCHMIDT (S.) est reçu membre de la Société. XIII, 485. - a publić diverses notes dans les Mémoires et le Bulletin do la Société de linguistique. XX, 13 (rap. an.)

GOLDSTÜCKER (Th.). Etat de la publication de son Dictionnaire sanscrit-anglais. II, 119 (rap. an. ). - annonce qu'il publiera une nouvello édition du Dictionoaire sanscrit de Wilson, sans renoncer an Thesaurus dont il a commence la publication. VI, 84 (rap. an.). -public le Jaiminiya Nyaya Mala Vistara dans les Auctores sanscriti, VIII, 36; XII, 43 (rapp. ann.) — publie un mémoire sur le Mahâbbârata. XII, 43 (rap. an.).

Golde persique. Voyoz Persique. Goldas, roi des Huns. Ce qu'en dit Cosmas. I, 433.

Gonzague, vice-roi do Sicile. Les lettres que lui a écrites Muley Hassan, roi de Tunis, sont publiées. Voyez Amari et Odorici.

GONZALÉS (F.) public une histoiro des Arabes d'Espagne traduite de l'arabe. II, 44 (rap. an.).

GOODWIN. Voyez Wieliffe Good-

Gopis. Leurs amours avec Krischna. V, 373 ot auiv. Voyez Hanvetto Besnault.

Gonnesso a commencé à publier l'Uttarakanda. XII, 42 (rap. an.).

Gosche (R.) annonce qu'il s'occupe d'une publication do l'anthologie arabe intitulée Al-Mofadhdhaliyyût. Il. 59 (rap. an.). — publio uno étude sur lo genre d'ouvrages arabes appelés Kitáb al-awâil. XII. 125 (rap. an.).

Goskräwitsch a publié un dictionnaire japonais-russe. II. 133 (rap. an.).

Gosselin. Son opinion sur les connaissances géographiques des Grecs au 11° sièclo de notre ère, I, 90.

Gotha. Le catalogue des manuscrits tures de cette ville est publić. Compte rendu. VII., 454.

Gounan (حَوِنَة). Ce mot persan signific monnaic, dans un vers de Khāqānī. XX, 250.

GOURIDJELOU QUUTSCHOU (Bey)
publio un petit traité en turc
relatif aux ordonnances et règlements constitutifs de l'État.
II, 232.

Gozz, ancienne milico d'Égypte. Le mot portugais algoz «bourreau» en dérivo. XIII, 524.

Grammaire comparée des langues indo-européennes. Voyez Bergaigns, Bopp, Bréal, Curtius, Eichhoff, Ewald, Lepsius, Müller (Max), Pott, Schleicher. Voyez aussi Linguistique et Philologie. — des languos séroitiques. Voyez Derenbourg (H.), Guyard, Renan, Vogel.

GRAMMAIRES de différentes langues. Voyez à chaque langue.

Gnant (Sir A.) publio le catalogue des ouvrages indigènes imprimés dans la présidonce de Bombay, jusqu'en 1864. XII, 46 (rap. an.).

GRAVURS. Son emploi en Chine. Xl. 404.

Gaèce. M. Lenormant publio un mémoire sur les établissements des Phéniciens dans ce pays. XII, 70 (rap. an.).— (Histoire de l'ancienne), publiée en turc par Constantinidis Efendi. XVIII, 136.

Gracque (Inscription) récemment découverte dans la Transeaucasie. XIII, 93, 101.—
de Salt. II, 363.—(Langue). Elle serait devenue la langue universelle en Orient, après la conquête d'Alexandre. I, 300.— Elle est représentée, par Philostrate, comme parlée à la cour des princes du nord de l'Inde, au 1º siècle de notre ère. Ibid. 303.— Le khalife Walld en défend l'usage pour les registres du Trésor. Ibid. 237.— Voyez Delbrück, Füisting.— (Numismatique) de Syrie et d'Arabie. Voyez Parent.

GRECQUES (Inscriptions) de Syrie. Voyez Waddington.

Grecs. Impôt foncier chez cux, d'après Ibn Khordadbeh. V, 479. — Leurs fonctionnaires militaires et civils. Solde de l'armée. Ibid. 481. — Voyez Byzantin, Roum. — (Journaux) paraissant à Constantiuople. V. 172.

GRÉGOIRE BAR-HEBREUS. Voyes Bar-Hebreus.

GRÉCOIRE MAGISTROS, duc de Mésopotamie, auteur arménien du xiº siècle. Mémoire sur sa vie et ses écrits, par V. Langlois. Voyez Langlois. — Sa biographie. XIII, 8 et sniv. — Sa correspondance. Ibid. 20 et suiv.

GRENADE. Une histoire des derniers temps de cette ville, sous les Arabes, est publiée par M. J. Müller. IV, 55 (rap. an.). GRENAT. Voyez Badjádi.

Gressor (Ch. DE) public un Essai sur la lecture des inscriptions libyques. XX, 43. (rap. on.).

GRIFFITH JGHN public un traité de la morale des Ghinois. VIII, 42 (rap. an.).

GRIGORIEF (B.) est nommé membre de la Société. IX, 87. publie un ouvrage intitulé: Le Kaboulistan et le Kafiristan, traduit de l'allemand, de K. Ritter, en russe. Compte rendu de cetto publication. XIII, 68; — dans le rapport annuel. XII, 64.

Grimator (P.) a réuni à Ceylan des matériaux sur la grammaire palie. IV, 98 (rap. an.). - Comment il s'est procuré des manuscrits pâlis à Colombo. VI, 87 (rap. an.). se propose de publier des matériaux pális, sous le titro do Bibliotheca Palica, Détails à ce sujet. Ibid. et suiv. - Sa notice nécrologique. XVI, 16 (rap. an.). — (Extraits du Paritta, textes et commentaires en pali publiés par ) avec introduction, traduction, notes et notices, par L. Feer. XVIII, 225 et suiv. Voyez Feer.

GRIMBLOT (M<sup>mo</sup> A.). Lettre à M. le rédacteur du Journal asiatique (à propos des extraits du Paritta recueillis par son mari et publiés par M. Feer), suivie de la traduction anglaise

de quelques-uns de ces sutras, par Gogerly. XX, 220 et suiv.

GROTE (G.) est nommé membro de la Société. V. 369.

GROVE (C.). Voyoz Smith (W.). GUBERNATIS (A. DE) public un écrit sur les sources védiques de l'épopée hindoue, XII, 31 (rap. an.).

Guéonim, chefs des écoles talmudiques do Babylone. Leurs décisions sont publiées par Rabbi Musafia. VI, 263, 279.

Guéann (V.) publio une description géographique, historique et archéologique do la Palestine. XVI, 51 (rap. an.).—
croit avoir découvert à Klirbet el-Medieh les restes du tombeau des. Machabées. XVIII, 25 (rap. an.).

GUERRIER DE DUMAST publio un ouvrago intitulé: Sur l'enseignement supérieur, tel qu'il est organisé en France, et sur le genre d'extension à y donner. Compte rendu do cet ouvrage. V, 567. — Lettre à M. J. Mohl, président de la Société asiatique (relativement à l'école de Nancy). XIX, 126.

GUIDE DES ÉGARÉS. Voyez Maimonide.

Guine des valls enoyants (pour le mariage et le divorce). Voyez Dâirat al-mouminin.

Guilani. Voyez 'Abd al-Qadir Giláni. GULBUNI KHÂNÂN, histoire des Khans de Crimée par Halim Gerây, publiée à Constantinople. XVIII, 149.

GULISTAN de Sa'adi. Ahmed Wefiq en public une édition expurgée. XVIII, 133. — On en public des extraits à Constantinople. XIV, 88.

Guzzia, diwan composé par Djelál ed-din Haurani Adramiti sur les attributs do Mahomet et la vérité de sa mission. Il paraît à Constantinople. XIV, 88.

GUMRUK (mamourlarini wézifesinè dàir), règlement des devoirs des agents douaniers tures, paru à Constantinople. XIV. 68.

Gun (yvv), donné comme étymologie de Igin (que vide). I, 50.

Gunzboung. Lo catalogue do ses manuscrits hébreux est en voie do publication, XVI, 55 (rap. an.).

GUYARD (S.) est nommé membre de la Société. VII, 553. — est proposé par M. Barbier de Meynard pour le suppléer dans sa place de bibliothècaire de la Société asiatique. 1X, 88. — rend compte du spécimen des Puranas, etc. de M. L. Leupol. XIII, 378. — rend compte du Dictiounaire persan-français publié par A. Bergé. XIV, 472. — publie un Nouvel essai sur la formation des plu-

riels, dits brisés, de la langue arabe. XVI, 32 (rap. an.). — Chapitre de la préface du Farhangi Djehangîrî sur la dactylonomic. XVIII, 106 et suiv. Ce travail cité dans le rapport annuel. XX, 39. - Note additionnelle à ce travail. Bid. 256 et suiv. - Le Fetwa d'Ibn Taimiyyah sur les Nosairis, publié pour la première fois, avec une traduction nouvelle. XVIII. 158 etsuiv. - Cetravail cité dans le rapport annuel. XX, 3q. - Errata pour ce travail. Ibid. 260. - est chargé par le Conseil de rédiger la table des matières de la VI'sério du Journal asiatique. XIX,

292. — rend compte de l'onvrage intitulé: Textes elassiques de la littérature religieuse des Israélites, etc. par L. Nordmann. XIX, 301. — est nommé membre du Conseil. XX, 6.

Gurs (H.) publie sa Théogenie des Druzes, traduite de l'arabo du Père Hananiah Meneir. IV. 56 (rap. an.). — a publié un ouvrage intitulé: La nation druze, son histoire, sa religion et ses mœurs. Ibid. 57.

GYEL-RAB, ouvrago historiquo en tibétain. Il est publié par M. E. Schlagintweit. XII, 151 (rap. an.).

## H

Habib. Voyer Mirza Habib. Habib as-siyan, grande chronique universelle do Khondemir. Elle paraît à Bombay. II, 84 (rap.

Павяен, ode célèbro do Kbåqånî. IV, 181, 182.

Hadhramaut. M. Noskowyj publie avec notes l'opuscule de Maqriri sur la vailée du Hadhramaut. Compte rendu de cotte publication per M. Defrémery. IX, 409. — Note additionnelle. X, 195.

Hadiqat al-Djawāmi, description des mosquées et établissements religieux publiée à Constantinoplo par Ali Sati Efendi. XI, 472.

Hubfort al-worant, hiographie des grands vizirs ottomans. Rif at Efendi en publie un supplément. XI, 486.

Haddi Khalfa. Son Fézlikeh paraît à Constantinople. Le tome I. XVIII, 138. — Le tome II. Ibid, 149.

Hanrin, dromadaire de la contréo d'Oman, très-estimé. Détails à son sujet. XVII, 105.

HADRUMÈTE, M. Daux ya découvert des monumonts figurés phénicions. XII, 76, 77 (rap. an.).

Hiriz. Ses odes sont publiées avec une traductionallemande, par Rosenzweig-Schwannau. If, 86 (rap. an.). — Sa hiographie, par Derwisch Abdullab, est traduito en turc et paraît à Constantinople. XVIII, 137. — Voyez aussi Yamni Efendi.

Harz Sa'in (Efendi) publie un recueil de poésies à Constantinople. XIV, 74.

HAGHBAT (Monastère arménien do). Voyez Crimée (J. de).

HAIATELEII, nom que donnaient aux Seythes les Arabes et les Persans. 1, 431.

HAIGH (B. B.) est nommé membre da la Société. VIII, 252. HAEAS, noms que les Chinois dounaient aux Kirghiz. II. 312.

HALA, auteur du Saptaçataka. Voyez ce titre.

HALEAI. Voyez Ibrahim al-Halebi. Halévy (J.) a traduit en hébreu le livre d'Enoch. IX, 91. -Recherches sur la langue de la rédaction primitive du livre d'Énoch. Ibid. 352 et suiv. - Nouvel essai sur l'inscription de Marseille. XV, 73 etsuiv. - Ce travail cité dans le rapport annuel. XVIII, 23. - est nommé membre de la Société. XVIII, 6. - public une étude sur l'elikili ou mahri. Ibid. 30. — Courts détails sur sa mission archéologique dans le Yenien. XV, 332. — Autres détails.

XVIII, 28. — Rapport sur une mission archéologique dans le Yémen (par J. Halévy). XIX, 5 et suiv. — Ce rapport cité dans lo rapport annuel. XX, 25. — Inscriptions sabéennes (texte). XIX, 129 et suiv .- Suite. Traduction partielle et provisoire des inscriptions. Ibid. 489 et auiv. - Résultats importants de ses études pour la lecture des inscriptions libyques. XX, 43 (rap. an.). - doit publier, dans le Journal asiatique, un travail sur le déchissrement des inscriptions cypriotes. M. Oppert demande que, en attendant cette publication, une note paraisso dans le Journal pour constater la priorité de M. Halevy. XIX, 289. — communique à l'Académie son travail sur le déchiffrement des inscriptions cypriotes. XX, 24 (rap. an.).

Halim Gerai. Son Guibuni Khanan, histoire des Khans de Crimée, paraît à Constanti-

nople. XVIII, 149.

HALL (Fitz-Edward) public lo Sankhya Sara de Vidjnana Bhikshou, traité de philosophie Sankhya. II, 105 (rap. an.). — publio: A national refutation of the hindu philosophical systems, by Nehemiah Nilakantha Sastri Gore, translated from the original hindi, printed and manuscript. Ibid. 106. — public nu ouvraga intitulė: Contribution towards an index to the bibliography of the indian philosophical systems. II, 107, 305. — publie uue nouvelle édition da la traduction du Vischnou Pourana da Wilson. XII, 40 (rap. an.).

HALLEVI (J.). Voyez Halfey.

HALLUCINATIONS. Voyez Visions.

Hamadan. Les inscriptions sur plomb qu'on y a découvertes sont publiées par M. Stickel. X, 50 (rap. an.).

HAMBURGER public un Dictionnaire biblique et talmudique.

XII, 88 (rap. an.).

Hammon. Ge dieu est appelé

mari d'Astarté. II, 190.—
Il correspond à Basi et à Jupiter olympian. Ibid. 191.

HAMMOURABI (Les inscriptions da) sont publiées par M. J. Ménant. II., 75 (rap. an.).

HAMRA (Pierro de), prétendu talisman. XVII, 139.

Han (Ouvrages chinois du temps des), Voyez Plath.

HANAMAII MENEIN, auteur d'un ouvrage arabe sur les Druzes. Cet ouvrage est publié avec traduction française par M. H. Guys. IV, 56 (rap. an.).

Guys. IV, 56 (rap. an.).

Hanépite (Ouvrage de jurisprudence). Voyez Moltaqu'l-abhār.

Hanotzau (A.) public des poésies populaires da la Kabylic du Jurjura. XII, 121 (rapport an.).

Haqiqan, journal ture en carac-

tères arméniens, paraissant à Constantinople. V, 172.

Haqiqar, la vérité. Voyez Salomon. Haqq al-Yaqln. Cat onvrage est lithographié à Tébéran. II, 85 (rap. an.).

HARAM ASCH-SCHERIT de Jérusalem. Fouillez qu'on y a faites. XII, 81 (rap. au.); XX, 149 ctsuiv.— Diverses opinions des savants sur son antiquité. XII, 82. — Nouveau mémoire sur ce temple. Voyez Rosen. — Il cn a été dressé un plan. XX, 146.

Harb (Tribu da). Les Arabes de cette tribu ne sont point si féroces qua certains voyageurs l'ont affirmé. XVII, 85.

HARBÎ, pays du Nord. Sa description par Ibn Khordadbelı. V, 486.

HARDY. Voyez Spence Hardy.

Hanemi numafoun Khaznési, caissa particulière du Sultan. III, 475.

Ham Tatsnoskay, auteur japonais. Il publie un Dictionnaire de poche anglais-japonais. IV, 114, 115 (rap. an.).

Hariai (Séances de). Traduction persane qu'en a faite Mohammed Schams ad-din.III, 202 et suiv.—(Quelques séances de) traduites en bébreu sont publiées par M. A. Neubauer. XII. 91 (rap. an.).— (Les vingt-six premières séances de) sont traduites en anglais par M. Chenery. Ibid. 107.

HARKAWY (A.) public une étude sur les Juiss de la Russie mèridionale. XII, 92 (rap. an.). est nommé membre de la Société. XV, 33o. - Les mots égyptiens de la Bihle. XV, 161 et suiv. - Les résultats de ce paraissent hasardés. XVI, 64 (rap. an.). - Fait une communication à la Société asiatiquo sur lo Livre des généalogies d'Ibn al-Kalbi, XV, 519. - public l'inscription du rei Mescha dans le journal héhreu Libanon. XVI, 43 (rap. an.). - Communication faite au Conseil dans la séance du 11 février 1870, sur les mots Sheshak et Oulai. XVI, 306. — Cetto communication citée dans le rapport annuel. XVIII, 25.

HARRIS (G.) traduit les Essais sur l'histoire des religions, par Max Müller. XX, 13 (rap. an.). — et G. Perrot traduisent les nouvelles leçons sur la science du langage, par Max Müller. — Le tome I. XII, 29 (rap. an.). — Lo tome II. XVI, 22 (rap. an.).

HART (P. D.). Voyez Fergusson.

HASAN ALI KHAN (S. E.). (Fragment d'une lettre de), relative
à un vers de Khāqānî, traduit.

XX., 258.

HASAN EFENDI MARIMOUD est nommé membre de la Société. VI, 6. — a écrit un article sur le cholèra en Orient. VII, 278. II.san Husni (Efendi). Le recueil de ses œuvres (Medjmoù'ah) est imprimé à Constantinople. XI, 474. — Il est réimprimé. XIV, 71. Voyez Medjmoù'ah.

HASAN-PACHA KALEMBEWI, gloses de Hasan Pacha sur Kalembewi publiées à Constantinople. XIV, 68.

Hasan Souben (Efendi) publio un petit traité de la langua persane intitulé Gendjinéi huner. XI, 488.

Hassinali Salix, sufficit du religieux mystique, covrage turc contenant les règles de la Tariqut, paru à Constantinople. XI, 481.

Haschmona de la Bible identifiée avec Hisma. XVII, 62.

Пасипасти, ouvrage de Rabbi Jacob Tam, cité. II, 195.

HASE (Ch. B.). Sa notice nécrologique. IV, 13 (rap. an.).

Hasret. Voyez Yumni Efendi. Haus (Martin) public un ouvrage intitulé: Essays on the sacred lenguage, writings and religion of the Parsees. II, 83 (rap. an.). — public l'Aitareya Brahmana, avec une traduction anglaise. IV, 84 (rap. an.). - public le prospectus d'un ouvrago sur la religion de Zoroastre, qui contiendra aussi une histoire des littératures du zend et du pehlevi, avec une grammaire de ces deux langues. IV, 451; VI, 64 (rap. an.). - annonce la publication par le destour Houschengdji Djamaspdji de tous les ouvrages peblevis, en transcription latinc. VIII, 37 (rap. an.). - public un ancien dictionnaire zend-pehlevi. XII, 53 (rap. an.).

Hauran. De nombreuses inscriptions y oat été tronvées par M. de Vogué. XII, 101 (rap.

an.).

HAUBANI. Voyez Djoldl ed din Hanrani, Adramiti.

HAUVETTE - BESNAULT. Pantchadhyayî ou les cinq chapitres sur les amours de Grischna avec les Gópis, extrait du Bhágavata Purana, livre X, chap. XXIXxxxru. V, 373 et suiv. --- Ce travail cité dans le rapport annuel. VI, 15. - Article critique sur le Mahábhárata traduit complétement pour la première fois du sanscrit en frauçais, par H. Fauche. IX, 205 et suiv.

HAVET (Louis) traduit l'opuscule de Max Müller sur la stratification du langage. XVI, 21 (rap. an.).

Hawkora signifie en Égypte rhumes on catarrhes. Voyez

Rhumes.

HAWRA. Identification de cet endroit des côtes de la mer Rouge, XVII, 58.

HAYAT AL-QOLOUB. Cet ouvrage est lithographic à Tchéran. II, 85 (rap. an.).

HAZIRDJI ZADEH (Håfiz Mehem-

med Aga) compose un chronogramme en l'honneur du Sultan. II, 249.

HEBRAIQUE (Accentuation). Quelques observations sur ce sujet. XVI, 519. - (Coffret ou ossuaire) avec un graffito, présenté par M. de Saulcy à l'Académie. Ibid. 50 (rap. an.). - (Épigraphie). Nouvelles observations sur ce sujet. VI, 550 et suiv. Voyez Renan. -(Grando grammaire) do E. Böttcher. Ella est publiée par F. Müblau, XII, 68 (rap. an.). - (Grammaire). Manuel du lecteur publié en hébreu avec une analyse en français par J. Derenbourg, XVI, 309 et suiv. - Sources où l'auteur du manuel a puisé. Ibid. 199. — Mots techniques ou inusités qui se rencontrent dans ce manuel. Ibid. 549. - (Appendice à l'article sur la lexicographie) par A. Neubauer. II, 195 et suiv.

HÉBRATQUES (Inscriptions) de Kefr Bereim en Galilée. IV, 531 et suiv. Voyez Renan. -(Inscriptions et manuscrits) d'Espagne. M. Neubauer public le rapport sur sa mission destinée à les découvrir. XVI, 53 (rap. an.). - Voyez encore Chwolson, Garracci, Inscriptions, Leny, Rossi (de), Saphir. HEBREU. Sa prononciation chez les Juifs du Yémen. XVI, 504 et suiv. - rabbinique. M. Luzzatto en public un dictionnaire. XII, 88 (rap. an.). — (Alphabet). Est-il plus ancien que l'alphabet samaritain? VI, 57 (rap. an.). — (Ouvrage grammatical en) de David Kamhi: Et-sopher. Il est publié par M. Beer Goldberg. VI, 263, 278.

HEBREUX. Voyez aussi Isradiites, Juifs. — (Costume sacerdotal des). M. de Saulcy public un mémoire sur cette matière. XVI, 50 (rap. an.). — (Livres) du Musée britannique. Le catalogue en est public. XII, 92 (rap. an.). — (Sur quelques noms propres) et phéniciens, par J. Derenbourg. XIII, 489 et suiv. - (Manuscrits) de la collection Firkowitz, Rapports de M. A. Neubauer sur ces mss., avec observations de M. Munk. V, 534 et suiv. — (Manuscrits) de, la Bibliothèque nationale. Le catalogue en est sous presse. III, 562. — Il est publié. VIII, 429. - (Manuscrits) do M. Gunzbourg. Le catalogue de ces manuscrits est en voie de publication. XVI, 55 (rap. an.). (Manuscrits) d'Espagne. Voyez Hébraiques (Inscriptions et manuscrits J. - Voyez aussi Manuscrits.

HECQUANT, consul de France à Damas, est nommé membre de la Société. VI, 261.

Heidenheim publio des travaux sur des textes samaritains. XII, 94 (rap. an.). — L'un de ces textes a été discuté par M. Geiger. XII, 94.

Heiss (A.) publie une description générale des monnaies antiques de l'Espagne, XVIII,

27 (rap. an.).

HEKRKIAN BEY public un ouvrage intitule: A treatise on the chronology of Siriadic monuments, demonstrating that the egyptian dynastics of Manetho are records of astrogeological Nile observations. Note sur cet ouvrage. III, 208.

Hérène, reine de l'Adiabène. M. de Saulcy publie un mémoire sur son tombeau. XVI, 49 (rap. an.). — M. Renan a fait quelques observations sur le même anjet. Ibid. 50.

HELIODORE. Ce nom correspond à Abdschamesch. II, 192.

Helmholtz. Sonouvrage intitulé: Lebre von den Tonempfindungen contient une nouvelle explication do l'échelle musicale persané. V, 372.

HEMATITE. Voyer Rhamahan.

Háméralogie. Manière de traiter cette maladie, suivant un médecin arabe. VI, 462.

Hémiplécie. Son traitement, d'après un médecin arabe. VI, 438.

Hannenson public un mémoire sur la médecine chinoise. VIII, 42.

Henneser 'Anali Risalèsi, traité pratique de géométrie, par Mohammed, paru à Constantinople. Il, 227.

HEPRYALITES. Nom donné aux Scythes par les Arméniens et les Byzantins. I, 431. — Aperçu de leur histoire. Ibid. 433 et suiv.

Henacus (Le prince) de Géorgie est nommé membre de la Société. III, 551.

HÉRAT (Chronique de) publiée et traduite par M. Barbier de Meynard, citée dans le rapport annuel. II, 15.

Hercute et Cacus, étude de mythologie comparée que public M. Bréal. II, 110 (rap. an.).

Hénriage dans l'Inde. MM. West et Bübler publient un ouvrage aur cette matière. Compte rendu de cet ouvrage. XI, 371; — dans le rapport annuel. XII, 44.

Herman (fleuve). Son cours décrit par Ibn Kliordadbeli. V. 525.

Hénors (Stèle du temple d'), découverte par M. Clermont-Ganneau. Mémoire qu'il publie sur cette stèle. XX, 29 (rap. an.). — (Une stèle du temple d'), par M. J. Derenbourg. XX, 178 et suiv.

HÉRODIEN, auteur grec cité. 1, 59.

Hénodote. Examen critique de son témoignage sur la religion des Arabes. XIX, 520 et suiv. Heaver de Saint-Denys (Le marquis d') publie des Poésies de

l'époque des Thangs, traduites en français. II, 129 (rap. an.). Compte rendu de cet ouvrage. VI, 281. - public uno traduction du Li-Sao, poême chinois du m' siècle avant notre ère. XVI, 88 (rap. an.). Mémoire sur l'histoire ancienne du Japon, d'après le Ouen-Hien-Tong-Kao de Matouan-lin. XVIII, 386 et suiv. - Note supplémentaire à co memoire: XIX, 298. — Co mémoire cité dans le rapport annuel. XX, 53. - public un travail intitulé : Ethnographie de Ma-touan-lin. Le royaume de Piao. XX, 51 (rapport annuel).

Héтноvм I<sup>--</sup>, roi d'Arménie. Ouvrage que Vardan a composó, à sa demande, sur l'Écriture sainte, traduit par E. Prud'homme. IX, 147 et suiv.

Ilexaples d'Origène. Ge qu'il en reste sera publié par M. Field. VI, 54 (rap. an.).

Hazaa Esaan, traité de médecine, par Moustafa Belidjet Efendi. Il paraît à Constantinople. XVIII, 140.

Hiber Oullan, surnom du sultan Moustafa III. Un récit des fêtes données à l'oceasion de sa naissance paraît à Constantinople. XI, 478, Voyez Sour-Namah. Himil ( ) Discryptions sur ce mot. VII, 432.

HIERAPOLIS de Syrie ou Mabug. M. Rey publie un mémoire sur cette ville. XII, 85 (rap. an.).

Hienographes. Voir anx titres Egypte et Egyptien.

HILÂL (ben al-Mohsin ben Ibrahim, le Sabéen). Ce qu'il dit du géomètre Modjtabi al-Antaqî al-Mo'alewî. I, 493, note.

taqi al-Mo'alewi. I, 493, note. Hram (حام), la douceur. Sa définition. VIII, 135.

Hims (حمس). C'est le pois chiche et non le pois. IX, 38.

HIMYAR. La forme de ce mot chez les anciens est homèr. Il, 366. — Ce mot dérive d'une racine qui signifie: être rouge. Conclusions qu'on en tire. XVII, 19.

Hemyanite (Alphabet), comparé à celui de l'arabe et de l'Itébreu et transcrit. XIX, 518. (Inscription), sur un basrelief représentant un sacrifice à 'Athtar. XV, 302 et suiv. Voyez Clermont-Ganneau. -(Une kasidah) est publiée avec traduction par M. de Kremer. Compte rendu de ectte publication. XVI, 475. — (Langue). Ses caractères distinctifs. XIX, 546.— (Une monnaie), frappée à Reidan, est découverte par M. de Longpérier. XII, 101 (rap. an.).

Himyanites (Inscriptions) du Musée britannique, II, 67 (rap. an.). Eiles sont publices. II, 399; IV, 40 (rap. an.) — (M. Levy public le travail d'Ossiander sur des inscriptions). X, 49 (rap. an.). — Voyez encore Inscriptions et Sabiennes.

Hineks (E.) publie un mémoire sur les polyphones de l'écriture cunéiforme assyro-babylonienne. II, 74 (rap. an.). publie le commencement d'un mémoire sur la grammaire assyrienne. X, 46; XII, 140 (rapp. ann.).

Hindisan (هندسه). Discussion
- sur ce mot arabe. I, 5e5 et

HINDOU. Voyez Indien.

Ilindoura (Histoire de la littérature) et hindoustanie. Voycz Garcin de Tassy.

Ilindouxousen. Virgile parle de la défense d'un passago de ces ments par Kanischka. I, 202, 204.

HINDOUSTANI. Voyex Garcin de Tassy, Raverty.

Hindu Commentator. Ce journal, rédigé en sanscrit, paraît depuis septembre 1867. XII, 46 (rap. an.).

Hing-Fail, Fart des formes ou contours des choses. Ouvrages chinois sur cette matière. X, 321.

HINTAL (حنطل), la coloquinte. Voyes Coloquinte.

Hiouen-Theans vient dans l'Inde. I, 117. — Il est accompagné de Fahian. I, 122. — Ce qu'il dit de la ville de Singanfou. Ibid. 332. — Le colonel Cunningbam a suivi, dans son exploration de l'Inde, les traces de ce personnage et celles de Fahian. IV, 34 (rap. an.). — a traduit en chinois des livres bonddhiques. VI, 21 (rapp. ann.).

HIOUNG-NOU (Les) sont battus par Pan-tchao. I, 35g.

HISLE RISLEST, traité de calcul publié à Constantinople. XIV, 68.

HISCHAM (Le khalife). Son bistoire et cello d'Omar II et de Yézid II est publiée par M. de Coeje. Compte rendu de cette publication. VII, 444.

HISMA. Identification de cette localité avec Haschmona de la Bible. XVII, 62.

Hissé. Voyez Fiefs.

Histoine (Ouvrages d') publiés à Constantinople, en 1278-1280 de l'hégire. XI, 466; en 1281. Ibid. 471; - en 1282. Ibid. 477; — en 1283. Ibid. 484; -- en 1284. XIV, 76; - en 1285. Ibid. 88; en 1286. XVIII. r34; - en 1287. Ibid. 148. - Voyez encore II, 217 et suiv. passim et le titre Tarikh. - arabe. Voyez Musulmane. — de l'Inde. Voyez Inde. - de la Chine. Memoires de M. Pauthier sur son antiquité. X, 197 et suiv.; XI, 293 et suiv. - Voyez

aussi Chine. — du Japon. Voy. Japon. Voy. encore Palestine, Perse, etc. etc. — de la littérature hindouie et hindoustanie. Voyez Garcin de Tassy. — des îles Lieou-Kieou-Voyez Hoffmann (J.). — universelle d'Ibn al-Athir. Voyez ce titre. — d'Ibn Khaldoun. Voyez ce titre. — d'Egypte. Voyez Égypte (Histoire de l'). — (Géographie et) de l'Europe. Qadri Bey écrit un article sur ce sujet. II, 249, 250.

Hitopaness. M. E. Arnold en public une édition à Bombay. II, 109 (rap. an.).

Ho. Les Chinois appellent ainsi le Hoang-ho ou fleuve jaune. I. 324. — Ce mot serait le même que Ser. Ibid.

HOANG-HO. Voyez Ho.

IIOANG-VIET-LUAT-LE, code annamite traduit par M. Aubarct.
II, 124; VI, 95 (rapp. anu.).—
Compte rendu de cet ouvrage.
VIII, 254.

HOANTI. Voyez An-tun et Houan-ti.
Hondjan ( i > ). Sens mystique
de ce mot. VII, 365, note.

HOFFMANN. Une nouvelle édition de sa grammaire syriaque est publiée par M. Merx. XII, 93 (rap. an.).

HOFFMANN (J.) publie un ouvrage intitulé: Shopping dialogues in dutch, english and japanese. Il, 132 (rap. an.). — prépare la publication d'un Thesaurus de la langue japonaise. II, 134. - publie un travail sur les îles Licou-Kicou, leur bistoire et lour langue. XII, 160 (rap. an.). - publie le texte chinois et la traduction du Tahio ou Dai-Gaku. IV, 113 (rap. an.). - a commencé l'impression d'un dictionnaire japonais-hollandais-anglais, moins ctendu que son Thesaurus. Ibid. - et H. Schultes publient un ouvrage intitulé : Noms indigènes d'un choix de plantes du Japon et de la Chine. Compte rendu de cet ouvrage. IV, 299.

HOFFMANN (J. G. E.) public l'ouvrage intituté: De hermeneuticis apud Syros aristoteleis.
Compte rendu de cette publication. XVI, 304.

HOLMBOE. Extrait de sen mémoire sur les nombres 108 et 13. X, 367. — Extrait de son mémoire sur le Çivalsme en Europe. Ibid. 368.

HOLYAT AN-NADJI, glose du Ghonyat al-motamalli, commentaire sur le Monyat al-moşalli d'Imâm Kaschghāri. Cetto glose paraît à Constantinople. XVIII, 142.

HOMER. Voyer Himyar.

Honein Ben Ishão. Sa traduction arabe de l'Almageste de Ptolémée, revue par Thâbit ben Korrah, citée. I, 469.— a revu la traduction arabe de Dioscorides, faite par Étienne. IX, 8. — est auteur d'un traité sur les prepriétés des pierres précieuses. XI, 11. — La Vie de Platon qui lui est attribuée est publiée par M. Ræper. XII, 99 (rap. an.). Honorius et Théodoso le jeune font un rescrit relatif aux villes d'Asie qui doivent être ouvertes aux transactions commerciales.

HOPE (T. C.) public les inscriptions du Dharwar et da Mysore, photographiées par feu le docteur Pigou et le col. Biggs. XII, &7 (rap. au.). — Voyez Fergusson.

I. 405.

Horace. Ses poésies sont d'un utile secours pour l'histoire. I, 102, 103. — Fragments de ses poésies relatifs à l'Orient. Ibid. 156, 158, 174, 175, 176, 186, 192-194. — Ce qu'il dit des produits orientaux importés à Rome. Ibid. 318.

Hormuzo. Voyez Ormuzd. — successeur d'Azermidokht. Son règne, d'après un auteur arménien. VII, 225. — Règne de Hormuzd III, rei sassanide. Ibid. 147. — de Hormuzd III. Ibid. 150. — de Hormuzd III. Ibid. 167. — de Hormuzd IV. Ibid. 187.

HORRACK (DE) déchisse des ostraca; en collaboration avec M. Chabas. XII, 136 (sap. (an.). — publie, avec traduction et analyse, les Lamentations d'Isis et de Nephthys, d'après un manuscrit hiératique de Berlin. XII, 138.

Hoaus (Mythe d'). Voyer Naville. Hosein (hen Mohammed al-Mahalli). Passage de son Commentaire sur le traité d'arithmétique d'Abd al-Qâdir as-Sakhâwî traduit. I, 63.

Hosein (Moullà), célèbre chef des Bàbis. Son influence sur Bàb. VII, 469. — propage la doctrine de Bàb dans l'Irâq. Ibid. 472. — Sa mort. Ibid. 499.

Heuax-TI, empereur chinois. Il reçoit une ambassade du roi du grand Thsin. I, 374.

Hoûp (Le prophète). Ce nom serait une abréviation de Yahoud. XVII, 65, note.

Hounari ("Aziz Mahmoud Efendi). Ses opuscules: Tariqat-Nameh et Djem' ou Furouq Risalèsi, paraissent à Constantinople. XVIII, 142. — Un recueil de ses lettres parait dans cette même ville, Ibid. 157.

Hou-Lou (Rivière de). Ce qu'en dit Hiouen-Thsang. 1, 332.

Hounan (Un voyage au) est publié par M. Dickson. VIII, 42 (rap. an.).

Househengur Diamaspur se propose de publier une édition de tons les ouvrages peblevis, en transcription latine. VIII, 37 (rap. an.).

Hovatacque (Abel) publie un mémoire sur les racines et les éléments simples, dans le système linguistique indo-curopéen. XVI, 20 (rap. an.). publie une grammaire de la langue zende. *Ibi*d. 25.

Hû (D.) est nommé membre de la Société. IX, 87.

Herr. Nom de ce nombre, au meyen âge. I, 47. — Divers noms de ce nombre en sanscrit. I, 287.

Humboldt (G. DE). Voyez Brdta-Yaddha.

Humauns (Les quetre). Leur connaissance par le diagnostic, d'après un traité arabe de médecinc. VI, 419. — Maladies qu'elles engendrent. Ibid. 421. — Ce qui est aventageux contre les humeurs. Ibid. 425. — Aliments qui conviennent à chaque humeur. Ibid. 429.

Huns. Leurs différents nems. I,

HUPPELD. Son mémoire sur la Massore est publié par M. Wilmar. XII, 88 (rap. an.).

HUSCHKA, nom sanserit d'un prince indo-scythe, appelé Kicou-Tsicou-Kio par les Chinois. I, 116.

Huszin Remzi (Efendi) publicum traité de l'éducation. XVIII, 150.

HUZWARESCH (Sur un passage du Kitàb al-Fibrist relatif au), par M. Ciermont Ganneau. VII, 429 et suiv. — Étymologie de cc mot, proposée par M. J. Derenhourg. Ibid. 443.

Hyacixtus, pierre précieuse.

Comment décrite par Pline. XI, 58. — Voyez Banafsch, Yagoat.

HYAK NEN 18'SHIU, titre d'une anthologie japonaise que publie M. Dickins. XII, 158 (rap. an.).

Hycsos ou rois pasteurs d'Égypte.
M. Chabas publie un mémoire
sur ces rois. XX, 46 (rap.an.).

HYDATIS, kyste des paupières. Manière de le traiter, suivant un médecin arabe. VI, 455. Hygiène. Traités en turc sur cette matière, parus à Constantinople. XI, 472. 479. 487.

Hyposphagme, ecchymose de l'œil. Manière de le traiter, suivant un médecin arahe. VI, 452.

HYRCANIE (L') décrite. I, 108. HYSPASINÈS, fondateur des royaumes de Mésène et de Kharacène. M. Prokesch-Osten découvre une médaille frappée sons son règne. VII, 454.

Į

I-KING, livres canoniques chinois sur la médecine. X, 324.

IBÉRIEN (Monastère) du mont Athos. Notice de M. V. Langlois sur ce monastère. IX, 331 et suiv.

IBÉRIENS. Le prince Belsolus aurait régné sur cux du temps de Sapor I<sup>st</sup>. I, 383.

IBN'ABBÀS. Ses quatrains en l'honneur de Mahomet paraissent à Constantinople. XIV, 75.

IBN ABI OSAIBIAN. Sa biographie des médecins arabes citée. I, 489. — M. Sanguiuetti propose à la Société de publier cette biographie dans la collection des auteurs orientaux. XIV, 132.

IBN AL-ADAMÎ, auteur cité par le Tarîkh al-Hokamā. Voyez ce titre.

IBN AL-AGHLAB. Énumération de

ses États, dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V. 456.

IBN AL-ARSBÎ. Voy. Mohyt ed-din. IBN AL-ATHÎR. Son bistoire universeile est publiée par M. Tornberg. II, 37; XII, 111 (гарр. ann.).

IBN AL-AWAM. Son traité d'agriculture est traduit par Clément-Mullet. — Le premier volume. IV, 59 (rap. Bn.). — Le second. XII, 118 (rap. an.).

IBN AL-BANNA, mathématicien arabe. Son Talkhîs cité. I, 58, 510. — M. Chasles publie une étude sur le rôle de ce mathématicien dans l'histoire des mathématiques. VI, 50 (rap. an.). — Voyez Marre.

IBN AL-DJIRÀR, auteur d'un traité des pierres précieuses. XI,

IBN AL-HAITHAM, autenr d'un ou-

vrage sur le calcul indien. I, 489.

IBN AL-KALef, célèbre auteur d'un Livre des généalogies. Proposition de M. Harkawy, relativement à cet ouvrage. XV, 519.

JEN AL-QAISARINI, auteur d'un ouvrage sur les homonymes. Cet ouvrage est publié par M. de Jong. Compte rendu. V1,573:

len 'Araeschâh. Sa Vie de Timonr est traduite de l'arabe en turc par Nazmi Zâdeh Efendi. Il. 224.

IBN BATHOUTA. Ce qu'il dit du papier-monnaie. I, 345.

IBN BEITHAR. Son ouvrage sera traduit en entier par M. Leclerc. HI, 367. — Suite des études de M. Leclerc sur Ibn Beithar. IX, 5 et sniv.

IBN DASTER, géographe arabe du x° siècle. M. Chwolson en extrait une netice sur les Bolgars, Khazars, Madjars, Russes et Slaves. XIII, 484.

les Hadde. Un commentaire sur ses Amali parait à Constantinople. XVIII, 156.

In Haukal (Le pseudo-) est-il Djeibini ou Ibn Khordadbeh? XIII, 163.

IBN HISCHÂM (Abd al-Malik). Sa biographie de Mahomet. IV, 49 (rap. an.). — Elle est publiée par M. Wüstenfeld. Ibid. 50; VI, 37. — M. G. Weil la traduit en allemand. Ibid. IBN HISCHÂM (Aboù 'Abd Allah).

Son ouvrage grammatical intitulé Qatr an-nida parait à Tunis. XV. 153.

IBN Ishaq. Voyez Ibn Hischam (Abd al-Malik).

ibn Khaldoùx. Ses Prolégomènes historiques. II, 46 (rap.,an.). - Djewdet Efendi publie le troisième volume de la traduction turque des Prolégomènes commencée par Piri Zâdeh. II, 49, 225. - Courte notice sur cet historien. Ibid. 225, note. - Djewdet Efendi public les trois volumes de la traduction turque des Prolégomènes. XI, 471. - Son bistoire universelle paraît au Caire. II, 49.-On en publie une version turque à Constantinople, XJ, 467. - On public un complément de cet ouvrage. Ibid. 468. --Ses Prolégomènes sont traduits en français. Voyez Slane (de).

les Khallikan. Son ouvrage biographique est publié et traduit. VoyezSlane (de),—Une version turque de cet ouvrage parait à Constantinople. XI, 468. — Sa biographie, par M. de Slane, se trouve dans le IV\* volume de la traduction anglaise. XX, 38 (rap. an.).

JBN KHOBDADBER. Son ouvrago géographique: Le livre des routes et des provinces, publié, traduit et annoté. V, 5 et suiv. — Suite. Ibid. 227 et suiv. —

Suite et fin. V. 446 et suiv. Voyez Barbier de Meynard. -Etymologie du mot Khordadbeh. Ibid. 9. - Liste des œuvres de ce géographe. Ibid. 15. - Passage interpolé dans sa géographie. Ibid. 460. - Remarques sur son ouvrage géographique et principalement sur le chapitre qui concerne l'empire byzantin, par M. Defremery. VII, 239 et suiv. --Lettre à M. Defrémery contenant quelques éclaircissements sur deux passages d'Ibn Khordadbeh, par M. de Khanikof. lbid. 282. - est-il le pseudo - Ibn Haukal? XIII, 163.

IBN MALIK. Sa Lāmiyyat al-afāl est publiée par M. Wolck. XII, 104 (rap. an.).

lsn MALIK. Un commentaire sur son Maschäriq al-Anwär paraît à Constantinople. XVIII, 144.

Inn Maskowain, historien arabe. Sa chronique sera publiée. XIII, 199...

len Moonf, auteur du 'Onwân asch-scharaf. Tour de force littéraire accompli sur cet ouvrage. XV, 154.

IBN SINA. Voyez Avicenne.

les Taimiyyan. Son Fetwa sur les Nosairis publié et traduit par S. Guyard. XVIII. 158 et suiv. — Errata pour ce travail. XX, 260.

lan Tempsto. Son commentaire sur le commentaire du Koran,

par Beidhawi, paraît à Constantinople, XVIII, 145.

len Ya'îsch, grammairien arabe.
On doit le nommer ainsi plutât qu'Abou 'l-Baqâ. XI, 108.
Voyez Abou'l-Baqâ. — Un fragment de son commentaire sur le Mofașsal est publié par E.
Prym. XII, 104 (rap. an.).

IBN ZAFAR. Voyez Aboû Háschim Ibn Zafur.

IBRAHIM (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit pendant son règne. IV, 310.

IBRAHIM, fils de Mehdi. Étude sur ce personnage, par M. Barbier de Meynard. XIII, 201 et sitiv. — Sa vie. Ibid. 203 et suiv. — Derniers épisodes historiques. Sa mort. Ibid. 279. — Ibrahim musicien. Ibid. 312.

IBRAHIM AL-HALEBI. Une glose sur son commentaire du Monyat al-Moșalli d'Imam Kaschghari paraît à Constantinople XVIII,

Iсноти, traité de jurisprudence rabbinique. Il est traduit en français. XII, 91 (гар. an.).

Inzizer-Nămen de Mohyî ed-dîn 'Arabî. Cet ouvrage paraît à Constantinople. XIV, 72.

IDOLES des Assyriens. I, 25.

Iонем est une erreur de lecture pour igguen, nom de l'unité chez les Berbères. I, 53.

lgin, nom du chiffre i an moyen age. I, 47 et suiv. Insân ( ( ), la bienfaisance.

Sa définition. VIII, 129. —

Maximes sur la bienfaisance.

Bid. 143.

IKHTITÄR. Voyez Arbitre.

IKHWAN AS-SAFA, confrérie de philosophes arabes. Voyez Dieterici et Garcin de Tassy.

ILMI BÂL, catéchisme musulman publié à Constantinople. XIV, 68. — Nouveau catéchisme que public Suleiman Efendi. XVIII, 144.

IMAMITES, secte schiite. VIII, 366.
IMPOT foncier dans l'Inde. Compte rendu d'un ouvrage sur cette matière. X, 376.

IMPRIMERIE. Son invention en Chine. XI, 404. — Sa prepagation. Ibid. 426. — de Pondichéry. Lettre à ce sujet. II, 396.

Iмяє Schephen, traité de presodie néo-bébraîque que publie M. Carmoly. XII, 91 (гар. au.).

Innou Loais. Son diwan est public. Voyez Ahlwardt.

Immaña Risătrăsi, traité sur les examens publié à Constantinople. XIV, 68.

Intrat (عناية). Sens mystique de ce mot. VIII, 137.

INDE. A quels pays ce terme s'est appliqué à différentes époques. 1, 313 et suiv. — Ses principaux reis, d'après Ibn Khordadbelt. V, 289. — Ses productions. Ibid. 294. — Ses castes et ses magiciens. Ibid.

295. - Son commerce. I, 297 et suiv.; - avec les Romains. Bid. 3o5. - (Culte du serpent dans les contrées bouddhistes de f'). M. Fergusson public un ouvrage sur cette matière. XIII, 160. - Fouilles archéologiques qu'y a exécutées M. Cunningham. II, 20; IV, 34 (rapp. anu.). - Editions de textes orientaux qu'on y fait. Leur valeur et la difficulté de se les procurer. VI, 65 (rap. an.). — (La femme dans l') antique, étude de Mile Clarisse Bader, Compte rendu. V, 182. - (Histoire de l'). Voyez Elliot, Talboys Wheeler, Westergaard. - (Lois de l'). Voy. Sice, West et Buhler. -(La religion musulmane dans l'). M. Garcin de Tassy publie une nouvello édition de ce mémoire. XVI, 24 (rap. an.). -(Voyage dans l') de J. Sapbir. Voyez ce titre. Voyez aussi Hionen-Thsang et Po-hian. méridionale. M. Brown fait paraitre un ouvrage sur la chronologie de ce pays. IV, 96 (rap. an. ).

Indienne (Archéologie). Ouvrages sur cette matière. XII, 46 (rap. an.). — (Architecture). Voyez Fergusson, Hope. — (Astrouomie). Voyez Astronomie, Burgess, Müller (Max), Weber, Whitney. — (Philologie). Voyez Beomes. — (Philosophie). Voyez Philosophie.

Indiannes (Antiquités). Voyez

Lassen.— (Castes). Voyez Weber.— (Inscriptions). Voyez

Inscriptions.— Voyez aussi
Sanscrit.

INDIENS. Sont-ils les inventeurs des chiffres dits arabes? I. 3o. - Ils auraient envoyé des députations à Auguste. Ibid. 179. - Temoignages d'auteurs anciens relativement à ce fait. Ibid. 180. - Ils ont une prédisposition pour les spéculations mathématiques qui se rapportent au nombre entier. Ibid. 248. — D'après le témoignage d'Albirouni, ils composent leurs ouvrages en çlokas. Ibid. 283. - Par Indiens, on entendait dans l'antiquité certains peuples riverains de la mer Rouge. Ibid. 400. - Voyez aussi Palladius. - (Astronomes). Voyez Bhaa Daji. -(Contes). Voyez Brockhaus, Lancereau. — (Un catalogue des ouvrages) publiés dans la présidence de Bombay jusqu'en 1864 est imprimé. XII, 45 (rap. an.). — (Chiffres). Voyez Chiffres.

Indicitation ou dactylonomic, chez les anciens et les Arabes.

M. Marre publie un petit travail sur ce sujet. XVI, 74 (rap. an.). — chez les Persans.

Travail sur cette question.

XVIII, 106 et suiv.; XX, 256.

INDO-CHINE (Une bistoire de l')

est publice par M. Bastian. XII, 160 (rap. an.).

INDO-EUROPÉENNE (Philologie). Voyes Grammaire comparée, Philologie.

Indo - EUROPÉENNES (Langues). Leur parenté primitive avec les langues sémitiques. Ouvrages sur cette question. XII, 67 (rap. an.).

INDO-SCITHES. Ils sont appelés, par les Chinois, Youei-tchi, Yue-tchi ou Yue-ti. I, 115.

INDUS. Voyer Veh.

Infidétité (Paroles d'). Ouvrage de Kharpouti Naimi Efendi qui en traite. XI, 483.

Ingénteurs. Voyez Madjmoù'at alhindisin.

Inhinkfir (Déflexions). Ce terme arabe d'astronomic correspond au sanscrit valana. I, 476.

INNOCENTS (Massacre des). Quand il a en lieu, suivant un auteur arménien. IX, 161.

Insâniyyat (أنسانية). En quoi ce terme differe de ع مروة de الدملق. VIII, 133, note. Inschâ. Voyez Rédaction.

Inscription de l'Aaraq el-émir.
Note sur cette inscription. X,
188 et suiv. — d'Adulis publiée, traduite et commentée
par M. Vivien de Saint-Martin.
Préliminaires historiques. 11,
328. — Examen de l'inscription, texte et traduction du
monument. Ibid. 342. — Géo-

graphie de l'inscription. II, 347. - Époque de l'inscription. Ibid. 35g. - Voyer Inscriptions d'Adulis et d'Axoum. - bilingue, lycienne et grecque, publiée par M. Pertsch. Compte rendu de cette publication. XIII, 92. - bilingue trouvée à Suez. Observations a ce sujet. IX, 238. - trilingue de Tortose. Notes épigraphiques de M. J. Derenbourg. X, 354 et suiv. - de Canopus. Voyer Canopus. --- dite de Carpentras. Notes épigraphiques de M. J. Derenbourg. XI, 277 et suiv. -(Nouvelle) découverte à Carthage. Elle est publiée par M. Davis. XII, 76 (rap. an.). - de Dibon. Voyez Mescha. d'Eschmoun'ezer. MM. Meyer et Schlottmann publient des travaux aur cette inscription. XII, 75 (rap. an.). - Notes épigraphiques de M. J. Derenbourg sur cette inscription et sur le dernier travail de M. Schlottmann. XI, 87 et suiv. - (Grande) du palais de Khorsabad publice par MML J. Oppert et J. Ménant. Traduction de l'inscription. I, 5 et suiv. - Texte. Ibid. 93 et suiv. - Commentaire philologique. II, 475 et suiv. -Suite. Partie historique, campagnes do Sargen. Campagne centre Elam. III. 5. - Campagne de Samarie. Ibid. 7. -

Campagne contre Hauon et Sevech. III, 10. - Tributs de l'Egypte et de l'Arabie. Ibid. Campagne contre Amris. Ibid. 16. - Crimes, soumission et supplice de Isoubid, roi de Hamatlı. Ibid. 20. - Histoire d'Iranzou et de ses fils Aza et Ullonsoun. Ibid. 30. - Punition de Bagdatti. Ibid. 41. - Punition de Dayaoukkou. Ibid. 42. - Pardon accordé à Ullousoun, Ibid. 43.-Expédition contre lanseu. Ibid. 49. - Punition d'Assourlib. Ibid. 50. - Dépeuplement de Chypre. Ibid. 51. - Occupation de Niksammanagui. Ibid. 52. — Soumission de Balthazar. Ibid. - Guerre coutre Kiksha. Ibid. 55. - Transportation en Assyrie de villes mèdes. Ibid. 56. - Annexien à l'Assyrie d'une partie de la Médie. Ibid. 57. - Histoire de Rita d'Albanie. Ibid. 61. -Suite. Guerre contre Mussir. Ibid. 168. - Mort d'Ursa, roi d'Arménie. Ibid. 175. — Guerre contre Tarhounazi, Ibid. 179. - Punition de Tarhoular. Ibid. 182. — Campagne contre Asdod. Ibid. 187. - Soumission du roi de Milouhha. Ibid. 195. — Suite. Soumission de . Montallou de Commagène. Ibid. 20g. - Històire de Rita et de ses fils. Ibid. 214. - Guerre contre Mérodachbaladan, roi de Babylone. Ibid. 222. — Pré-

paratifs do Mérodachbaladau pour se déseudre. III, 233. - Défaite du roi do Babylone. Ibid. 239. - Restitution des tables astrologiques. Ibid. 246. Transplantations ultérioures do populations. Ibid. 256. - Énumération des tributs. Ibid. 260. - Suite. Soumission d'Oupir. Ibid. 373. - Mita, lo Moschien. Ibid. 379. - Construction de la ville de Sargon. Ibid. 381. --Consécration du palais. Ibid. 397. — Exercico du pouvoir royal. Ibid. 404. - Péroraison. Ibid. 405. - Suite. Vocabulaire des mots de l'inscription. VI. 133 et suiv. - Suite. Supplément, Ibid. 289. - Remarques grammaticales. Ibid. 290 et suiv. — Remarques relatives à l'inscription. Ibid. 299. — phénicienne de Marsoille. Elle fournit un exemplo du verho 13 = (36.11, 183. --M: Barges public do nouvelles observations sur cetto inscription. XII, 75 (rap. an.). -Nouvel essai sur cetto inscription, par J. Halévy. XV, 473 et suiv. - do Mescha. Ello est découvorte et publiée par M. Clermont Gannesu. XVI, 40, 42. Voyez Clermont-Ganneau. - M. Harkawy la public dans le journal hébrou Libanon. XVI, 43 .- Sa traduction, par M. Oppert. XV, 522 ct suiv. - Observations do M. J.

Dorenbourg sur cette inscription. Ibid. 155 et suiv. -- do Nabuchodonosor sur les mervoilles do Babylone. Elle est publiée par M. Oppert. XII. 141 (rap. an.). - de Rosette. Un nouveau travail de M. Chabas paraît sur cetto inscription. XII, 126 (rap. an.). - araméonne (Une) est adressée à l'Académio par M. Euting. XVIII, 23 (rap. an.). - araméenne d'Assyrie (Uno) est signalée par M. Rawlinson. VI, 58 (rap. an.). - chinoise de Yu. XI, 302 et suiv. chinoise gravéo sur une lance. 2150 ans avant J. C. Ibid. 367. - cunéiforme arménienne qu'envoie à Paris M. de Khanikof. III. 550. - égyptienne dédicatoiro du templo d'Abydos. Elle est publiée et traduito par M. Msspero. XII, 131 (rap. an.). - ogyptienne de Karoak. Travaux sur cotte inscription. Voyer Damichen, Lauth, Rouge (de). — himyarite sur un bas-relief roprésentant un sacrificeà 'Atlıtar, publiée et commeutée par M. Clermont-Ganneau. XV, 302 ot suiv. -nabatéeune (Un mémoire sur uno) est publié par M. do Saulcy. XII. 80 (rap. an.). phenicienne publiée M. Zotenberg. VII, 452 et suiv.

Inscriptions d'Adulis et d'Axoum (Éclaircissements géographi-

ques et historiques sur les), par M. Vivien de Saint-Martin. II. 328 et suiv. - d'Axoum. Géographie de ces inscriptions. - Ibid. 363. - L'inscription greeque de Salt. Ibid. Les inscriptions éthiopiennes de Rüppell. Ibid. 370. Voyez Inscription d'Adulis. -- du Dharwar et de Mysore. Elles sont publiées par M. T. C. Hope, XII, 47 (rap. an.). sur plomb de Hamadán. Elles sont publices par M. Stickel. X, 50 (rap. an.). — de Soutrouk Nahounta, roi d'Élam. On en possède. I, 18. de Van citées, I, 15, 17. - de Wadi Zouraib. XVII, 77. arabes do l'arsenal de Turin publiées par M. J. Ghiron. Compte rendu de cette publication. XI, 274. — araméennes de Palmyre, dn Hauran et de la Nabatène. Elles sont publiées par M. do Vogûé. XVI, 34 (rap. an.). - Notes épigraphiques do M. Derenbourg sur celles do Palmyre. XIII, 360 et suiv. - assyriennes de Doursarkayan. Elles sont publiées par M. Oppert. XVI, 63 (rap. an.). - chinoises rapportées par M. Fontanier. Elles sont à la Bibliothèque nationale. XII, 157 (rap. an.). -- cunéiformes perses. M. Spiegel publie un ouvrage sur ces inscriptions. II. 79. - cunciformes. Il existe un ouvrage arménien du Père

Nersès qui peut offrir des secours pour leur déchiffrement. IX, 239. — cunéiformes de Hammourabi. Elles sent publiées et traduites par M. J. Ménant. II , 75 (rap. an.). cunéiformes du Musée britannique. Le tome II du recueil de ces inscriptions est public. XII, 141 (rap. an.). Voyez Assyriennes, Cunéiencore formes .- cypriotes inédites publices par M. de Vogue. XI, 491. Voyez Voyue (De). - cypriotes (Des) sont envoyées à Paris par M. Geccaldi. XVI, 47, 48 (rap. an.). Voyex aussi Cypriotes. - égyptiennes. M. de Rougé en a rapporté un grand nombre. III, 550. Voyez Egyptiennes. - éthiopiennes de Rüppell. II, 370. -- (Prétendues) grecques et latines de la vailée de Bedr. XVII, 91, 133. - Ce qu'elles sont on réalité. Ibid. 118. - (Deux) grécquo et latino, récemment déconvertes dans la Transcaucasie. XIII, 93 et suiv. grecques juives au nord de la mer Noire. Notes épigraphiques de M. J. Derenbourg. XI, 525 et suiv. - grecques do Syrio, rapportées par M. Waddington. Elles sont publiées, XVI, 39 (rap. an.). — hébraïques (Sur les) de Kefr-Bereim, par M. E. Renan. IV, 531 et sniv. hébraiques d'Espagne. Le rapport de M. Neubauer sur ces

inscriptions estpublié. XVI, 53 (rap. an.). Voy. encore Chwolson, Garrucci, Hébraiques, Juives , Léry, Rossi (de) , Saphir. -himyarites citées par Ibn Khordadbeh. V, 506. - himyarites du Musée britannique. Elles sont publices. II, 399; IV, 40 (rap. an.). - himyarites découvertes à Aden. Voyez Playfair. - découvertes à Mareh et à Thaaz. II, 68 (rap. an.). - himyarites. M. Lévy public un travail d'Ossiander sur ces inscriptions. X, 49 (rap. an.). - MM. do Vogué et Waddington en ont trouvé un grand nombre dans le Hauran. XII, 101 (rap. an.). — M. Lejean en a rapporté quelquesunes. Ibid. - Voyez Himrarites, Sabéennes. — indiennes. Le Journal de la Société asiatique du Bengale en publie un grand nombre. XII, 46 (rap. an.). - koufiques du Caucase. M. de Khanikof a publić un travail sur quelques-unes de ces inscriptions. II, 14 (rap. an.). - libyques, libyco-latines, libyco-puniques. Voyez Faidherbe, Gressot, Halévy, Judas, Reboud. - médiques. M. Mordtmann public un travail sur ces inscriptions. II, 77 (rap. an.). — palmyréennes rapportées par M. de Vogüé. Notes épigraphiques de M. J. Derenbourg. XIII, 360 et suiv. phéniciennes découvertes

par MM. Davis, de Vogüé, Vaux, Lévy. IV, 61 (rap. an.). phéniciennes d'Afrique que M. Euting adresse à l'Académie. XVIII, 23 (rap. an.). phéniciennes d'Assyrio. M. Rawlinson en a fait connaitre. VI, 58 (rap. an.). -phéniciennes de Carthage qui figuraient à l'Exposition universelle de 1867, par M. L.Rodet. XII, 445 et suiv. - Observations de M. de Longpérier sur ces inscriptions. XIII, 343 et suiv. — La priorité du déchiffrement de ces inscriptions revient à ce dernier. Ibid. 358. - phéniciennes de l'île de Cypre, par M. de Vogüé. X, 85 et suiv. - Notes de M. J. Derenbourg sur ces inscriptions. Ibid. 479 et suiv. -M. Ceccaldi en envoie en France. XVI, 47, 48 (rap. an.). — phéniciennes d'Egypte recucillies par M. Devéria. Mémoire de M. H. Zotenberg sur ces inscriptions. XI, 431 et sniv. - Note de M. C. Ricquo sur la treizième de ces inscriptions. XIII, 382. - Observations de M. Zotenberg sur cette note. Ibid. 383. - phéniciennes d'Ipsamboul, M. Blau fait paraître un mémoire sur ces inscriptions. VIII, 38 (rap. an.). — phéniciennes du Musée Napoléon III (d'Oumm al-'Awanid'). Observations de M. l'abhé Bargès sur ces ins-

criptions. II, 161 et suiv. -Lo mémoire de M. Renan sur ces inscriptions cité dans le rapport annuel. II, 16. - Addition au mémoire de M. Renan sur ces inscriptions. II, 517 et suiv. - phéniciennes de Tunisio qu'a découvertes M. Davis. XII, 76 (rap. an.). - puniques. Voyez Judas. sabéennes rapportées par M. J. Halévy. Texte. XIX, 129 et suiv. - Lour classement. Ibid. 60. - Traduction partielle et provisoire de ces inscriptions (avec appendices). Ibid. 489 et suiv. Voyez Subdennes. - sémitiques. Rapport do M. Renan sur un Corpus de ces inscriptions, projeté par l'Académie. IX, 398; XII, 73 (rap. an.). M. Mobl annonce que l'Académie a décidé la publication du Corpus. IX, 525. - Voyez encore aux titres de chaque langue.

INSOMNIE. Manière de la combattre, d'après un médecin arabe. VI. 446.

Institutions des Malais et des peuples océaniens. Un mémoire paraît sur ce sujet. XVI, g2 (rap. an.). - sanitaires, en Turquio (Newbet Mahalli). II, 261.

INSTRUCTION PUBLIQUE en Turquie. Le règlement en est publić. XVIII, 139. — supćrieure. Voyez Guerrier de Dumast.

Instruments de musique arabes. Voyez Musique.

INTEMPÉRANCE (Maximes orientales sur l'). VIII, 149.

Intérêt (Tables d') en turc, publiées à Constantinople. XI, 472.

IPSAMBOUL (Inscriptions phéniciennes d'). Voyez Blau.

(اقطاع), concession do terres. V, 161. Voyez aussi Fiejs.

Inapés Dizzen, ouvrage sur la capitation, par Aq-Kermani, publié à Constantinople. XI, 480.

Inax. Voyez Lagarde (de), Perse, Spiegel.

IRANIENNES (Études) de M. Girard de Rialle. Voyez co nom. frantens. Ils seraient les ancêtres do la race humaine. Ce qu'il faut penser do cette opinion. 1, 92. Voyez Persans.

Iniq. Etymologie de ce nom. V. 231, note. — (Qațăia l.). Voyez Quidia.

IRINDJIN TOURTSCHI, mots qu'on lisait sur les billets de banque ilkhaniens, et dont le sens est inconnu. II, 256.

ISAAC BEN SAMUEL LAMPRONTI. Voyez Lampronti.

Isagnouni, ouvrago de logique. Voyez Fénori, Ishaq Efendi, Moghni't-tolláb, Schewgi.

Isan an-nix Moustafa, auteur du Talkbis, ouvrage de jurisprudence. Un commentaire sur cet ouvrage paraît à Constantinople sous le titre de Motwal. XIV, 70.

Iseno (عشق), amour divin. Sa définition. VII, 549; VIII, 135.

ISHAQ, fils de Mosouli, célèbre musicien arabe. Sa notice, tirée du Kitâb al-Aghâni. XIII, 330.

Ismaq Efendi public, sous le titre do Zubdeti 'ilm el-Kelâm, un recucid de morceaux utiles pour l'art oratoire. XI, 487. — publie un ouvrage élémentairo intitulé Es'ilch wé Edjwibeh, accompagné d'unc réimpression du Zebdet el-imtihân et du supplément do l'Isaghoudji. Ibid. — Sa traduction turque de l'ouvrage de théologie Mesâili l'tiqâdiyyeb paraît à Constantinople. XIV, 71.

Isis. (Les lamentations d') et de Nephthys traduites d'un manuscrit hiératique par M. de Horrack. XII, 138 (rap. an.).

Iskenden-Nimen, histoire fabuleuse d'Alexandre le Grand qui paraît à Téhéran. II, 86 (rap. an.).

ISLAMISME (Des fiefs militaires dans l'), par M. Belin, XV, 187 et suiv. — M. Mercier publie un mémoire sur la réaistance que lui ont opposéeles Berhères. XVI. 78 (rap. an.). — M. Dozy publie un ouvrage sur les origines de cette religion. Compte rendu de cet ou-

vrage. IV, 433. — (Religion des Arabes avant l'). M. Krehl puhlie un mémoire sur cette matière. II, 30 (rap. an.).

Isma'il al-Bakri. M. de Goeje publie un mémoire sur le Fotoûh asch-Schâm attribué à cet auteur. IV, 52 (rap. an.).

Isma'il Engunawi. Son ouvrage de rbétorique intitulé Mistah el-balaghat wa misbah al-bayan pa rait à Constantinople. XIV, 80.

ISMA'ÎL FERROÛKH (Efendi). Son commentaire du Koran, intitulé Mawâkib, paraît à Conatantinople. XI, 475; XVIII, 131.

Isma'îl Haqqi (al-Brousaly). Son commentaire de la Fatihah paraît à Constantinople. XI, 480. — Son commentaire du hadith Schaabi Imân est publié. Ibid. 481. — Son commentaire du Mesnewi, intitulé Roûh al-Mesnewi, paraît à Constantinople. XVIII, 143. Voyez Brousaly.

Isma'ît Haqqî (Efendi) traduit en turc la méthodo française d'Ollendorf, XI, 488.

ISNA'ASCHABITES, secte schiite. Voyez Dja'farites.

اسناد). Ce que c'est. II, 32. — Voyez Nassau Lees.

ISPAHAN. Ses districts et ses impôts, d'après Ibn Khordadbeb. V. 255. — (Route de la Susiane à). Ibid. 279. — (Route dn Fars à). Ibid. — (Routo d') à Rey. Ibid. — Jeu de mots de

Khâqâni sur le nom de cette ville et étymologie qu'en donnent les Persans. V, 339.

Israelite (Journal) paraissant à Constantinople. V, 173.

Israélitas (Textes classiques de la littérature religieuse des), par L. Nordmann. Compte rendu de cette publication. XIX, 301. — (Les) à la Mecque, ouvrage de M. Dory. Son compte rendu. IV, 433. — Voyez Hébreax, Juifs.

ISTARHR (Cantens d'), d'après Ibn Khordadbeh. V, 274. — (Route d') à la capitale de Kerman. Ibid. 275.

ISTAKRAÑ. Le texte arabe de son ouvrage géographique Kitâb al-masâlik wa'l-mamâlik est publié par M. de Goeje. Compte rendu de cette publication. XVIII, 434.

المتعنام), modératioa daas les désirs. Maximes orientales sur co sujet. VIII,

lri (عطاء). Ce mot peut signifier solde. II, 294.

ITINÉRAIRE des marchands jnifs, d'après Ibn Khordadbeh. V, 512. — Gelui des marchands russes. Ibid. 514. ITINÉRAIRES du Kitáb al-masálik wa'l-mamálik d'Ibn Khordadbch, V, 258 et suiv.

Ira (عطر), sorte de plante qu'on trouve aux environs de Bedr. XVII, 97, 131.

Iux. Ce mot tartare, qui désignait à l'origine une charge de chameau en argent, a pris le sens de somme d'argent dans la comptabilité turque. III, 478.

Ivénos (Le monestère d'). IX, 333. — Inventaire des manuscrits géorgiens de ce monastère. Ibid. 337.

اعمار), titre des monnaies.

Izuin ou révélation des mystères, ouvrage de Birgéli publié à Constantia ople. XIV, 68.

Izhán AL-HAQQ, ouvrage arabe de Rahmet Oullah Efendi sur le fond et la vérité des diverses croyances religieuses, publié à Constantinople. XIV, 70. — Cet ouvrage est traduit en turc par Nouxhet Efendi et parait. XVIII, : 42.

Izmīn, auteur du traité de jurisprudence intitulé Mir'ât alosoul. Les gloses de Qir Schehri sur ce traité sont publiées. XIV, §3.

J

JACOB (Mar). Voyez Mar Jacob. JACOB SAPHIR. Voyez Saphir. JACOB TAM (Rahhi) mentionne

Abraham Ha-Babli dans son livre Haschraoth. II, 195. — cite une explication de Ha-

Babli dans ce même livre. II,

199, 207.

JACQUES D'ÉDESSE et les voyelles syriences, par M. l'abbé Martin. XIII, 447 et suiv. — Le traité de cet auteor sur l'orthographe syrienne est publié par M. l'abbé Martio. XVI, 67 (rap. an.). — Des fragments de sa grammaire syriaque sont publiés par M. Wright. Compte rendu. XX, 232, 240 et suiv.

Jacques de Sanus. M. Abbeloos publie un mémoire sur sa vie et ses œuvres. XII, 99 (rap. an.). — Uno traduction de six de ses bomélies est publiée par M. Zingerle. Ibid.

JADE (Pierre de). Voyex Yasehm.

JESCHKE (H. A.) publio: A short
practical grammar of the tibetan language, with reference
to the spoken dialects. Compte
rendu de cet ouvrage. VII,
557.

Jais ou jayet. Voyer Sabddj.

Jamanag, journal arménien de Coostantinople. V, 173.

JANNEAU (G.) est reçu membre de la Société. XIX, 289. publie le premier fascicule d'une étode sur l'alphabet cambodgien et un manuel pratique de la fangue cambodgienne. Compte rendu de ces deux ouvrages. XIX, 558; dans le rapport annuel. XX, 49. — Sa mort est annoncée. XIX, 574; XX, 49.

Japon (Carte du), gravée au Japon, qui sera adressée à la Société. VI, 261. — (Mémoire sur l'histoire du) par le marquis d'Hervey de Saint-Denys. XVIII, 386 et suiv. — Note supplémentaire à co mémoire. XIX, 298. — (Plantes du) et de la Chine. Voyez Hoffmann et Schultes. — (Récit d'une résidence de trois années au). Voyez Rutherford Alcock.

Japonass (Dictionnaire) imprimé en 1595 à Amacusa. Il est réimprimé. XX, 53 (rap. an.). — Autres dictionnaires. Voyez Goskiéwitch, Hari Tatsnokay, Pagès. — (Recueil de textes) intitulé Atsume Cusa, que publie M. F. Turrettini. XX, 54 (rap. an.).

JAPONAISE (Anthologie), publice
par M. de Rosny. XX, 53
(rap.an.). — Autre anthologie.
Voyez Dickins. — (Écriture).
Parallèle entre certains de ses
procédés et quelques procédés
de l'écriture cunéiforme. Voy.
Rosny (de). — (Langue). Voyez
Brown, Hoffmann, Pagès,
Rosny (de), Rutherford Alcock,
Saint-Aolaire et Grænweldt.

JASPE. Voyez Yasb.

JAYET ou jais. Voyez Sabadj.

JEAN (S. A. le prince) de Géorgie est nommé membre de la Société. IV, 432.

Jénovan et Agni, titre d'une étude quo public M. Obry. XVIII, 20 (rap. an.).

Jehuda Ha-Levi. Son diwan est publić. VI, 263. — Analyse de cette publication. Ibid. 264.

Jérémie. La vorsion syriaquo de ses Lamentations et de son Epître est publiée par M. Ceriani. XII, 96 (rap. an.).

JÉRUSALEM. On y fonde journal arménien. VIII, 440. - Résultat des fouilles qu'on y a exécutées. XII, 8: (rap. an.). - M. Clermont-Ganneau lit en séance générale une notice sur ces fouilles. XX, 6. - Cette netice parait dans le Journal asiatique. XX, 145 et suiv. - M. Vernes commu oique à l'Académie une note sur un fragment da poterie antiquo qu'il y a découvert. XVIII, 24 (rap. an.). --ll a été dressé un plan trigonométrique do cetta ville et de ses principaux monuments. XX, 146. - Date exacte de la priso de Jérusalem par l'armée du khalife d'Egypte. M. Defrémery lit à l'Académie un mémoire sur ce sujet. XVIII, 37 (rap. an.). — Ce mémoire paraît dans le Journal asiatique sous le titre de : Jérusalem a-t-elle été prise par l'armée du khalifo d'Egypte dans l'année 1096 ou dans l'année 10987 XX, 85 et suiv. -Voyez Haram asch-scherif.

Jésus-Christ. Pourquoi il fut arrété au quatrième ciel, dans son ascension, d'après les tra-

ditions musulmanes, V, 312, note. — (Tombeau de). Noms des femmes qui y portèrent des parfoms, suivant un auteur arménien. IX, 156. -Nombre de visites qu'on fit à ce tombeau. Ibid. 157. - Aromates qu'on y porta. Ibid. 158. JILAKA, commentairo du Ramayana. Voyez ca titre.

Joër (M), public une étude sur la philosophie da Khasdai Creskas, juif de Barcelona du xv" siècle, surnommé le Ghazzálidu judaïsme. XH, 90 (rap.

an. ].

Jong (P. DE) public l'ouvrage : Homonyma inter nomina relativa, auctore Abul Fadhl Mohammed Ibn Tahir al-Makdisi, vulgo dicto Ibn el-Kaisarani, cum appendice Abu Isfahensis. Compte rendu de cette publication. VI, 573; - dans le rapport annuel. XII, 105. - publia les Lathif al ma'arif de Tha'alibi. Compte rendu de cette publication. X, 345; — dans le rapport annuel. XII, 114. - est reçu membre de la Société. XIII, 160. — et J. de Goeje publient les temes III et IV du catalogue des manuscrits arabes, persans et turcs de la Bibliothèque de Leyde. XII, 118 (rap. an.). - Voyez Goeje (de) et de Jong.

Joseph. Histoire de ce patriarche, en vers turcs, publiée à Constantinople. XIV, 75. — et Zuleikha. Leur histoire, par Yahya Efendi, suivie du Schâh ou Gédă (le roi et le mendiant), paraît à Constantinople. Ibid.

Joseph BEN Mein (ben Zebarah), auteur du Séfer scha'asebouim. Cet ouvrage est publié par M. Brill. XVI, 59 (rap. an.).

Josséllan (P.) est reçn membre de la Société. XI, 453.

JOTAPATA. M. A. Parent public une étude sur cette ville. XII, 84 (rap. an.).

JOU-KIA, école des lettrés. Ouvrages chinois de cette école. X, 276.

Joun du Pourouscha. Ce que c'est. I, 277. — du Kha. Ibid.
— (Colloque entre le) et la nuit, ouvrage ture paru à Constantinople. XI, 484. — de la nativité. Passage d'un auteur arménien sur ce sujet. IX, 160.

JOURDAIN (Voyage d'exploration sur la rive gauche du). La relation en est publiée par M. Vigues. XII, 84 (rap. an.). — (Carte du cours inférieur du). Ibid.

Journal de la Société asiatique de Batavia. État de sa publication. II, 21 (rap. an.). — de la Société asiatique de Bombay. État de sa publication. VIII, 31 (rap. an.). — de la Société asiatique de Calcutta. État de sa publication. II, 20; IV, 32; VI, 17; VIII, 28; X,

42 (rapp. ann.). - de la Société de Ceylan. État de sa publication. X, 52 (rap. an.). - de la Société asiatique de Londres. État de sa publication. II, 24; IV, 36; VI, 20; VIII, 33; X, 46 (rapp. ann.). - de la Société de Shanghaï. État de sa publication. VIII, 42 (rap. an.). - de la Société géographique de Bombay. État de sa publication. IV; 35 (rap. an.). - do la Société orientale sliemande. État de sa publication. II, 22; IV, 38; VI, 23; VIII, 36; X, 48 (rapp. ann.). — de la Sociáté orientale américaine. État de sa publication. II, 22; IV, 39; VI, 26; VIII, 41 (rapp. ann.).

JOURNAL ARMÉNIEN paraissant au Caire. VII, 558. — paraissant à Jérusalem. VIII, 440. — Celui qui s'intitulait La Cilicic change ce nom contre celui de « Bonquet. » Ibid.

Journal. Astatique. Difficultés qu'il rencontre pour entrer en Russie. IV. 541; V. 168; VII. 385, 554. — Lettre à ce sujet du directeur des postea de Prusse. VIII. 252. — M. de Khanikof espère pouvoir lever ces difficultés. XI. 82. — Il rend compte de ses démarches. Ibid. 272. — Lettre qu'envoie à ce sujet le directeur des postes de Saint-Pétersbourg. Ibid. 453. — Les difficultés sont levées avec les postes al-

lemande et russc. Reste la poste française. XI, 524. — M. Mohl donne à la Société des explications sur ce point. XII. 516.

Journal chinois, The flying-dragon reporter, paraissant à Londres. VIII, 438.

JOURNAL DE CONSTANTINOPLE (Le), fondé en 1845. V, 173.

Journal Israelite, paraissant à Constantinople. V, 173. paraissant à Paris. Voyez Libanon.

Journaux sanscrits. Voyer Hindu Commentator, Pandit. - arabes, tures, etc. Voyez ces titres.

Juna (M.) a public quelques inscriptions puniques et néo-puniques inédites. XII, 77 (rap. an.). - public un travail sur quelques épitaphes libyques et latino-libyques. XVI, 80 (rap. an.). public une nouvelle analyse de l'inscription libyco-punique de Thugga, suivic de nouvelles observations sur plusicurs épitaphes libyques. Ibid. 81. public un examen des mémoires de M. le docteur Reboud et de M. le général Faidherbe sur les inscriptions libyques. XVIII, 30 (rap. an.). - continue ses études sur la lecture des inscriptions libyques. XX, 43 (rap. an.).

Jurs (Questions relatives aux), en Chine, par M. J. Oppert. II, 534 et suiv. - d'Allemagne. Leur histoire au moyen âge.

Voyez Stobbe. — de la Russio méridionale. Voyez Harkawy. - de l'Afrique septentrionale. Voyez Cahen. — du Yémen. On trouve sur eux des détails intéressants dans le récit du voyage de Jacob Saphir. XII. 91 (rap. an.). Comment ils prononcent l'hébreu. XVI, 5 o 4 et suiv. - (Costume sacerdotal des). Étude de M. de Sanley sur cette matière. XVI, 50 (rap. an.). — Voyez aussi Hébreux.

Juiva (Philosophio). Voyez Joël, Karaisme, Weil (J.).

Juives (Inscriptions). Voyez Inscriptions.

Jules Césan. On trouve dans l'Inde des médailles frappées à son effigie. I, 119. Voyez Cesar, Marc Antoine.

Jelg (B.) public les contes du Siddhi Kür, texte kalmouek avec traduction allemande et glossaire. Compte rendu de cette publication. VII, 558; dans le rapport annuel. XII, 144. — Autre compte rendu. XIV, 229. - public les nouveaux contes mongols du Siddhi Kûr et l'histoire d'Ardji Bordji Khan. Comptes rendns de cette publication. XIII, 198; XIV, 229; - dans le rapport annuel. XII, 144.

JULIEN (L'empereur) reçoit une ambassado du roi de Ceylan. I, 400.

JULIEN (Stanislas) travaille à un

dictionnaire chinois. Il, 131; IV, 110 (rapp.ann.). — public ses Mélanges de géographie asiatiquo et do philologio sinico-indienne. Compto rendu de cette publication. III, 372. - Documents historiques sur les Tou-Kioue (Tures), extraits du Pien-i-tien et traduits du chinois. III, 325 ct suiv. -Suito. Ibid. 490 et suiv. -Suite. IV. 200 et suiv. -Suite. Ibid. 391 et suiv. -Suite et fin. Ibid. 453 et suiv. - Appréciation de ce travail dans les rapports aunuels. IV, 28; VI, 11. — public nne traduction nouvelle du roman des Deux consinés (Yu-kiao-li). IV, 103 (rap. an.). — public: Sitchang · keou · teou - hoa, dialogues chinois à l'usage de l'Ecole spéciale des langues orientales vivantes, 179 partie : testo chinois. IV, 106. - public en chinois et en latin le Livre des trois mots : San-tseu-king, composé par Wang-peh-heou vers la fin du xur siècle. Ibid. - public lo même ouvrage en chinois et en anglais, Ibid. 107. - public le Livro des mille mots: Thsientseu-wen. Ibid. — a rédigé lo rapport sur les progrès des études chinoises en France. Appréciation de co rapport. XI, 290, 291. - public unc syntaxe nouvelle de la langue chinoise. Compte rendu de cet ouvrage. XIII, 538; - dans le rapport annuel. XVI, 86. - Lettre adressée à M. Julien par M. Wylio au sujet do cet onvrage. XIV, 244. - Réclamation de ce savant à propos d'un article sur le dictionnaire français - latin - chinois de M. P. Perny, XVII, 541. - et P. Champion publicat un ouvrage intitulé: Industries anciennes et modernes de l'empire chinois, d'après des notices traduites du chinois et accompagnées de notices industrielles et scientiliques. Compte rendu de cetto publication. XIV, 242; dans le rapport annuel. XVI, 91.

Juso (P.) publie le commentaire arabe de Rabbi Yaphet, le karaîte, sur le Cantique des cantiques. XII, 89 (rap. an.).

Junon correspond, suivant saint Augustin, à l'Astarté des Phéniciens, II, 166.

JUPITER correspond, suivant saint Augustin, à Baal-Schamim. II, 166.—Il correspond aussi à Hammon. Ibid. 191.

Junisphudence musulmane. Ouvrages sur cette matière. Voyez Ahmed Tahtawi, Dâirat al-mouminin, Dorr-as-solouk, Qir Schehri, Van der Berg. Voyez anssi Musubnane. — hanéfite. Voy. Moltaga'l-abhár.—sebiite. Voyez Kazem Beg, Querry. —rahbinique. Voyez Sautayra.

Junjuna. Voyez Kabylic.

Justi (F.) public un Manuel de la langue zende. IV, 71 (rap. an.); ibid. 451 (compte rendu du 3° cahier); VI, 62 (rap. an.).—public le Bundehesch, avec transcription, traduction et glossaire. Article critique sur cette publication, par G. Garrez. XIII, 161 et suiv.—public, dans la Revue critique, un article sur l'épigraphie sassanide, à propos d'un onvrage

de M. E. Thomas, XVI, 26 (rsp. an.).

JUSTINIEN. Voyez Digeste.

Juvenal met en scène, dans une de ses satires, une femmo qui prétendait apporter des nonvelles de Chine. 1, 362.

JUYNUOLL. Son édition des Annales d'Abul Mahasin Ibn Tagri Bardi. II, 40 (rap. an.). — Son édition du Merasid al-itțilă'. Ibul. 41.

## K

Kaaban. Odes que lui adresse Kliāgānī. IV, 176.

Kasins, dieux phéniciens. Le huitième est Eschmoun. Voyez ce mot

Kaboulistan (Géographie du) et du Kafiristan. Voyez Grigorief.

KABYLE. On traduit en cette langue le catéchisme du diocèse d'Alger, ainsi que les Épitres et les Évangiles. XX, 44 (rap. an.).

KABYLES (Cercles de pierres levées des). M. Galles transmet à l'Académie des rouseignements à ce sujet. XVI, 82 (rap. an.).

KABYLIE du Jurjura (Poéxies populaires de la). M. Hanoteau en publie un recueil. XII, 121 (rap. au.).

Kaccayana, auteur d'une grammaire pâlie. M. d'Alwis public une dissertation sur sa grammaire. IV, 97 (rap. an.). —
Une traduction en a été faite par M. Mason. Elle est encore inédite. Ibid. 98. — Cette grammaire est publiée dans la Birmanie. XX, 17 (rap. an.).
KACCAYANAPPAKARANAM, grammaire pâlie de Kaccayana. Sútras et commentaire publiés avec une traduction et des notes par M. Émilo Senart. XVII, 193 et suiv. — Suite. Ibid. 361

Kara (Pays de) cité sor l'inscription d'Adulis. 11, 358.

ct suiv.

Karewf. Son commentaire du Binâ, tables des conjugaisons, paraît à Constantine ple. XIV, 67.

KAPIRISTAN (Géographie du Kahoulistan et du). Voyez Grigorief. KAPIRS, peuple du Hindoukouseh. M. Trumpp publie une dissertation sur leur langue et leur origine. X, 49 (rap. an.).

KAPIYYAH. Voyez Schárh al-Ká-

fiyyah.

KAIN (Zadoc) public un Essai sur l'esclavage sclon la Bible et le Talmud. XII, 86 (rap. an.).

KAI-SA. Voyez César.

Kalait (He de), décrite par lbu Khordadbeh. V, 288.

KALAN-SCHERGHAT (Brique de) offrant lo nom d'un roi Boudiel. Étude que fait paraître sur cette brique M. Lenormant. XVI, 66 (rap. an.).

Karam, theologic scolastique.

Voyez Theologie.

Kalasābī. Passage de son commentaire du Talkhīs d'Ibn al-Bannā sur lo mot hindisah. I, 511 et suiv. Voyez Talkhis.

Kalembew?. Les gloses de Hasan Pacha sur cetauteur paraissent à Constantinople. XIV, 68.

Kali-Puja, fête populaire dans le Bengale. II, 103.

Kalidasa. Études sur ce poête indien. Voyez Bhan Daji, Neve.

Kalmoucks (Contes) que public M. Jülg. VII, 558; XIV, 229. Voyez Jülg.

Kalotès (καλότης). Ce mot est donné comme étymologie de Caltis (quo vide). I, 51.

Kalitana Mitra Sevanam, sutra houddhique, VIII, 316. — Critique de la traduction de ce sûtra. X, 507, 508.

Kalvouni (Schihâbad-din Ahmed al-). Quelques chapitres de son traité de thérapeutique publiés et traduits par M. Sanguinetti. VI, 378 et suiv. Voyez Sanguinetti. — Sa biographic. Ibid. 381.

Kama. Voyez Khursedji Rustemdji Kama.

KAMANDAKYA NITISARA. Cet ouvrage est en voic de publicstion. VI, 82 (rap. bn.).

Kambassa, ouvrage păli. On en envoio une copie à Paris. X.

517.

KAMHI (David). Son ouvrage grammatical Ét-Söpher est publié par M. Beer Goldberg, VI, 263, 278.

Kâmil de Mobarrad. M. W. Wright on donne une édition. IV, 45; VIII, 259; XII, 103. — Cet ouvrage parait à Constantinople. XVIII, 132.

KAMIL 47-TAWARIKII, histoire universelle d'Ibn al-Athir, Voyez

Tornberg.

Kâmit Ber (devenu Pacha) traduit le Télémaque de Fénelon en turc. II., 248. — public des maximes de sagesse et de morale, tirées du Télémaque, dans le journal Medjmoû'ni funoûn. Ibid. 250, 251. — public un traité de la langue française, en turc. XVIII, 240.

Kaminiee. Une histoire de la prise de cette ville, rédigée en turc par Nābi, parait à Constantinople. XI, 471.

Kamnoun (Le rei de) cité dans la géographio d'Ibn Khordadbeh. V. 290.

Kan-ting, général chinois sous les ordres de Pan-tchao. Ce qu'il fait. I, 360.

KANA-I-SADA-NAWO public un ouvrage en japonais, sous le titre de Oko-Saka. Compte rendu de cet ouvrage. IX, 263.

Kanpioen (Extraits du). Texte. VI, 542. — Traduction. Ibid. 483. Voyez Feer.

Kanenkė, formo grecquo du nom de Kanischka. 1, 118.

KANISCHKA. Ce prince indo-scythe est appelé Kia-ni-so-kia par les Chinois. I, 116. — Ses rapports avec les Romains. Ibid. 128. — cité. Ibid. 185. — Il aurait envoyé une députation à Auguste. Ibid. 187. — Il défend contre les Romains un défilé du Hindoukousch. Ibid. 202, 204. — Voyez Lycotas, Médailles.

Kanyakunda. M. Westergaard public un mémoire sur ce pays et sur celui de Malava. XII, 45 (rap. an.).

Kao-renand, nom chinois du pays des Ouigours. I, 116.

KARAISME (Travaux sur le ). Voyez Neubauer, Pinsker.

KARAM (كرم), la générosité. Sa définition. VIII, 132.

KABANIYA METTA, soutra boud-

dhique du Paritta. XVIII, 327.
— Traduction anglaise de cc sontra, par Gogerly. XX, 230.
KARDADJA. Voyez Cardadja.

Karen (Langue). Une grammaire de cetto langue est publiée par M. Wade. 11, 121 (rap. an.).

KARKAP. Voyez Qarqaf.

KARKAPHIENNE (Tradition) on Massore chez les Syrieus, par M. l'abbé Martin. XIV, 245 et suiv. — (Version). Ibid. 255 et suiv. — Ses variantes. Ibid. 259. — Ses manuscrits. Ibid. 272. — Histoire, origine et provenanco de ces manuscrits. Ibid. 341. — (Massore). Son berceau. Ibid. 365.

KARKAPHIENS (Massorètes). A quelle secte appartenaient-ils? XIV, 331.

Karkisyan (Route de) à Balad, d'après Ibn Khordadbeh. V, 466.

Kanmathes du Bahrein. M. do Goeje publie un mémoire sur ces sectaires. 11, 36 (rap. an.).

Kannak (Inscription égyptienne de). Voyez Dûmichen, Lauth, Rougé (De).

Kasan. Voyez Kazan.

Kaschghan (Royanme de). Il est repris par Pan-tchao. I, 358.

Kaschenari (lmām), auteur du Monyat al-moșalli. Une glose sur le commentaire de cet ouvrage, intitulé Ghouyat al-motamalli, paraît à Constantinople. XVIII, 142. Kaschma (Introduction du bouddbisme au), par M. L. Feer. VI, 477 et suiv.—On publie un mémoire sur les pèlerinages dans ce pays. XII, 46 (rap. an.).

KASCHMIRIERS. Comment ils numérotent les feuillets de leurs livres, au dire d'Albiroûni. 1,

276.

Kask. Signification de ce mot. II. 368. Voyez Kasez.

Kasiden Himyanite (Une) publiée par M. de Kremer. Compte rendu de cette publication. VI, 475.

Kasou, forme éthiopienne du mot Kasé, qui se rencontre sur une inscription d'Axoum. II, 368.

Kastellani. Voyez Qastalání.

Katha Sanit Sagana. Ce recueil do contes est publié par M. Brockhaus. VI, 82; XII, 44 (rapp. ann.).

KATIB, chef de bureau du ministère des finances, en Turquie.

Ш, 467.

KATSCHAYANA. Voyez Kaccâyana. KAUNDINYA, disciple du Bouddha. Sa conversion. XV, 454.

Kavi (Poěme). Voyez Bráta-Yudilha.

KAYYADARSA. Get ouvrage de Sri Dandin paraît dans la Bibliotheca Indica. IV, 87 (rap. an.).

theca Indica. IV, 87 (rap. an.).

Kazan. Le catalogue des ouvrages orientaux qui y ont été imprimés, depuis 1801 jusqu'en 1866, est publié par B. Dorn.

XII, 142 (rap. nn.).

Kazem Beg (Mirza) public, avec une traduction russe, l'ouvrage de jurisprudence schiite intitulé Scharâyi' al-islâm et composé par Abou'l-Qasim al-Mohaqqiq. Compte rendu de ce qui a paru de cette publication. I, 295. - Báb et les Bábis, ou la soulèvement politique et religieux en Perse, de 1845 à 1853. VII. 329 et suiv. ---Suite. Ibid. 457 et suiv. -Suite. VIII, 196 et suiv. --Suite. Ibid. 357 et suiv. -Suite et sin. Ibid. 473 et suiv. --- Ce travail cité dans le rapport annuel. Ibid. 25.

Kazem (Scheikh), maitre de Båb.

VII, 461.

KAZIMIRSKI (de Biberstein) termine son Dictionnaire arabefrançais. II, 63 (rap. an.).

KAZIMUK (Idiome). Voyez Schiefner. Cet idiome a quatre genres.

XII, 143 (rap. an.).

Kern-Benzim, village de Galilée.
Synagogues qu'on y trouve et inscriptions hébraiques qu'en a rapportées M. Renan. IV, 531 et suiv. Voyez Renan.

KEIKHATOUKHAN. Le papier-mounaie a été inventé sous le règue de ce prince. II, 251, 252 et suiv.

Kemál Effendi public à Constantinople un choix de passages ilu Schâh-Nâmeh de Firdousi. VI, 65 (rap. an.); XI, 470.

KEMBALL (Le colonel) doit diriger de nouvelles fouilles en Babylonie, aux frais du gouvernement auglais. II, 306

Ken, nom de la déesse Anat. X, 128. Voyez Anat.

Keno, mesure itinéraire chinoise. 1, 427.

KEOU-LEOU, montagne sur laquelle est gravée l'inscription de Yu. Voyez Iu.

Kenim Erenni public une biographic d'Avicenne, en turc. II, 229, 235.

KERMÁN (Route d'Istakbr à la capitale du), dans Ibn Khordadbeli. V, 275. — (Route du) au Sedjestân. Ibid. 276.

KERMÂNÎ. Voyez Aq-Kermânî.

Kenn (H.) continue la publication du Bribat Sanbita de Varabamihira. VI, 81 (rap. an.).

Késè, bourse. Terme de comptabilité turque. III, 478.

KHA (Jour du). Ce que c'est, suivant Albiroûnt. I, 277. Voyez Pourouscha.

Kharoun (Villes du), dans la géographie d'Iba Khordadbeh. V. 468. — (Fleuve du). Son cours décrit. Ibid. 525.

Kuldimi. Voyez Aboŭ Sa'id Mohammed al-Khâdimi.

Khadsen Zanen (Mehemmed Efendi) public un recueil des paroles du fameux 'Abd al-Qădir Cdânf. XI, 474.

Knium (Ibn al-Walid). Monnaic inédito de ce fameux général. XVIII, 199.

Kultın (Mewlânâ). Sa biographie des Naqsehihendis, avec le commentaire de Sâdiq Efendi sur le Djazb al-bahânî, paraît à Constantinople. XI, 482. — Son ouvrage sur les prières autorisées et sur les pratiques diverses de l'abintion est publié. Ibid.

Kullio (Seidná). Ses œuvres sont publiées. XI, 482.

KHALIPES (Fiels militaires sous les). XV, 191.

KHALL BEY éerit une histoire des anciens Égyptiens, en collaboration avec Djemil Pacha. II, 247, 248, 250.

KHALÎL ÊPENDI FILIBEWI PUBlic le deuxième volume de sa glosc sur l'ouvrage de 'Ousâm eddin intitulé al-Farid. XVIII, 155.

Kellis Ependi, auteur turc contemporain. Ses œuvres. II, 228.

Kauanax (خاهان), hématite. Étudo sur cette pierre. XI, 216.

KHAMBAKA (Les légendes de), publication de M. Weber. XII, A1 (rap. au.).

KHAMSEH. Cet ouvrage de Nergesi paralt à Constantinople. XIV, 85. — Il aurait déjà été publié en Égypte. Ibid. 86.

Khanpou (Ville de), citée dans la géographie d'Ibn Khordadbelt. V, 292.

KHANIKOF (N. do) public un travail sur des inscriptions konfiques du Caucase. II, 14 (rap. au.). — Lettre au rédacteur

du Journal asiatique sur le mémoire de M. Reinaud sur les relations commerciales et politiques de l'empire romain avec l'Asic orientale. Il, 299. - envoie à Paris une inscription cunéiforme arménienne. III, 550. - Mémoire sur Khaqânî, poéte persan du xir siècle. Première partie : Étude sur la vie et le caractère de Khāqāni. IV, 137 et suiv. -Deuxième partio: Texte et traduction de quatre odes de Khâqani. V, 296 et suiv. - Co travail cité dans le rapport aumuel. VI, 12. — rend compte de l'ouvrage de M. Dozy intitulé Die Israeliten zu Mekka, etc. «Les Israélites à la Mecque, depuis le temps de David jusqu'au v' siècle de notro ère. Recherches critiques sur l'Aucien Testament et les origines de l'islamisme. » IV, 433. -Le cataloguo des manuscrits arabes et persans qu'il a rapportés à Saint-Pétersbourg est publié par M. Dorn. VI, 72, note (rap. an.). — rend compte de l'ouvrage de M. Melgounof: O ioujnom bérégué, etc. « Description de la côte méridionale de la mer Caspienne.» VII, 280. - Lettre à M. Defrémery, contenant quelques éclaireissements sur deux passages d'Ibn Khordadbelt, Ibid. 282. - Cette lettre citée dans le rapport annuel. VIII, 27. —

Article critique sur le Livre de Marco Polo, publié de nouvem par M. G. Panthier, VII. 388. - Cet article cité dans le rapportannuel. VIII, 27. est nomnie niembre du Conseil. VIII, 6. - Lettre à M. Reinaud, contenant une ode de Kliāgāni aux troupes victarieuses de Nour ed-din. IX, 260. — fera des démarches pour faciliter l'entrée en Russie du Journal asiatique. XI, 82. — communique à la Société la réponse peu satisfaisante de l'administration des postes russes. Ibul. 272. communique à la Société une lettre du directeur des postes de Saint-Pétersbourg relative à cette affaire. Ibid. 453. publie un mémoire sur l'eth-. nographie de la Perse. XII, 55 (rap. an.). — rend compte de l'ouvrage de M. Grigorief : Le Kaboulistan et lo Kafiristan. XIII, 68. - rend compte du quatrième volume des Travaux des membres de la mission ceclésiastique russe à Péking. Ibid. 70. - rend compte de l'ouvrage : Chartes recueillies et publiées par la commission archéographique du Caucase, présidée par M. le conseiller d'État A. Bergé, Vol. I : Archives du lientenant de S. M. l'empereur de Russie dans le Caucase. Ibul. 80.

KHANS tartares de Khassimof

(Histoire des), par M. Véliaminof-Zernof. Compte rendu de cette publication. Le tome I<sup>ee</sup>. III. 91. — Le tome II. VI. 472. — de Crimée (Une histoire des), intitulée Culbuni Khânân, paraît à Constantinople. XVIII. 149.

Kulqlaf, célèbre poéte persan.

Mémoire sur sa vie. IV, 137 et suiv. — Quatre de ses odes publiées et traduites. V, 296 et suiv. — A quelle occasion il reçut son surnom poétique. IV, 146. — Ode de ce poéte aux troupes victorieuses de Nour ed-din. IX, 260. — Son Tohfat al-Irâqein a été publié à Agra en 1855. IV, 80, note (rap. an.). — Vers de ce poête relatifs à la dactylonomie. XVIII, 120; XX, 258.

Kharacène. On découvre une médaille de Hyspasinès, fondateur de ce royaume. VII, 451, 455. — L'histoiro de ce royaume reçoit un nouveau jour d'un mémoire de M. Waddington. XII, 81 (rap. an.).

KHARADJ. Voyez Discan el-Kharadi.

KHARIBEH. Cet endroit des environs de Sana ne doit pas être identifié avec la Caripeta de Pline. XIX, 492, note.

Kulkrizm Schlit a traduit en persan le Maqsad Aqsa, ouvrage de soufisme originairement en ture. IX, \$19.

Kulbizni. Voyez Aboû Djafar

Mohammed ben Mousa al-Khárizmi,

KRARPOUTI NAIMI EFENDI public à Constantinople un recueil de questions relatives aux paroles d'infidélité, à l'éducation des enfants et sux principes de la foi. XI, 483.

Khasdaî Creskas, juif de Barcelone du commencement du xv° siècle, surnommé lo Chazzili du judaïsme. M. Joël publie une étude sur sa philosophie religieuse. XII, go (rap. an.).

Khassimor (Histoire des Khans tartares de), par M. Véliaminof-Zernof. Compte rendu de cet ouvrage. III. 91; VI. 472.

Кнатнат, chinois septentrional. II, 255.

Khawi.in (Proute de) à la Mecque, dans Ibn Khordadbeli. V. 50g. Khayiim (Omar). Ses quatrains seront publiés par M. Nicolas. VI, 68, note (rap. an.). — Ils sont publiés et traduits. XII,

56 (rap. an.). Khazaks, peuple. Ii, 30g.

Khazans (Notico sur les) et sur d autres peuples, tirée d'un géographo arabe peu connu, Ibu Dasteh. M. de Khanikof rend compte de cette notice. XIII, 484.

Khaznapân, conservateur du trésor de l'État, en Turquie. HI, 467. Voyez IV enèdèr.

Khazyen, administration du trésor, en Turquie. Ill, 171. Knaznei Blaoûn. C'est la même chose que Miri-Khaznèsi. Voy. ce titre.

KHEIR OULLAN EPENDI public une histoire ottomane. XI, 477; XVIII, 137.

KHIDHR. Co personnage serait apparu à Khâqânî. IV, 180.— Traité en turc sur la discussion qu'il cut avec Salomon au sujet du Haqîqat, pris dans lo sens mystique. XI, 475.

K'HIEOU, surnommé Tschang-Tsch'un. Relation do son voyage à l'ouest de la Chine, traduito par M. Pauthier. IX, 39 et suiv. — Notice sur ce voyageur. Ibid. 40. — Voyez aussi Palladius (Rév. P.).

KHIYAH, le cornichon. Voyez Cornichon.

KHOBBAZ, nom arabe de la familio des malvacées. Voyez Malvacées.

Kholisat al-misks, traité de mathématiques en arahe. Voyez Marre. — Lo texte, accompagné d'une traduction persane, a été publié à Calcutta. VI, 49 (rap. an.). — M. Nesselmann en a publié une traduction allemande. Ibid. — M. Marre en a déjà publié une traduction fronçaise, on 1846. Ibid.

KHOLĀSAT AL-1'TIBĀR, OUVTAGE historique, récit de la guerre de Russie, par Giritli Ahmed Remzi Efendi, Kiahia du grand vizir, ambassadeur ottoman auprès de Frédéric II. XI, 478; XVIII, 148.

Knompax est un nom de la ville de Singanfou. I, 332.

Киопремла. Sa grande chronique universelle, Habîb as-siyar, paraît à Bombay. II, 84 (гар. an.).

Kuonāsān. Impôt que payait cette province aux Tahérides, suivant Ibn Khordadbeh. V. 244.

— Surnoms de ses rois. Ibid. 249. — (Itinéraire de Baglidâd au). Ibid. 259. — (Route du) à l'Azerbaidjân. Ibid. 487. — Doublo sens de ce mot. XIII. 190. — Son sens actuel. Ibid. 191. — Il existo, dans la Bibliothèque du Vatican, un vocabulairo des mots rares de cette province, composé par l'auteur du Guerschasp-Nâmeli. XIV, 471.

Knonda-Avasta. Cet ouvrage doit étre publié. IV, 76 (rap. an.). — Voyez Thonnelier.

KHOROZAIN. M. de Saulcy public des recherchez sur le site do cette ville. XX, 28 (rap. an.).

Knonsabad (Grande inscription du palais de) publiée et commentée par MM. J. Oppert et J. Ménant. 1, 5; 11, 475; 111, 5, 168, 209, 373; VI. 133, 289. Voyez Inscription de Khorsabad. — (Petits objets trouvés à). M. Oppert en explique l'emploi. IV, 297.

Knonvania. Double sens de ce

mot. XIII, 19n. - Son sens actuel. Ibid. 191.

Knosaoû, successeur do Pourándoklit. Son règne, d'après un auteurarménien. VII, 225.— Anouschirwan. Son règne. Ibid. 182. — Parwiz. Son règne. Ibid. 192.

Knoren. Quand on a introduit la soio dans ce pays. 1, 126.

Knocsawi. Son ouvrage intitulé
La perle des prédicateurs est
imprimé à Constantinople.
XIV, 83. — Il y est réimprimé.
XVIII, 145.

Khousi-Tusu, ou province de Bischbalik. Elle est reprise par Pan-tchoo. I, 358.

Knoulssin minal, état général' de situation du ministère des finances en Turquie. 111, 469.

Khuddaka Nikaya. Composition de cette partie du Sutta-Pitaka. XVIII, 263.

Kuunsedii Rustembii Kama publio un recucil en guzarati, intitulé Zartocti Abbytsa « Études zoroastriennes. » XII, 52 (rap. an.).

KI-TO-LO, roi des Yue-tchi. A quel nom correspond cette forme chinoise. I. 380.

KIA-NI-SO-KIA, nom chinois du successeur de Yan-kao-tehin, prince indo-scythe. 1, 116. — Voyez Kanischka.

KIAN-KOUEN, nom que les Chinois dounaient oux Kirghiz. II, 312. KIAO-TOUI, nom que les étrangers donnent à la Cochinchine. Il est regardé comme une insulte par les Cochinchinois. 1, 88. Voyez Ko-tchi.

Kidousenin, traité de jurisprudence rabbinique. On le traduit en français. XII, 91 (rap. au.). Kielhons (F.) publie un traité sur l'occentuation sanscrite, par

Cantanava, VIII, 39 (rap. on.).
Kieou-tsieou-kuio, nom chinois
d'un prince indo-scythe. 1, 1 16,

KINDI. Voyez Alqindi.

Kixédocoldites (Tribudes). Ello paraît être une bronche de celle des Kinda. II., 356.

King (Les cinq) seront publiés à Hong-Kong. Voyez Legge.

Kino-Fano, ouvrages chinois de médecine locale. X, 325.

Kinnisnin. Ses provinces et ses impôts, d'après Ibn Khordadbeli. V. 448.

KIPTSCHAK (Empereurs mongols du). Priviléges commerciaux qu'ils ont accordés à la république de Venise. Un mémoire de M. de Mos-Latrie paraît sur ce sujet. XVI, 76 (rap. an.).

Kināmat Ali écrit à la Société pour lui annoncer l'envoi d'un ouvrage composé par lui et intitulé Makhazi 'oloûm. Get ouvrage n'est pas parvenu à la Société. XIII. 64.

Kinewiz, M. Radioff envoie à la Société asiatique un mémoire sur les Kirghiz noirs, 1, 531, 532. — Co mémoire, intitulé Observations sur les Kirghiz noirs, paraît dans le Journal. Il, 30g et suiv. — Étymologie que donnent les Kirgbiz de leur nom. *Ibid.* 311. — Leur division en tribus. *Ibid.* 318. — Observations sur leur épithète de noirs. *Ibid.* 321, note. — Leur poème intitulé Manas. *Ibid.* 325.

Kirkon Efendi public en ture des Principes de lecture française. XI, 487.

KITAB AL-ADWANI. Cet ouvrage est traduit par M. Féraud. XVI, 77 (rsp. an.).

Kitāb at Agnānī. Voyez Ahlwardt, Kosegarten.

KITAB AL-AHDJAn, traité des pierres précieuses de Teifaschi, XI, 10. — Le livre des pierres, par Aristote, traduit en arabe par Luca ben Sérapion. Ibid. 13.

KITAB AL-AWAIL. Une étude sur ce genre d'ouvrages est publiée par M. Gosche. XII, 115. — M. de Jong en publie un intitulé Lațăif al-ma'ârif. Voyez co titre.

Ktrîb al-Finnist. Cet ouvrage eité. I. 490, 494, 514. — M. Fluegel en prépare une édition. II. 53 (rap. an.). — Extrait de ce livre sur Mani, ses écrits et sa doctrine, que publie M. Fluegel. Ibid. 59. — Lettre de M. Clermont-Ganneau à M. Mohl sur un passage de ce livre relatif au pehlevi et au luzwaresch. VII. 429 et suiv. — Observations sur ce

passage, par M. J. Derenbourg. VII. 440.

Kıtāb al-Hisāb ('ala't-takht bilā nahw), traitā du calcul indien, por Modjtabî al-Anṭāqi al-Mo'a-Iowî. I, 493, note.

Kitha al-misha al-mindi, traité du calcul indien, par al-Karábíci. I. 489. — par Send ben Ali. Ibid. 490.

Kıtıb al-lzuin, ouvrage de logiquo grammaticale. Voyez Fawaidi al-azhar, Nataidi nl-afkar.

Kırab Al-La'alı ('l-modbiat fi khawaşş al-djawahir wa'l-ahdjar al-molotikiyyat), ouvrage de Teifaschi sur les pierres précieuses, connu aussi sous lu nom de Kitabal-Ahdjar, XI, 10.

Kıthb al-Mashbin (as-saniyyalı fi tihb al-bariyyalı), ouvrage de médecine por Kalyoûbî. Extraits de eet ouvrage publiés et tradnits por M. Sanguinetti. VI, 378 et suiv. Voyez Sanquinetti.

KITÁB ALMASÁLIK WA'LMAMÁLIK, traité de géographie par Ibn Kbordadbeh, publié et traduit. Voyex Barbier de Meynard. — Traité de géographie d'Istakhri, publié par M. de Goeje. Compte rendu de cette publication, XVIII, 434.

Krtáb al-Mawázin al-'adadiyyan, traité des preuves numériques, par Modjtabi al-Anţâqî al-Mo'alewi. I, 493, note.

Kitāb al-'oyoûn (wa'l-hadāiq fi akhbār al-baqāiq), ouvrage his-

torique que publient MM. de Goeje et de Jong. XIII, 199. - Compte rendu de cette publication. Ibid. 541.

Kitán ar-riulat (al-mawsoûmat bi'l-wasitat ila ma'rifati Malitah wa kaschfi 'l-mikhnā 'an fonoùni Ewropa), relation d'un voyage à Malte et en Europo. par Fåris Schidyåg. Note sur cet ouvrage. XV, 153.

KITAB AT-TAKHT (fi'l-hisab alhindi), traité du calcul indien. par Sinān, Ibn al-Fath. I, 490.

Kithe at-ta'nîpât de Djordjânî. Explication d'un vers qui s'y trouve, relatif aux Catégories d'Aristote. IX, 255.

Kitáb djawánir al-andjár, traité des pierres précieuses, par lbn al-Djirar, XI, 14.

KITAB KANZ AT-TIDJĀR (fi ma'rifat al-ahdjar). Le livre du trésor des marchands, dans la connaissance des pierres précicuses, ouvrage de Beilak al-Qabdjåql. XI, 12.

KITAB KHAWASS AL-AHDJAR, traité des propriétés des pierres précieuses, par Honein bon Ishaq. XI, 11. — (wa manafi'iha), traité des propriétés des pierres précieuses et de leur utilité, par 'Otarid ben Mohammed. Ibid.

KITAB WASITAT AS-SOLOÜK (fi siyüsat al-moloùk), les procédés quo les rois doivent employer pour bien marcher dans la politique , ouvrage de Moust ben

Yousef Abou Hamw, émir des Benî Ziyân , qui parait à Tuuis. Notice sur cet ouvrage. XV, 155.

KITABI TA'LIM EL-MUTA'ALLIM (Scharhi), commentaire ture de l'ouvrage intitulé Guide de. l'enseignement, paru à Constantinople. XIV, 71.

Klaphotit (J.) a publić des extraits de la description chinoise du Ta-Thain. 1, 338. Voyez Pan-tchao, Pauthier, Remusat, Visilcion.

Ko-reur, nom japonais de la Cochinchine. I. 88. — C'est la véritable leçon, an lieu de Kiao-tchi (quo vide). Ibid.

Konan. Voyez Qobád.

Корама. Voyez Qodama.

Konn (S.) public une étude sur la traduction samaritaine du Pentateuque. XII, 95 (rap. an.).

Kouur (A.) publie un mémoire sur l'angélologie et la démonologie des Juifs, dans leurs rapports ovec la mythologie zoroastrienne. VIII, 39; XII, 55 (rapp. ann.).

Kolasté, livre liturgique et dogmatique des Mendaites. Il est autographić par M. Euting. XII, 96 (rap. an.).

ROMAIL, compagnon de Mahomet. Les questions qu'il prosenta à Ali sur les vérités de ce monde sont publiées à Constantinople, XIV, 83.

Kospen ( كنده ), instrument de-

supplice en usago chez les Persans. IV, 183. — On l'a remplacé par des meules en pierre. V, 352, note.

KONH AL-ABHÂR, ouvrage historique par 'Âli Efendi, publié à Constantinople. XIV, 76.

Konan. M. Rodwell en publio une traduction anglaise, présentant les sourates dans l'ordre chronologique. II, 29 (rap. an.). — (Nassau Lees public le commentaire du) do Zamakluschari. Ibid. - Un onvrage sur l'ordre chronologique de ses sourates, par Abon Yonsef Ardebili, parait h Constantinople, XI, 482. -On y public un ouvrage sur les versets abrogeants et abrogés. Ibid. — (Uno concordance du). intitulée Tertibi Zibă, est publiée à Constantinople. XIV, 70. - (Le commentaire du) de Beidhawi pareit à Constantinople. Ibid. 81. - Le commentaire de Qonnawi sur celui de Beidhawi, renfermant aussi le commentaire d'Ibn Temdjid, parolt à Constantinople, XVIII, 145. - ( Paroles du) relatives à la guerre. Un ouvroge les contenant paraît à Constantinople. XIV, 79. -(Commentaire et vertus de la première sourato du) par Isma'il Haqqi. X1, 480. — Autre commentaire sur cette même sourate, par Qazabādī. XVIII, 130. - (Commentaire sur la sourate Yé-sîn-noûn du), par Es'ad Efendi, publié à Constantinople. XI, 480. — (Le commentaire du) intitulé Roûli al-bayân fi tafsir al-Qor'ân paraît à Constantinople. XVIII, 131. — (Le commentaire du) intitulé Mawâkili paraît à Constantinople. XI, 475. — Un commentaire du Mawâkili y est publié. XVIII, 131.

Konèngé (xópnyye), nom que les Pythagoriciens donnaient au nombre neuf. I, 52. Voyez Kuritida.

Konsi (کرسی). Sens actuel de ec mot, en persan. XIV, 474.

Koseganten a commencé à publier le Kitâb al-Aghânî. Cette publication sera continuée par M. Ahlwardt. II, 58 (rap. an.).

Kossovicz (C.) public quatre chapitres du Zendavesta. II. 8 i (rop. an.). — public l'épisode de Savitri, tiré du Mahābhārata. Ibid. 108. — est nommé membre de la Société. V. 367. — public les Gâthās du Yaçna. XII. 51 (rap. (an.).

Kôtz (Le) sersit la limite extrême du calcul indien, d'après quelques-uns, et pourquoi. 1, 280.

Kouas (Les) ont été empruntés aux Chinois par les Tibétains. 11, 122.

Kouri-schouang. Ce que c'est. 1, 115.

Koëran (Routo de) à Damas, par le désert, dans la géographic d'Ibn Khordadbeh. V. 468. — Cette ville aurait été construite avec les matériaux provenant de la destruction du palais de Madáin, Ibid. 521.

Kouriques (Inscriptions) du Caucaso. Voyez Khanikof.

Koùscu Namen. Une analyse de ce poémo est donnée par M. de Gobineau, dans son Histoire des Perses. XVI, 28 (rap. an.).

Kouschan, transcription arménienne du mot chinois Koueischouang. I, 115.

Kouttaka, termo sanscrit de mathématiques et ce qu'il signific. 1, 476.

KOUYOUNDIK (Palais de). Découverte qu'on y a faite de quatre lablettes assyriennes, et leur déchissrement par Sir II. Rawlinson. II, 73 (rap. an.). Voyez aussi Oppert.

KRAMADIYA. Voyez Cardadja.

KRANANDA (Le) des Indous serait le Xandramas des Crees. Mémoiro sur cette question. VI, 81 (rap. an.).

Knem (L.) public un mémoire sur la religion des Arabes, avant l'islamisme. II, 30 (rap. an.). — commence la publication du Sahih de Bokhári. Ibid. 34; IV, 51. — Il la continue. VI, 36 (rap. an.). public les Analectes sur l'histoire d'Espagno d'Al-Makkari. Voyez Dory.

KREMER (A. DE) a découvert à Damas l'ouvrage historique du véritable Wâqidî. II, 25 (rap. an.). — publie une kasideh himyarite. Compte rendu de cette publication. VI, 475. — Notice sur Scha'rany. XI, 253 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. XII, 107. — publie un mémoire sur les poésies et les légendes de l'Arabie méridionale. XII, 106 (rap. an.). — Mollà Schäh et le spiritualisme oriental. XIII, 105 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. XIV, 27.

KRISCHNA. Analogies entre son culte et le christianisme. I, 377. — Ses amours avec les Capîs, V, 373 et suiv. Voyez Hauvette-Besnault.

Knoça, mesure de lengueur du pays de Mágadha. Son évaluation. I, ±5g.

Kunnen (A.) a collaboré à la publication du tome III du Catalogue des manuscrits arabes, persans et turcs de la bibliothèque do Leyde. XII, 148 (rap. an.).

KUPRULU (Les deux), ministres do Mehemmed IV. Leur brillaute administration. IV, 336.

Kundes. Leurs campements, d'après Ibn Khordadheh. V, 274.

Kurdistan. M. Noeldeke public une grammaire du dialecto syriaque qui se parle encore aujourd'hui dans ce pays. XII, 93 (rap. an.).

Kearring, none que les Pythago-

riciens donnaient au nombre neuf. I, 52. Voyez Korèngé. KUSUMANDJALI. Voyez Concell. KUTSCHUK-TSCHELEDI ZADEH, auteur du complément de l'histoire ottomane de Raschid, XI, 477-

# L

LABARTHE (Cl. DK) rend compte du Tableau de la Cochinchine. rédigé par E. Cortambert, L. do Rosny et P. Bourgoin. I, 86. — rend compte des Poésies de l'époque des Thangs, traduites du chinois, etc. par le marquis d'Hervey de Saint-Denys. VI, 281.

LABECIA. Le nom de cette ville, citée par Pline, se retrouve sur une inscription sabéenne. XIX, 5 t 4.

LABITTE (A.) donne sa démission de libraire de la Société. XV, 521.

Lacunes qui se rencontrent dans la grande inscription du palais do Khorsabad. I, 17.

LEMMERHIAT (D') est nommé membre de la Société. II, 272. LA FONTAINE. Ses fables sont traduites en persan. Voyez Miran Habib.

LAGARDE (P. DE) réimprime ses opuscules philologiques où l'I-ran tient une grande place. XII, 51 (rap. an.). — public des éléments utiles pour la lexicographic de l'ancien bactrien. Ibid. 52. — continue ses études sur la comparaison du persan

avec l'ossète et l'arménien. XII, 64. — Ses opuscules renferment des matériaux pour la lexicographie syriaque. Ibid. 100. — publie le texte de la version copte du Pentateuque. Ibid. 139.

Lagnée (DE). Sa traduction do la Chronique royale du Cambodge publiée par M. F. Garnier. XVIII, 336 et suiv. Suite et fin. XX, 112 et suiv.

Lajand (F.). Ses recherches sur le culte public et les mystères dé Mithra en Orient et en Occident sont publiées par M. Mohl. XII, 53 (rap. an.).

Lak, nom que se donnent les Kazimuks. XII, 143, note (rap. an.).

LYL (Let), rubis balais. Étude sur cetto pierre préciouse. XI, 109.

Lantavistana. Passages de ce livre relatifs à la numération. I, 32, 248 et suiv. — Voyez Arénaire. — Les traductions chinoises do ce livre. VI, 21, note (rap. an.). — M. Foneaux publie une étude pour une édition critique du texte sanscrit de ce livre. XVI, 23 (rap. an.). LAMIYYAT AL-AP'AL, počme grammatical d'Ibn Màlik. Il est publié par M. Wolck. XII, 104 (rap. an.).

LAMPRONTI (Isaac ben Samuel).

Son encyclopédie talmudique et rabbinique est en voie de publication. VI, 263. — Ob-

servations sur cette publication. Ibid. 280.

Lance (Inscription chinoise gravée sur une), 2150 ans avant J. C. XI, 367.

LANCERRAU (Éd.) public une nouvello traduction du Pantchatantra, XX, 15 (rap. an.).

LAND (J. P. N.) public le premier volume de ses Anecdola syriaca. II, 70 (rap. an.). lo second volume. XII, 100 (rap. an.).

LANE (E. W.). Détails sur la publication de son grand dictionnaire arabe anglais. 11, 63; VI, 50; X, 53; XII, 105

(rapp. ann.).

LANGAGE (Philosophie du). Voyez Bréal, Lazaras, Müller (Max). LANGEN (J.) publie un mémoire sur l'Apocalypse de Baruch.

Xil. 97 (rap. an.).

Laxotois (Victor) rend compte de l'ouvrage Opit istori, etc. «La dynastie des Sassanides, » d'après les historiens arméniens, par K. Patkanian, II, 30 f. — rend compte de l'Histoire des Khans tartares de Kassimof, par V. Véliaminof-Zernof. — Le tome I'', III, 91. —

Le tome II. VI. 472. - publie : Le trésor des chartes d'Arménie ou cartulaire de la chancellerie royale des Roupéniens, comprenant tous les documents relatifs aux établissements fondés en Cilicie par les ordres de chevalerie institués pendant les croisades et par les républiques marchandes de l'Italie, etc. recucillis, mis en ordre et publiés pour la première fois avec une introduction historique. Compte rendu de cet ouvrage, III, 93. - rend compte de la Description des monastères arméniens d'Haghbat et de Sanahin, par J. de Crimée, avec des notes et un appendice par M. Brosset. Ibid. 96. - annonce qu'il vient de paraître à Tiflis une revue littéraire en géorgien, intitulée Sakartvélos mérambé, et dirigée par le prince Déhédehavazdé. Ibid. - rend compte de la traduction russe de l'histoire d'Étienne de Daron, connu sous le nom d'Assoghig, par M. Emin. Ibid. 371 .- annonce la fondation au Caire d'un journal arménien «La Palme.» VII, 558.—cst nommé membre du Conseil. VIII, 6. - présente à la Société un foc-simile d'un manuscrit de la géographie de Plolémée, appartenant à un monastère du mont Athos. VIII, 416. - Note sur le Catalogne des manuscrits armé-

niens de la bibliothèque patriarcale d'Edchmiadzin, publie par J. Garenian. VIII, 439. - annonce qu'il parait un journal arménien « Sion , » à Jérusalem, et que le journal arménien «La Cilicio» a changé ce nom coutre celui da «Bouquet. » Ibid. 440. - présente à la Société une notice nécrologiquo de Noel Des Vergers. IX., 238. — signale un ouvrage arménien du Père Nersès qui peut êtro utile pour le déchiffrement des inscriptions cunéiformes. Ibid. 239. - rend compte de cet ouvrage, intitulé Topographie de la petite et de la grande Arménie. Ibid. 256. - Notice sur lo couvent ibérien du mont Athes. IX. 33 r et suiv. — public le premier volume de sa Collection des historiens anciens et modernes de l'Arménio, éditée sous les auspices de S. E. Nnbar Paclia. XII, 64 (rap. an.). -Le second volume paraitaprès sa mort. XVI, 31 (rap. an.). --Mémoire sur la vic et les écrits du prince Grégoiro Magistros, duc de la Mésopotamie, auteur arménien du xr° sicele. XIII. 5 et suiv. — Ce mémoire cité dans le rapport annuel. XIV. 26. - Sa notice nécrologique. Ibid. 20.

Langues arabe, persane, turque, sanscrite, etc. Voyez aux titres de chaque langue. — indogermaniques on indo-enropéennes. Voyex Philologic.

LAODICÉE. Le nom de cette ville se rencontre pour la première fois dans une inscription phénicienn sur celle d'Oumm al-'Awamid (n° 1). 11, 187.

LAPIS-LAZULI. Voyez Latoward.

Lani (Molla). Son histoire universelle est traduite du persau en ture. II, 268.

LARICE (Royaumo de). Il correspond à celui de Barygaze. 1, 381.

Lassen (Chr.). Le quatrième volume de son Indische Alterthumskunde paraît. II. (13 (cap. an.). — publin une nouvelle édition de son ouvrage sur les antiquités indiennes (Indische Alterthumskunde). XII, 39 (rap. an.). — Une nouvelle édition de son Authologie sanscrite est publiée par Gildemeister. Ibid.

Latâir al-na'ânir, ouvrage de Tha'alibî, publié par M. de Jong. Compte rendu de cette publication. X, 345.

LATAIRI ESNAR, plaisanteries sur les divers corps do métiers, en ture vulgaire, XVIII, 148.

LATAIFI INSCHA, choix de morceaux tures, tirés des meilleurs auteurs, par Refiq Efendi. XI, 473.

LATINE (Langue). Voyez Caix de Saint-Aymour, Delbrück. — (Inscription) découverte dans la Transcancasie, avec une inscription grecque. XIII, 93 et suiv.

LAURENT DE SAINT-AIGNAN (M. Fabbé) est reçu membre de la Société, XI, 85.

Lauth (J.) publie un ouvrage sur Manéthon. Xi1, 129 (rap. an.). — publie un travail sur l'inscription de Karnak relative à l'invasion tentée en Égypte sous le règne de Mérenptah. Ibid. 132. — prétend avoir trouvé une mention de Moise dans les textes égyptiens. Il est réfuté par M. do Rougé. XVI, 83 (rap. an.).

LAZARUS ET STEINTHAL publient un Recueil pour l'étude philosophique du langage. XII, 28

{rap, an.}.

LAZINÉ (Province de), citée sur l'inscription d'Adulis. II, 353.
Lizoward (3), j'), lazulite.
Étude sur cette pierre XI, 191.
LE Gras (L. Pagès et) publient le vocabulaire français-anglaisjaponais de l'abbé Mermet de

Cachon. IV, 113: VI, 97; XII,

158 (rapp. ann.).

Le Hra (L'abbé). Sa notice nécrologique, XII, 19 (rap. an.).

— Il a publié dans la Revue critique des observations sur la versification des Syriens. Ibid. 99, note. Voyez Geiger. Lebie Ependi public, sous le titre de Djewáhiri moultaqitah, un recueil de morceaux de littérature turque. XVIII, 132.

LECLERC (L.) annonce qu'il tra-

duit en entier Ibn Beithar, III. 367. — De la traduction araba de Dioscorides et des traductions arabes en général. Études philologiques pour faire suite à celles sur Ibn Beithar. IX, 5 et suiv. - Co travail cité dans le rapport annuel. X, 40. -Extrait d'une lettre de M. Charmoy sur ce travaii. IX, 423. - De l'identité de Balinas et d'Apolionius de Tyane, XIV, 111 et suiv. — Ce mémoire ' cité dans le rapport annuel. XVI, 73. - Observations sur le travail de M. Clément-Mullet public dans le Journal asiatique do 1870 (sur les noms arabes des végétaux). XVI, 296. - et Lenoir publient une nouvelle traduction du traité de la variole et de la rongeole de Rhazès, XII, 117 (rap. an.). LEE (Lo papyrus). VI, 350; X, 403.

LEES. Voyez Nassau Lees.

Legge (Rév. J.) entreprend une publication des classiques chinois (les cinq King et les Ssechon). Les deux premiers volumes paraissent. II, 126 (rap. an.). — Les deux volumes suivants. VI, 92; XII, 154 (rapp. ann.). — publio, en collaboration avec M. Palmer et Toang-Kwei-Huan, Three weeks on the west river of Canton. Compte rendu de cet ouvrage. X, 517. — publie un mémoire sur la vie et les enseignements

de Confucins. XII, 154, note. Législation (Ouvrages de) parus à Constantinople en 1286 de l'hégire. XVIII, 129. Voyez aussi Code, Jurisprudence.

LEJEAN (G.) a découvert quelques inscriptions himyarites etghcz. XII, 101 (rap. an.). — Sa mort est annoncée. XVIII, 17 (1ap. an.).

LENOIR. Voyez Leclerc et Lenoir. LENORMANT (F.). Études paléographiques sur l'alphabet pelilevi, ses diverses variétés et son origine. VI, 180 et suiv. -Ce travail cité dans le rapport annucl. VIII, 24. - Lettre à M. Ernest Renan sur une stèle araméo-égyptienne encore inédite. X., 511. — public un mémoire sur la légende de Cadmus et les établissements phéniciens en Grèce, XII, 70 (rap. an.). — prépare un Essai sur la propagation de l'alphabet phénicien dans l'ancien monde. Ibid. 71. - public lo premier fascicule de cet ouvrage. XX, 26 (rap. an.). - public des recherches sur les îles de Théra et de Cimolos. XII, 71 (rap. an.). - Sur un titre sacerdotal babylonien. XV, 340 et suiv .-- public un Essai sur un document mathématique chaldeen, et à cette occasion sur le système des poids et mesures de Bahylone. XVI, 65 (rap. an.). - lit à l'Académic un mémoire sur la géographie

et l'histoire de l'Arabie, d'après les inscriptions cunéiformes. XVI, 66.—lit un mémoire sur le culte des hétyles, chez les Chaldéens. Ibid. — lit un mémoire our un document assyrien relatif aux rois de Lydie. Ibid. - rectifie to nom du roi de Saba qui figure sur une des inscriptions de Khorsabad. Ibid. -- public une étude sur une hrique de Kalah-Scherghat, offrant le nom d'un roi Boudicl. Ibid. - décrit une statuette assyrienne d'albâtre du Musée Britannique. Ibid. 67. croit avoir trouvé le cartouche d'Achillée, préset d'Égypte, qui affecta l'indépendance sous Dioclétien. Conclusions qu'il en tire. Ibid. 85. - lit h l'Académie un mémoire sur l'époque éthiopienne de l'histoire d'Egypte, XVIII, 33 (rap. an.). - continue ses études sur cetto époque. XX, 47 (rap. an.). - public des notes d'un voyage en Egypte. XVIII, 34 (rap. an.). — public Ic tome I<sup>ee</sup> de ses Lettres assyriologiques sur l'histoire et les antiquités de l'Asie antérieure. XX, 30 (rap. an.). - public un Essai de commentaire des fragments cosmogoniques de Bérose, d'après les textes cunéiformes et les monuments de l'art antique. Ibid. 31. -publie un mémoire sur Sémiramis. Ibid.

Léonard Dr Pise. Voyez Liber Abaci.

LEPSIUS (R.) public deux mémoires sor les sons de la langue arabo et leur transcription, et sur les rapports des sons en chinois et en tibétain, et leur transcription. II, 136 (rap. an.). — public un ouvrage sur l'alphabet zend primitif. IV, 72 (rap. an.). - public l'inscription trilingue de Canopus. XII, 126 (rap. an.). — public un papyrus de Turin qui contient le plan du tombeau de Ramsès IV. Ibid. 136. - publie les textes les plus anciens du Rituel funéraire égyptico, d'après les sarcophages de Berlin. Ibid. 137. Yoyez Birch. public des études sur l'histoire d'Égypte. XVI, 86 (rap. an.). - et Brugsch publient un Recueil en allemand, destiné aux études égyptiennes. XII, 125 (rap. an.). -- Voyez aussi Egyptiens (Chiffres, mesures, nombres).

LEQUEUX (M.) se propose de publier uno nouvello traduction de l'histoiro dez Tartares d'Abou 'l-Ghâzi, VI, 70 (rap. an.).

Leroux (Ernest) est reçu membro de la Société. XV, 150. ost nommé libraire de la Société asiatique. XVIII, 212.

LETOURNEUX (M.) continue ses études sur les inscriptions libyques, XX, 43 (rap. an.). LETRONNE a contesté les relations diplomatiques de l'ecopire romain avec l'Asie orientale. 1, 96.

LETTRES de l'alphabet octroyées par Dieu, suivant un auteur arménien. IX, 200. — assyriologiques. Voyez Lenormant.

Levrot (L.) public un spécimen des Purânas. Texte, transcription, traduction et commentaire des principaux passages du Brahmavævarta purâna. Compte rendu do cet ouvrage. XIII, 378. — public un jardin des racines sanscrites. XVIII, 18 (rap. an.). — Voyez Burnouf et Leupol.

LEVANT HERALD, journal anglais paraissant à Constantinople: II, 262; V, 173.

Levá (F.) est nommé membre de la Société. VIII, 507.

Lévi nex Gersox. M. J. Weil publie une étudo sur sa philosophie. XII, 90 (rap. an.).

Lévinous. M. Ancessi cherche à éclaireir divers points de colivre au moyen des monuments égyptiens. XVIII, 35 (rap. an.).

Lève (A.) public le traisième cahier de ses Études phéniciennes. IV, 61 (rap. an.). — public un dictionnaire phénicien. Ibid. 62. — termine la publication du travail d'Ossiander sur les inscriptions bimyarites. X. 49 (rap. an.). — a publié et expliqué une inscription juive d'Aden. XII, 79 (rap. an.).

LÉVY (J.) termine son dictionnaire chaldéen, qui contient la langue des Targums et la plupart des mots chaldéens du Talmud et des Midraschim. XII, 93 (rap. an.).

Lewis (T. II.) jublic un ouvrage intitule The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein, with comparative vocabularies of the hill dialects. Compto rendu de cet ouvrage. XVIII, 223.

LEYDE. Les tomes III et IV des manuscrits arabes, persans et tures de la bibliothèque de cette ville paraissent. XII, 118 (rap. an.).

LHOMOND. Sa grammaire fraucaise est traduite en turc. XVIII. 141.

La-Ki, ou mémorial iles titres, ouvrago chinois. X, 244.

La-sao, poêmo chinois. Il est traduit par M. d'Hervey de Saint-Denys. XVI, 88 (rap. an.).

LIBAN. Histoire des Emirs Maan qui y ont régné depuis l'année 1119 jusqu'à 1699, par J. Catalage. III, 266 et suiv. Voyez Catafago.

LIBANON, journal hebren paraissant à Paris. XVI, 58 (rep. an.). Voyez Brill.

Liben Abact, traité de calcul, par Léonard de Pise. Passage de ce livre relatif aux neuf chif-Ires. 1, 531.

LIBÉRALITÉ. Voyez Sakháwat. LIBRE ARBITBE. Voyez Arbitre.

LIBYCO - BERBÉUES (Inscriptions). Voyex Faidherbe, Judas, Rebond.

LIBYCO - LATINES (Inscriptions). On en public quatre. XII, 123 (rap. mi.).

Lisyco-runique (Inscription) de Thugga. Voyer Judas.

Librques (Bas-reliefs). Voyez Dewulf. -- (Inscriptions). On en découvre un grand nombre. XII, 123 (rap. au.). — (Plusieurs inscriptions) nouvelles parviennent à l'Académic. XVIII, 30 (rap. an.). -- Un Essai de M. Ch. de Gressot sur la lecture de ces inscriptions est publié. Cet essai parait erronė, XX, 43 (rap. an.). --Résultats importants des études de M. J. Halévy ponr la lecture de ces inscriptions. Ibid. -Travaux sur ces inscriptions. Voyer Faidherbe, Judas, Letourneux, Rebond.

LIEBLEIN (J.) rend compte do l'ouvrage de M. de Saulcy : Etnde sur la sério des rois inscrits à la salle des ancêtres de Touthmès III. III, 553.

Lieuu-Iliang et son fils Licon Hin dressent un inventaire des livres chinois recouvrés après la destruction qu'en avait ordonnée Thsin-chi-hoang-ti. X,

Lieou-Kieou. M. J. Hoffmann piiblie un mémoire sur ces iles,

sur feur histoire et leur langue. XII, 160 (rap. an.).

Lin-P'ou, traités du calendrier, en eltinois. X, 310.

Lixeatous (He de), décrite par Ibn Khordadbeh. V, 288.

Lensua (কিলা), graine de pavot. A quoi elle équivant, dans la numération indienne. I, 258.

Linga-Pourana. Il en parait une édition à Bombay. II, 103.

Linguistique (Ouvrages de) turcs et autres, parus à Constantinople en l'au 1281 de l'hégire. XI, 473; — en 1283. Ibid. 487; - en 1284. XIV, 80; en 1285. Ibid. 94; - en 1286. XVIII,140; - en 1287. Ibid. 154. - Voyez aussi II, 217 et suiv. passin. - Voyez Grammaire comparte, Philologie. — généralo. Voyez Műller (F.). — (Société de). Elle publie son premier fascicule. XII, 27 (rap. an.). — (Revue de), dirigée par M. Chavée. Ibid.

LIPPITUDE (maladie des yeux). Manière de la traiter, suivant un médecin arabe. VI, 45:.

Lisân en-dîn. L'histoire do co célèbre vizir, par al-Makkarî, paraît à Boulâq. IV, 55 (rap. an.).

LITTÉRATURE (Ouvrages de) turcs, arabes, persans, parus à Constantinople en l'an 1281 de l'hégire. XI, 470; — en 1282. Ibid. 476; — en 1283. Ibid. 483; — en 1284. XIV, 74; —

en 1285. XIV, 84; — en 1286. XVIII, 131; — en 1287. Ibid. 146. — Voyez aussi II, 217 et suiv. passim. — arabe, persane, etc. etc. Voyez aux titres de chaque langue. — sanscrite (Manuel de) publié par M. G. Small. Compto rendu de cet ouvrage. VIII, 436.

Livne de l'Abettle (Le), par l'évêque nestorien Salomon, est publié en syriaque et en karschouni par M. Schænfelder. XII, 99 (rap. an.).

LIVER DES ROUTES ET DES PRO-VINCES (Le). Voyei Kitáb almasálik wa'l-mamálik.

Livres (Tenuc des). Ouvrages turcs sur cette matière. Voyez Defter Kiâtibi 'ilmi risâlèsi, Munir Bey, Nouzhet Efendt, Serwerzâdeh Mohammed Bey.— Un autre ouvrage turc. XVIII, 139.

Losscherd (W.) public un dictionnaire anglais-chinois. IX, 424; XII, 153 (rap. an.).

Locu. Voyer Fergusson.

LOGHAT KITÂBI, vocabulaire turc publié à Constantinople. XIV, 67.

LOGILATI OSMÂNIYYEU, dictionnaire ottoman. Une nouvelle édition paraît à Coostautinople. XVIII, 141.

Lois ottomanes (Code de). Voy. Destour,

Lots schittes (Code de). Voyez Kazem Beg, Querry. — Voir aussi Jurisprudence. Lozos. Ce peuple ressemble aux Annamites. 1, 80.

Longpérien (A. DE) a découvert une monnaie himyarite, frappéc à Reidan. XII, 101 (rap. an.). - Inscriptions phéniciennes de Carthage [qui figuraient à l'exposition universelle de 1867). XIII, 343 et auiv. -- Ce travail cité dans le rapport annuel. XIV, 24.-M. Renau lit ce mémoire à la Société asiatique, pour constater la priorité du déchissrement de M. de Lougpérier sur celui de M. Rodet, XIII., 358. Voyez Rodet. - public un travail sor des antiquité baby-Ionienues de Van. XX, 29 (rap. an.). — et d'Abbadie publicut un travail sur la numismatique d'Abyssinie. XII, 101 (rap. an.).

LOOMAR (Las), bouchée. Ce qu'il faut entendre par là. XVII, 144.

Lorus qui éclôt pendant la nuit de la conception de Bouddha. Son étendue. 1, 253.

Loun-Kino-tion, catalogue des copies ou exemplaires recouvrés des dix King ou livres canoniques. X, 233.

Louis XVI reçoit une ambassade annamito. I, 8g.

Louis le Débonnaire (Médaille attribuée à). M. J. Derenbourg démontre, dans un mémoire, qu'elle lui est fayssement attribuée. XVI, 51 (rap. an.).

Loutes (Abmed). Voyez Ahned Louts.

LOUTEI EFENDI public une nouvello édition du Qâmoûs turc. XVIII, 156.

Louris, classe de vanriens, en Perse. Antres significations de ce mot. VII, 351, note.

Luc-van-tien, poëme populaire annamite traduit par M. G. Aubaret. III, 63 et suiv. — Suite et fin. Ibid. 97 et suiv.

Luca BEN SÉBAPION, auteur d'une traduction arabe du Livre des pierres d'Aristote. XI, 13.

Lucais. Passage de sa Pharsalo cité. 1, 228.

LUCIES. Son Parasite est traduit en turc. XVIII, 146.

Lubwie (A.) public un mémoire sur l'origine et la filiation du suffixe A, dans les langues indo-enropéennes. XII, 26 (rap. an.).

Lun-Yu, entretiens philosophiques de Confucius avec ses disciples. X, 260.

LUYNES (Le duc de). Sa mort est annoncée. XI, 272. — Sa notice nécrologique. XII, 13 (rap. an.).

LUZZATTO (S.) public le diwan de Jébuda Ha-Lévi. VI, 263.

— Analyse de cette publication. Ibid. 264. — commence la publication d'un dictionnaire de l'hébreu rabbinique. XII, 88 (rap. an.).

### 412 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

LYCIENNE (Inscription hilinguo) et grecque publice par M. Pertsch. Compte rendu. XIII, 92.

LYCOTAS aurait été envoyé en

ambassade à Kanischka. I,

Lydiz (Document relatif aux rois de) que public M. Lenormant. XVI, 66 (rap. au.).

# M

Ma'asé Nissim, ouvrage que publie M. Beer Goldberg. XVI, 54 (rap. an.). Voyez Beer Goldberg.

MABUG. Voyez Hierapolis.

MAGBRIDE. professour à l'Université d'Oxford. Sa mort est annoncée. XIV, 22 (rap. an.).

MACCHABÉES. M. V. Guérin croit avoir découvert les restes de leur tombeau. XVIII, 25 (rap. an.). — (Numismatique des). M. de Saulcy publie un mémoiro sur cette matière, XX, 28 (rap. an.).

Macagaous. Étude qui paraît sur cette ville. XII, 84 (rap.

an.].

Macrone. Ses idées sur l'inivers. 1, 413, note.

MADÁIN (Palais de). Il est cité par Ibn Khordadbeh. V, 521. — Il a servi à la construction de Koûfah, après sa démolition. Ibid.

Madhta, nom sanscrit du nombre 10,000,000,000. Son emploi dans la construction de l'antel du feu sacré. I, 251, — Il est employé dans le Mahâbhárata. Ibid. 252. — dans le Råmitydus. 1, 252.—Comment le transcrit Albiroûni. Ibid. 279. MADHYANTIKA introduit le bouddhisme an Kaschmir. VI,

489.

Ma'nin (معنن). Ge mot signific, par extension, siège, lieu ou réside quelque chose. VIII, 423. — Autre sens de ce mot. XIV, 477.

MA HAZAR, traduction turque du-Pend Nameh de 'Attar, parue à Constantinople. XIV, 68.

Madjars (Notico sur les) et sur d'autres peuples, tiréo d'un géographe arabé peu connu, 1bn Dasteli, Voyez Chwolson, Madja AD - noodlaii, prince

bouide cité. I, 492.

MADJ MOD'AH. Voyez Medjmod'ah. MADJMOD'AT AL-HINDISIN, recueil des ingénieurs, publié à Constantinople. XIV, 69.

MAONHALI DIEGHBAPIA, Introduction à la géographie, en ture, publiée à Constantinople. XIV, 69.

Madriérones de la mer Rouge. Ils sont nuapeés des plus vives couleurs. XVII, 30.

MAGADHA. Évaluation d'une me-

sure de longueur en usago dans ce pays. Voyez Krôça.

Maoes (Passage d'un auteur arménien sur les). IX, 159.

Mавнаманатича, partie du Padma Pourâua, publice à Bomhay. II, 103 (гар. an.). — Voyez Râmasoamedu.

MAGREE. Signification de ce mot, par opposition à «Afrique». I, 60. — (Route de Baghdad au), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 446. — (Route de Fostât au). Ibid. 453. — (Exportation de la mer du). Ibid. 463.

Magiciens arabes. Ouvrage qui révèle leurs secrets. Voy. Djawbart.

Magistros. Voyez Grégoire Magistros.

Magnatis et Magnatis, pierre d'aimant. Étude sur cette pierre. XI, 170.

Maitabilanata. Passage de cet envrage on l'on emploie des mots qui expriment des nombres très-élevés. I, 252. — Il a fourni le sujet du poëme épique en kawi intitulé Brâtâ Yuddha. II, 21 (rap. an.). — Deux éditions en ont paru à Bombay, avec les commentaires de Nilakantha. IV, 89 (rap. an.). — Il est traduit en français. Voyez Fauche: — Voyez encore Foucaux, Goldstücker, Kossowiez, Monier Willians, Wilson (H. H.).

Manadeva. Ce qu'en dit Albiroùnî. I, 281.

Manault. Voyez Hoscin ben Mohammed al-Mahalli.

Mananangala, Soutra du Paritta. XVIII, 296.

Manarabias (Secte des). Un onteur anonyme public une histoire de cette secte. VI, 77 (rap. au.).

MAHBOEB, monnaic turque. III,

Maiil (ماهي), poisson. Sens particulier de ce mot persan en poésic. XX, 258, 259.

Manaoun (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit pendant son règne. V. 144.

Maumoud I<sup>ee</sup> (Sultan), Ses dispositions administratives, IV, 477.

Manuoun Effenti public à Constantinople un commentaire sur la 'Aláqah, XIV, 71.

MARMOUD AS-SIYAR, Liographic de Mahomet par Eyoûb Sabri Efeadi, XVIII, 150.

MAROMET. Travaux sur sa vio. II.

24. 26. 28; IV, 50; VI. 32
etsuiv. (rapp. ann.) Voyez Muir.
Nochleke, Sprenger, Weil. —
Son tombeau est décrit par
Khāqāni. IV, 177. — Route
qu'il suivit dans sa fuite. V.
499. — Quatrains d'Ibn 'Abbås en son honneur. Ils paraissentà Constantinople. XIV.
75. — (Document relatifà)
qu'a traduit en ture et public
M. Belin. XIV, 90. — (Vie

de) en vers, publiée à Constantinople. XIV, 77—Recueil de poèmes sur ses attributs et la vérité de sa mission, paru à Constantinople. Ibid. 88. — Sa biographic, par Weisi, paraît à Constantinople. XVIII, 138. — Une biographie de sou père et do sa mère, intitulée Sobol al-islâm, paraît à Constantinople. Ibid. 149.—Voy. Mahmoùdas-siyar.

MAHRI. Voyez Ekkili.

MAIMONIDE, philosophe arabe.
II, 51; X, 31 (rapp. aun.).—
son Guide des égarés est publié par M. Muuk. II, 52; X,
31; XII, 88 (rapp. ann.).—
Son commentaire sur le traité
Roseb-haschschanah du Talmud de Babylone est publié.
XVI, 85 (rap. an.).

Maimoun at-nousrams. Enumération de ses États, dans la géographie d'Ibn Khordadhels.

V, 458.

Marrar Upanischad. Cet ouvrage est publié par M. Cowell. IV, 87 (rap. an.).

Малинманката. Composition de cette partio du Sutta-Pitaka. XVIII, 259.

Majonies. Fragment du discours que lui adresse Sidoine Apollinaire. 1, 417.

Makitazi 'oloùn, ouvrage de Kirâmat Ali. Voyez ce nom.

Makkan ou Bakkan, nom de la Mecque. Son étymologie. IV, 440 et suiv. MAKKARI (At-). Ses Analectes sur Phistoiro des Arabes d'Espagnesont publiés par MM. Dozy, Dugat, Krehl et Wright. II, 43 (rap. an.). — M. Fleischer public des corrections pour ee texte. II, 44 (rap. an.); XIII, 200. — ses Analectes paraissent à Boulàq, avec son histoire du vizir Lisân ed-din, IV, 55 (rap. au.).

Makov, lieu d'exil de Bâb. VII,

364.

Mattochât, ouvrage d'Ahmed Farouqi Serhindi et de son fils Mohammed Ma'soum sur les avantages apparents et réels de la vie contemplativo. Il est traduit en turc par Mostaqim Zâdeh. II, 220.

Mal et bien. Maximes orientales sur ce sujet. VIII, 145.

MALABAR (Divinités du). Un onvrage de M. Ziegenbalg paraît sur ce sujet. XII, 47 (rap. an.).

MALACHITE. Voyez Dahnadj.

Malabies engendrées par les humeurs, suivant un inédecin arabe. VI, 421. — de la tête. Ibid. 431. — des yeux. Ibid. 449.

Malais (Vocabulaire des mots) que l'usage a introduits dans les langues de l'Europe, publication de M. Marre. XII, 162 (rap. an.).—(Institutions des) et des peuples océaniens. Ouvrage de M. Dulaurier sur cette matière, XVI, 92 (rap.

an.). — (Grammaire du) que publie M. Tugault. II, 121; XII, 162 (rapp.ann.). — Autre grammaire, par M. Pijnappel. XII, 162. — (Cours théorique et pratique du), publié par M. L. Richard. XX, 49 (rap. an.).

MALAISIE. C'est de là que viendrait la race autochtlione de

l'An-nam. I, 89.

Malakka (Détroit de). Suivant Gosselin, les Grees du II siècle de notre ère n'auraient point connu les pays situés au delà de ce détroit. 1, 90. — (Presqu'ilo de). Quand elle n été connue des Romains. Ibid. 350.

Malava. M. Westergaard public un mémoire sur co pays et sur celui de Kanyakubdja. XII, 45 (rap. an.),

Maleus, roi do l'Arabie Pétrée, fait un truité avec Marc-An-

toino. I, 127.

Mălită, ministère des finances, en Turquie. V, 162. — Năziri, ministre des finances. III, 466. — Nizămnâmèsi, règlement du ministère des finances, publié à Constantinople. XIV, 67.

MALTIET. Ce mot signifie « valeur intrinsèque des monnaies. » III,

456.

MALIK BEN ONS. Son Mowatta, recueil de traditions, est publié à Tunis. XV, 154.

MALLOUP (N.) public le II vo-

lume de son Dictionnaire turcfrançais. XII, 151 (rap. an.).

MALMESBURY (Guillaume de), chroniqueur anglais, cité. I, 35.

Maloula. M. Nældeke fait paraitre un travail sur le dialecte syriaque parlé de nos jours dans ce village. XII, 94 (rap. an.).

Ma'LOUMATI MORHTASEREH RISA-LÈSI, abrégé des sciences. Notions élémontaires de géographie, d'histoire naturelle, de calcul, etc.à l'usago des écoles élémentaires de Turquic. X1, 487.

Malte (Relation d'un voyage à), par Fâris Schidyaq, Notice sur cet ouvrage, XV, 153.

Marvacées. Noms arabes de cette famille de plantes. XV, 41.

MAMLOUKS (Des ficfs militaires sous les sultans). XV, 202.

Mamous (Khalife). On possède la traduction d'un traité arabe sur l'arithmétique indienne, composé sous son règne. 1, 30.

Man (مَنْن). Co mot arabe devient Ban en himyarite. XIX, 540.

Manâri' al-Insân, traité d'hygiène par Moustafa Nami Efendi. XI, 487.

Manaps, chefs kirghiz. II, 321.

— Voyez Bi.

Manaquei Seid Battal Guazi. Histoire de Séid Battal, de la race d'Ali, le Cid ottoman. Xt, 478.

Manas, počine kirghiz, 11, 325. Manès, Voyez Mani,

Manérnon. Hekekian Bey publie un ouvrago sur sa Chrouologie égyptienne. Compto rendu de cet ouvrage, III, 208. — M. de Saulcy cherche à concilier ses données avec celles de la science moderno. Ibid. 553. — Ouvrage que fait paraître sur cet auteur M. Lauth. XII, 129 (rap. an.). — Autre ouvrago sur sa Chronologie, par M. Unger. Ibid. 135.

Manguras, monnaie turque. III, 425. — (Émissiou de noureaux), sous le sultan Sulei-

oiân II. IV, 345.

Maxi, célèbre hérésiarque. M. Fluegel public un trayail sur sa vic, ses écrits et sa doctrine, tiré du Kitâb al-Fihrist. If, 59 (rap. an.).

Mante, genre do folie. Manièro de la traiter, soivant un médecin arabe. VI, 443.

Manou. Passago de son Code relatifaux Dravidas, aox Yavanas (Grees et Romains), aux Paldavas (Parthes), et aux Tehinas (Chinois). 1, 398.

Mansoùn. Voyez Almansoùr, Tarikh al-Hokamd.

Mantchourze russe. M. Cauny en public une description. VIII, 42 (rap. an.).

MANTIQ AT-TAIR. Voyez 'Attar. MANTIQI EFENDI public un reencil do poésies à Constantinople, XIV, 74.

Manuscrits arabes du Musée Britanniquo. Lo catalogue en est publié. XVIII, 220. arabes et persans do M. de. Khanikof. Lo catalogue en est publió. VI, 72, note (rap. an.). nich. M. Aumer en public le catalogue, XII, 119 (rap. an.). - orabes, persans et tures de Leydo. Les tomes III et IV de leur catalogue sont publiés. Ibid. 118. - arabes, persans et tures de Vienne. M. Fluegel en public lo catalogue. Ibidem 119. - arméniens do la bibliothèque patriarcale d'Edchmiadzin (Catalogue des) publió par M. Garénian. Compte rendu. VIII, 439. géorgieus du monastère d'Ivéron, IX, 337. — (Deux) géorgiens de la Société asiatique sont offerts à la Bibliothèque Nationale, IX, 397. hébreux de la collection Firkowitz. Rapports de M. Neubauer sur ces manuscrits et ubservations de M. Munk. V, 534 et suiv. - hébreux d'Espagne. M. Neubaner, chargé d'una mission pour les rechercher, public son rapport. XVI, 53 (rap. an.). — hébreux de. M. Gunzbourg. Le catalogne do ces manuscrits est en voie de publication. Ibid. 55, -hébreux et samaritains de la

Bibliothèque Nationale. Le catalogue en est sous presse-III., 532. — Il est publié. VIII. 429. Voyez Zotenberg. - orientaux de la Société asiatique. On propose de les transférer à la Bibliothèque Nationale. 1, 532; 11, 5, 8; VIII, 253. - Une commission est nominée pour faire un rapport sur l'état des manuscrits de la Société. II, 273. — Ce rapport n'est pas encore prét. Ibid. 533. — de 11. Cayol. La vente en est aunoncée par M. Belin. VIII. 436. - orientaux du collège du Fort Saint-George. Le II volumo de ces manuscrits paraît. IV, 93. — samaritains (Liste do quelques) par M. Neubauer. XIV, 467 ct suiv. samaritains de la Bibliothèque Nationale. Voyez plus haut. -samaritains arrivés à Saint-Pétersbourg, XII, 95. - sanscrits de Tubingue. Le catalo- . gue en est publié. VII, 451. -sanscrits du Trinity College à Cambridge. Le catalogue en est publié. XV, 344. - sauscrits de la présidence du Bengale. Le catalogue en est publić. XVIII. 222. — syriaques du Muséo Britannique. Les tomes I et II du catalogue de ces manuscrits sont publics. Compterendu. XX, 232, 236 et suiv. - tamonls de la Société asiatique. Ils sont transférés à la Bibliothèque Nationale. VIII, 253, 416. — turcs de Gotha. Le catalogue en est publié. VII, 454.—Voir encore aux titres de chaque langue.

Manzoumer latifren, onvrage de Kharpouti Naimi Efendi sur les paroles d'infidélité, l'éducation 'des enfants, etc. XI, 483.

Magâlan et 'izusân, ouvrage d'arithmétique, par Qouschyâr al-Djill, cité. 1, 495, note.

Magalan Fl 'Ilali ('Fhisabi 'Ihindi), ouvrage do calcul indien, par lbu al-Haitham, cité. 1, 489.

Maganda de Hariri (Spécimen des) traduites en persan avec commentaire, par Mohammed Schams ad-din. III, 202 et sniv.—(Quelques) traduites en hébreu sont publiées par M. Neubauer. XII, 91 (rap. an.).—(Les vingt-six premières) sont traduites en anglais et publiées par M. Chenery. XII, 107 (rap. an.).

Magnizl. Son opuscule sur la vallée du Hadhramant est publié par M. Noskowyj. Compte rendu de cette publication, par M. Defrémery, IX, 409.— Note additionnelle. X, 195.

Magsadi Agså, traité de soufisme. Il a servi de base à un ouvrage de M. E. H. Palmer sur le mysticisme oriental. IX, 419. — Voyez Khârizm Schâh.

#### 418 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

Man Jacob. Ses scholies sur l'Ancien Testament sont publiées par M. Philips. VI, 54, 55 (rap. an.).

Marc-Antoing. On trouve dans l'Inde des médailles frappées à son coin. I, 119. Voyez Jules César. — Voyez Maleus.

Manc-Aunèle envoic un amhassadeur en Chine. I, 322, 333, 351, 374. — Il reçoit une ambassade indienne. Ibid. 376.

MARCANDEYA-POURANA. Cet euvrage est publié par M. Banerjea. II, 102 (rap. an.).

Manchands juifs du moyen âge. Leur itinéraire, d'après Ibn Khordadbelt. V, 512. russes, Leur itinéraire. Ibid. 514.

Macco-Polo. Ce qu'il dit du papier-monnaie chinois. I, 344.

— M. Pauthier public une nouvelle édition de ses voyages. VI, 90 (rap. an.). — Article critique de M. de Khanikof sur cette publication. VII, 388. — Lettre de M. Wylie sur cette publication. X, 364.

Mancolino di Fano (Le chevalier comte C.) est reçu inembre de la Société. II, 7. Mandian, le cerail. Étude sur cette pierre. XI, 201.

Marks. On y a découvert des inscriptions himyarites. II, 68 (rap. an.).

Manage et diverce, chez les musulmans. Un ouvrage sur cetté malière paraît à Constantinople. XI, 481.

Manufai (Mohammed Silith al-).

Son traité de calcul cité. I,
464. — Courte notice sur ce
personnage. Ibid. 47e.

Manz (La Vierge). M. Wright public un apocryphe syriaque sur sa mort. VI, 55 (rap. an.).

— Question que se pose un auteurarménien, relativement à sa virginité. IX, 195.

Maniette-Bey annonco la découverte de l'inscription trilingue de Canopus et celle de la nouvelie table d'Abydos. XII, 124, (rap. an.). - public un mémoire sur l'histoire de l'Égypte, dans lequel il discute les premiers cartouches de la nouvelle table d'Abydos. Ibid. 129. - publie un ahrégé de l'histoire d'Egypte. Ibid. - publie un travail sur la stèle de Chalouf. Ibid. 134. - public un article sur l'usage des allitérations dans certains textes religieux égyptions. Ibid. 136. - public une étude sur les tombes égyptiennes de Sakkaralı. XVI, 83 (rap. an.). doit publicr un mémeire qu'il a envoyé à l'Académic, contenant la description du grand temple de Dendérsh. XVI, 84. - public cette description. XX, 45 (rap. an.). - public nne neuvelle édition du catalogue du Musée de Boulag. XVI, 84 (rap. an.). — public

l'itinéraire des invités oux fêtes d'inanguration du canal de Suez. XVI, 84. — publiclo premier volume do la description des fouilles exécutées sur l'emplacement d'Abydos. XVIII, 32 (rap. an.). — public la première partie des papyrus égyptiens du Musée de Boulâq. XX, 45 (rap. an.).

MARIN DE TYR, géographo ancien, cité. I, 350.

Mankoûo. Ce mot orabe ne peut signifier soulier. II, 298,

MARLE (T. H. A. DE) public des essais sur la parenté primitive des langues indo-européennes et sémitiques. XII, 67, 68, note (rap. an.).

MANONITES (Émirs) qui ont régné sur le Liban, depuis l'année 1119 jusqu'à 1699. Leur histoire par J. Catafago. Ill, 266 et suiv.

MARRE (A.) public une deuxièmo édition du Kholâsat al-hisâb ou Quintessenco du calcul de Beho od-dîn al-Aamouli. VI, 48 (rap. on.). - public, ovec uno traduction, le Tolkbis d'Ibn al-Banna. Ibid. 50. public lo Messahat, XII, 117 (rap. on.). - public un Vocabulairo des mots malais que l'usage a introduits dans les langues de l'Europe. Ibid. 162. public une traduction française de lo version anglaise, faite sur le malais par Marsden, de l'autobiographie

do Nakhoda Mouda, XII, 162.

— public la traduction d'un petit poème do Schams ed-din Mawsili sur la dactylonomie ou indigitation chez les Arabes, avec des extraits d'un traité de mathématiques de Juan Perez de Moya sur la dactylonomie chez les anciens. XVI, 74 (rap. an.).

MARRHASIUM est identifié avec le Mourghéb actuel par M. Oppert. XIX, 554.

MARSEILLE (Inscription phénicienne de). M. l'abbé Bargès public de nouvelles observations sur cetto inscription. X11,75 (rap.an.).— Nouvel essai sur cette inscription, par J. Halévy. XV, 473 et suiv.

Martian. Fragment do cet auteur

sur les étrangers qui accouraient à Rome de toutes les parties du monde, I, 356. -Martin (M. l'abbé) est reçu menibre de la Société. XI, 523. --Jacques d'Édesse et les voyelles syriennes. XIII, 447 ct suiv.-Ce travail cité dans le rapport annuel. XVI, 67. - annonce la publication des œnvres de Bar-Hebreus par M. l'abbé Abbeloos. XIV, 240, - Tradition karkaphienne ou la Massore chez les Syriens. XIV, 245 et suiv. — Ce travail cité dans ie rapport annucl. XVI, 67. - publie le traité de Jacques d'Édessa sur l'orthograplie syriaque. XVI, 67. -

Syriens orientaux et occidentaux. Essai sur les deux prineipaux dialectes araméens. XIX, 305 et suiv. - publie en deux volumes autographiés les œuvres grammaticales de Bar-Hebreus. XX, 21 (rap. an.). - rend compte des publications suivantes de M. W. Wright: Apecrypbal acts of the Apostles, texte syriaquo et traduction. - Catalogue of syriac manuscripts in the British Museum, tomes I et II. -Fragments of the syriac grammar of Jacob of Edessa. XX, 232 et suiv.

Martin (T. H.) public un mémoire sur la date du renouvellement do la périodo sothiaque. XVI, 85 (rap. an.).

MARTIN (Rev. W. A. P.) public un ouvrage intitulé: The analytical readër, a short method for learning and writing chinese, Compto rendu de cet ouvrage. III, 206; — ilans le rapport annuel. IV, 108. — public une traduction chinoise des Éléments du droit international de II. Whèaton, Compterendu do cette traduction, X, 153.

Mas-Lataie (DE) doit publier un recueil des traités de Gênes et Venise avec les États musulmans maritimes. II. 45 (rap. an.). — public des traités de pais et de commerce et divers documents concernant les re-

lations des chrétiens avec les Arabes de l'Afrique septentrionale, au moyen âge. XII, 119 (rap. an.). -- public les priviléges commerciaux accordés à la république de Venise par les princes de Crimée et les empereurs mongols du Kiptchak, XVI, 76 (rap. an.). - rectifio, dans un travail, l'errenr qui a fait attribuer à un roi de Tunis un privilége commercial accordé en 1320 à la république de Venise par un roi do Perse (Bonsaet == AT. Abou Sa'id ). Ibid.

MASAUD. Voyez Mas'oud.

Masculing at-anwân, par fbn Mâlik. Un commentaire sur cet συντάgo paraît à Constantinople, XVIII, 144.

Masnin Sa'n. Stations entre cet endroit et Basrali, dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V. 568.

Mason, missionnaire anglais dans la Birmanic, a fait une traduction do la grammaire pâlie de Kaééâyana, qui est inédite. IV, y8 (rap. an.).

Mas'oôu. La publication de l'histoire de ce prince, par Beihaqi, commencée par Morley est terminée par Nassan Lees. Il, 90 (rap. an.).

Masoudi, auteur des Prairies d'or. Voyez Barbier de Meynard.

Maseeno (G.) public, avec traduction et notes, l'inscription dédicatoire du temple d'Abydos, suivie d'un essai sur la jeunesse de Sésostris. XII, 131 (rap. an.). - public un article sur le mémoire de M. Oppert touchant les rapports de l'Egypto et de l'Assyrie. XVI, 63 (rap. an.), - public des études démotiques. Ibid. 83. public un essai sur la stèle du songe. Ibid. - publie un travail sur l'bymme an Nil. Ibid. - lit à l'Académie un mémoiro sur la correspondanco des anciens Egyptiens. XVIII, 33 (rap. an.). — Les pronoms personnels en égyptien. XVIII, 65 et suiv. - Ce travail et un antre sur les formes du verbe égyptien appréciés dans le rapport annuel. XX, 46. — (Observations sur deux écrits récents de M.). par E. Révillout. XIX, 267 et suiv. - public uno stèle de Djebel-Barkal, un amulette et un papyrus égyptieus. XX, 46 (rap. an.). - public la traduction d'un papyrus de Boulag, contenant un dialogue moral entre un sage égyptien et son fils. Ibid. 47. Voyez Rouge (De.). — resout la question des écritures inconnues qu'on rencontre sur des papyrus égyptiens. Ibid. 48. Voyez Pierret.

Massache des innocents. Quand il eut lieu, suivant un auteur arménieu, IX, 161. Massara (Le Père) publie une grammaire de la langue amharique. XII, 102 (rap. an).

Massieu de Clervat, est nommé membre de la Société, XI, 523.

Massis, journal arménien de Constantinople. V, 173.

Massone (Un mémoire sur l'histoire de la) est publié par M. Wilmar. XII, 88 (rap. an.).— (La) chez les Syriens ou tradition karkaphienne. Voyez Martin (M. l'abbé).— Son berceau. XIV, 365.

Massonères karkaphiens. A quelle secte ils appartenaient. XIV, 331.

MATHÉMATIQUES, chiez les Arabes, les Chinois. Voyez Marre, Steinschneider. — Voyez aussi Arithmétique, Calcul.

Mathews (H. J.) est requimembre de la Société, XIX, 99.

Ma-touan-Lin, historien chinois.

Mémoire sur l'histoire ancienno du Japon, d'après son ouvrago Ouen-hien-tong-kao, par le marquis d'Hervoy de Saint-Denys, XVIII, 386 et suiv.

Note supplémentaire à ce mémoire. XIX, 298. — (Ethnographio de). Le royaume de Piao, mémoire que publie le marquis d'Hervey de Saint-Denys. XX, 51 (rap. an.).

MATTHAN. Ge nom phénicien se rencontre pour la première fois sur l'inscription n° 1 d'Oumm al-Awamid. II, 187. Mawakib, commentaire sur le Koran, par Isma'il Ferroukh Escudi, paru à Constantinople. XI, 475. — Un commentaire sur ce commentaire est publié par l'auteur. XVIII, 131.

Mawiqir, ouvrago de métophysique par 'Adhad ad-din 'Idjî. Le commentaire de Djordjâni sur cot ouvrage paraît à Constantinople. XVIII, 131.

MÁWARANNAHR. Un vocahulaire des mots rares de cette contrée, par l'auteur du Guersehasp-Námeb, se trouve dans la hibliothèquo du Vatican. XIV, 471.

MAWRIBAT AL-WAHHLB, recueil de textes choisis à placer dans les leçons et les prédications, par Mehemmed Fewai Efendi, publié à Constantinople. XI, 483.

Mawsill. Voyez Schams ad-din Mawsili, Ishaq, fils de Mosouli.

Max Müllen, Voy, Müller (Max).

Maximes d'un moraliste oriental.

VIII., 126 et suiv. — tirées
des œuvres et des paroles des
Awliâ. Ibid. 135 et suiv.

Milandenán. Cette province est ronommée pour ses prôtendus trésors cachés. IV, 172, note.

— Soulèvement des Bâhis dans cette province. VI, 477.

— (Dialecte du). Voyez Dorn. Meadows Taylon. Voyez Ferquision.

MECQUE (Les Israelites à la) etc., ouvrage de M. Dozy. Compte rendu de cet ouvrago. IV, 433. - (Route de Bagdhåd à la), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V, A96. - (Route des pèlerins, de Médine à la). Ibid. 500. -- (Cantens de la). Ibid. 501. - (Route de la) à Tayef. Ibid. - (Stations de la) au Yémen. Ibid. 502. -(Stations ontre la) et Basrah. Ibid. 508. - (Stations entre la) et lo Yémāmah. Ibid. — (Route d'Oman à la), le long . do la côte. Ibid. 509. -(Route de Khawlan à la). Ibid. - (Stations entre l'Égypte et la). Ibid. 510. - (Route do Damas à la). Ibid. - (Pèlerinage de la). Sa description paraît dans un onvrage de A. d'Avril: L'Arabie contemporaine. XII, 517. - Voyoz Makkah.

Médaulle attribuée à tort à Louis le Débonnaire. Mémoire que publie M. J. Derenbourg sur cotte médaille. XVI, 51 (rap. an.).

MÉDAILLES de Kanischka. Ce qu'on y lit. 1, 118. — romaines. On en trouve dans l'Inde. Ibid. 119. Voyez Monnaies.

MÉDECINE arabo (Quolques chapitres ile) et de thérapeutique publiés et traduita. Voyez Sangainetti. — chinoise. Voyez Henderson. — en Perse. Voyez Schlimmer. — (Traité de) en turc. Voyez Hecâr Esrdr.

MEDHURST (W. II.). Une nouvelle édition paraît de son ouvrage intitulé : Chinese dialogues, questions and familiar sentences, literally rendered into english. II, 131 (rap. an.).

Médicale (Revue) turque. Voyez

Tohfat at-tibb.

MÉDICALES (Moine célèbre pour ses connaissances) cité par

Khāgāni. V, 317.

MEDINE (reute de Baghdad à). dans la géographie d'Ihn Khordadbeh. V. 198. - (Route des pèlerins, de) à la Mecque. Ibid. 500.

MEDINET - ABOU ( Monuments égyptiens de) relatifs à l'invasion tentée en Egypte, sous le règne de Merenptah. Ils sont publiés par M. Dümichen. XII, 132 (rap. an.).

Méditennanée (Route de la Mésopotamie à la), dans Ibn

Khordadbeb. V, 467.

MEDILISI DOURRAT EL-WA'IZÎN, recueil de sermons par Osman ben Hasan, ben Ahmed, el-Khoubawi. Cet ouvrage parait à Constantinople. XIV, 83. - Une seconde édition. XVIII, 145.

Medimoû'an, recueil composé de six traités sur les religions musulmane et autres, et du Zobdat al-'aqaid de Hasan Husni Efendi. XI, 474; XIV. 71.

MEDIMOD'AI 'ASKERIYYEH, TOYUC militaire en turc paraissant à Constantinople. V. 174.

Medinoû'ai FUNGÛN, recueil scientifique de Constantinople. lí, 237; V. 173. - Règlement de la Société qui le publie. If, 237 et suiv. — Table des matières contenues dans cinq numéros de ce recueil. Ibid. 247.

Meojmod'at hawadis, journal turc, en caractères arméniens, paraissant à Constantinople. V,

172.

Medimod'ai 'iber intibåh, revuc en turc paraissant à Cons-

tantinople. V, 173.

Médo-scrynique (Écriture). Ses rapports avec l'ancienne écriture chinoise. X1, 35o.

MEGALITHIQUES (Tombeaux) de Roknia. M. lo général Faidberbe publie des recherches sur ces tombeaux. XII, 123 (rap. an.).

Meonou, journal arménien de Constantinople V, 173.

MEH-KIA, école de Meh. Ouvrages chinois de cette école. X, 287. MEHEMMED. Voyer Mohammed.

MEHEMMED II (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit pendant son règne. IV, 275. - III (Sultan). Ses dispositions administratives. Ibid. 287. - IV (Sultan). Ses dispositions administratives. Ibid. 315.

MEHEMMED BIDJAN, auteur d'une

# 424 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

vie de Mahomet en vers parue à Constantinople. XIV, 77.

MEHEMMED EPENDI. Son ouvrage intitulé Nouhat al Oschschäq, recueil d'histoires mysticoamoureuses versifiées, paraît à Constantinople. XI, 476.

MEHEMMED EPENDI. Le récit de son ambassade à la cour de Louis XV parait à Constantinople. XI, 485.

MEHEMMED EPENDI d'Angora. Ses Fetwas sont publiées. X1, 460.

MEHEMMED EMÎN. Sa glose sur le traité de Qura Khalil parait à Constantinople. XVIII, 157.

Meneman Fewez Epend. Son recueil de morceaux choisis pour placer dans les leçons et les prédications, intitulé Mawhibat al-waldhab, parait à Constantinople. XI, 483. — a traduit en ture le traité d'Alimed Ghazzáti sur la formule sacramentelle de la profession de foi musulmane. XIV, 82.

Memermed Khein ed-dlx (Efendi)
public, sons lo titre de Djewher, un traité par demandes
et réponses sur l'enseignement
des quatre sciences (fauoûni
erba'ah). XVIII, 151.

MEHEMMED Nova? (Schems eddin Efendi). Son ouvrage Miftáli al-qoloúb, recueil de conseils et de méditations, parait à Coustantinople, XIV, 73.

MEHEMMED RÉEFET ÉFESDI JUI-

blie un traité de grammaire persane en vers. XI, 488.

MEHEMMED RODOUSI. Sa version turque do l'ouvrage biographique d'Ibn Khallikân paraît. XI, 468.

Mahemmed Sa'in Esendt a traduit en turc l'ouvrage d'Ibn Zafar intitulé : Solwân almotă' fi 'odwâni 'l-atbă'. XIV, 86, 87.

Менлем (А. F.) publie la Cosmographio de Schams ed-diu ad-Dimischqi. XII, 108 (гар. an.). — traduit en danois la partie de cet ouvrage qui concerne l'Espagne. Ibid. 109.

Mélancolis. Moyen de la combattre, suivant un médecin arabe. VI, 442.

Meleketii nascuia, traité de prosodie néo-hébraïque que public M. A. Neubauer. XII, go (rap. an.).

MELGOUNOF (G.) public une description en russe de la côto méridionale de la mer Caspienne. Compte rendu de cet ouvrage. VII, 280. — est nommé membre de la Société. X, o.

MELINES (Port do). 11, 337.

MELON (بقامع). Ses différentes espèces et ses noms chez les Arabes. XV, 98.

Melon (Paul) est reçu membre de la Société. XV. 330.

MELOUKHIA, sorte de plante. XV, 61, 49.

Mélusine (Légende de la fée). Un essai paraît sur cette légende, XX, 14 (rap. an.).

Mémoine (Perte de la). Moyen d'y remédier, suivant un médecin arabe. VI, 439.

Mémorial de Sainte-Hélène. Il est traduit en turc. II, 221.

Memonis. Sa description par Ibn Kliordadbeh. V, 520.

Ménant (J.) Voyez Oppert et Ménant. - public les inscriptions do Hammourabi, roi de Babylone. II, 75 (rap. an.). public un rapport sur les inscriptions assyriennes du Musée Britannique. Ibid. 77. - publio ses Éléments d'épigraphie assyrienne. Les écritures cunéiformes, exposé des travaux qui ont préparé la lecture et l'interprétation des inscriptions de la Perse et de l'Assyrie. IV, 63 (rap. an.). publie un exposé des éléments 'do la langue assyrienne. XII, tho (rap. an.). - public un mémoire sur le syllabaire assyrien. XVI, 64 (rap. an.). -public un mémoire sur l'alphabet cunéiforme achéménide. Ibid.

Menpalte (Littérature). Voyez Euting, Petermann.

Men (Caspienne.). M. Melgounof public une description en russe de sa côte méridionale. Compte rendu de cet ouvrage. VII, 280. — Érythrée. Voyez Périple, Rouge (Mer). — Méditerranée. Voyez ce mot. — Morte (Voyage d'exploration à la). Voyez Vignes. — Rouge. Voyez Indiens, Rouge (Mer).

Meràsid Al-ITTILA. Cet cuvrage géographique de Yâqoût est publié par M. Juynboll. II. é 1 (rap. au.). — Le grand ouvrage du même auteur dout il est extrait sera publié. Voyez Wüstenfeld.

Meneren (E.) publie un mémoire sur la résistance qu'a opposée la raco berbère à l'islamisme. XVI, 78 (rap. an.). — publie un fragment historique sur la chute de la dynastic des Aghlabites et l'avénement de celle des Obéidites. XX, 42 (rap. an). — publie un article sur les origines des Berbères. Ibid. 44.

Menenetau, fils de Ramsès II. Travaux sur l'invasion tentée pendant son règne par les peuples de la Méditerranée. Voyez Dămichen, Lauth, Roagé (De).

MERMET DE CACHON (L'abbé), auteur d'un dictionnaire japonais. Voyez Pagès.

Menveilles (Les quatre) du monde, d'après Ibn Khordadbeh. V, 484. — Autres merveilles du monde, suivant le même auteur. Ibid. 516.

Menw (Rinéraire de) à Schasch et au pays des Turcs, dans Ibn Khordadbeh, V, 263. Menw Schihmain (Itinéraire do) au Tokharistan. V, 268.

Manx (A.). Importanco du recueil qu'il publie (Archiv für
wissenschaftliche Erforschung
des alten Testaments), pour
la philologie sémitique. XII,
69 (rap. an.). — publio
une nouvelle édition de la
grammaire syriaque de Hoffmann. Ibid. 93. — publie un
vocabulaire de la langue Tigré,
composé par feu de Beurmann. Ibid. 101.

Mesâili i'riqâdiyten. Un commentaire turc sur eet euvrage paraît à Constantinople. XIV,

71

Mescha (Inscription du roi). Elle est découverte et publiée par M. Clermont-Ganneau. XVI. 40, 42 (rap. an.). - M. Clermont-Ganneau demando que tous les dessins et fac-simile do cotto inscription scient publiés par la Société asiatiquo. XV, 522. - (Sur la stèlo de). par J. Derenbourg. XV, 155 et suiv. — (L'inscription de) traduite par M. Oppert. XV, 522 et suiv. - M. Harkawy la public dans le journal hébreu Libanon, XVI, 43 (rap. an.).

Mesia az-zamán, personnage do Labore. Curieux récit de son initiation au mysticisme par Mollà Schäh. XIII, 147.

Messewi. Appréciation des éditions qui en ont parn en Perse. II, 84 (rap. an.). — On en publie un résumé à Constantinople. XI, 476. Voyoz Beha ad-din Amoli. — Nesbet Efondi traduit en ture le Commentaire d'Abdurrahman Djāmî sur deux vers de ce poème. XI, 477. — Un commentaire de ce poème, intitulé Rouh al-Mesnewi, paraît à Constantinople. XVIII, 143.

Mésopotamie (Dioux do la), sur l'inscription de Khorsabad. I, 23. — (Route de la) à la Méditerranée, dans Ibn Khor-

dadbeh. V. 467.

Mesures. Leur évaluation dans l'ouvrage d'Ibn Khordadbeh. V, 229. — assyriennes (L'étalon des) fixé par les textes cunciformes, par M. J. Oppert. XX, 157 et suiv. égyptiennes. Voyez Egyptiens (Chiffres, nombres, mesares). (Poids ot) de l'Asie Mineure, jusqu'à Alexandre le Grand. M. J. Brandis public nn ouvrage sur cotte matière. XII, 71 (rap. an.). — do Babylone. M. Lonormant public un mémoire sur ce sujet. XVI. 65 (rap. an.). — (Un traité du nouveau système des) usité en Turquio paraît à Constantinople. XVIII, 151.

Mérempsychose, chez les Bâbis.

VIII. 488.

Méréonologie (Traité de) traduit en arabo. Voyez Soliman al Harairi. Métine, tribu obyssiniemic citée sur l'inscription d'Adulis. II, 354.

Métropour, philosophe qui s'est rendu dans l'Inde, I, 399.

METTA-ANISANSA, soutra des ovoutages de l'amour (dans le Paritta). XVIII, 318. — Traduction ongloise de ce soutra, par Gogerly. XX, 229.

ΜΕΤΤΑ-SUTTA, soutra de l'amour (dans le Paritta). XVIII, 318.
— Traduction angleise de ce soutra, par Gogerly. XX.
229.

MEWADJEB. Ce met signifie solde, en turc, et traitement d'un fonctionnaire, en persan. V, 162.

Mewlewis, ordre de derviches.
Ouvrage qui en traite. XI,
481.

Meyen (E.) public une nouvelle étude sur l'inscription d'Eschmounezer. XII, 75 (rop. an.).

Mezeourian (N.) est reçu membre de la Société. XI, 523.

MEZWAR. Voyez Mozawwar.

MICA. Voyos Talq.

MICHIE (A.) public l'ouvroge intitulé: The Siberian everlond route from Peking to Petersburg. Note sur cet ouvrage. V, 184.

MIDRASCHIM (Les) sont utilisés par M. Geiger pour corriger se texte de la Bible. XII, 87 (rap. an.).

MIFTÂH AL'IBAR, traduction turque de l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun, publiée à Constantinople. XI, 467. — Complément de cet ouvrage. Ibid. 468.

MITTÀH AL-QOLOÙB, recueil de conseils et de méditations que publie à Constantinople Mehemmed Neurl Schems eddin Efendi. XIV, 73.

MIGRAINE. Moyens de la traiter, d'oprès uu médecin orabo. VI, 435.

MILET (Pierre de). Ce que c'est. XI. 57.

Milles turques. Elles sont complétement supprimées par le sultan Mahmoud. V, 144. Mille et un jouns. Voyez Bin bir

HILE ET UN JOURS. Voyez Bin : Gani.

Mille ET UNE NUITS. Un spécimen de troduction nouvello do cet ouvrage est publié par M. Rot. XVI, 76 (rop. an.).

MILLIAGÉES. Noms de cette fomillo do plantes, chez les anciens et les Arabes. V, 217.

MILLIES, professeur de langues orientales à l'Université d'Utrecht. Sa mort est annoncée. XIV, 22 (rap. on.).

MILPHOSE (chute des cils).

Comment il fout traiter cette
maladie, suivant un médecin
arabe. V1, 454.

Mituschi. Cette déesse védique est comparée, dans un écrit, à lo fée Mélusine. XX, 14 (rap. an.).

Mimansa Dansana. Cet ouvrago est publié dans la Bibliotheca Indica. IV, 87; XII, 43 (rapp. ann.).

Min (مِنْ). Co mot devient Bin en himyarite. XIX, 503, 540.

MINATEP (M.) est nommé membre de la Société. VI, 5.

Minéralogie arabe (Essai sur la) par M. Clément-Mullet. XI, 5 et suiv. — Suite. Ibid. 109 et suiv. — Suite. Ibid. 250 et suiv. — Suite et fin. Ibid. 502 et suiv.

Minerve. C'est le nom du nombre sept chez les Pythagoriciens, 1, 52.

Mines de l'émeraude et du héryl. XI, 71.

MING-KIA, école des écrivains à dénominations. Ouvrages chinois de cette école. X. 285.

Ministène des finances, en Turquic. Son règlement est publié. XIV, 67. Voy. aussi Maliè.

Migrås AL-LISÅN (wa Qistås albayàn), traité complet do la langue ettomane par Abdurrahman Efendi. XI, 488.

Mir Ald Schin Neval. Voyez Ali Schir Névái.

Min-Băul, disciple de Mosla Schâh. XIII, 133.

Min'At, revno mensuelle publice à Constantinople par Resiq Boy. II, 269.

Min'At AL-ADWAR, histoire universelle en persan, par Molla Lâri. Elle est traduite en turc par Sa'sd ad-din. II, 268.

Min'at al-'agaid ou Miroir des

dogmes, ouvrage de Djâmi sur les articles de la foi sunnite. Cet ouvrago paraît à Constantinople avec un commentaire turc de Sâlim Bey. II, 222. — Seconde édition. XVIII, 145. — On en publie uno version turque. XI, 475. — Un autre commentaire sur le même ouvrage paraît à Constantinople. XVIII, 143.

Miri Khaznèsi, ceisse de l'État, en Turquie. III, 472.

Minife (Terres). Époque de leur conversion en Vaquus. IV, 270 et suiv.

Mison Winslow (Rév.) public un grand dictionnaire tamoulanglais. II, 120 (rap. an.).

Mirza Hable traduit en persan le Misanthrope de Molière. XIV, 66. — Éloge de cette traduction par M. Barbier de Meynard. Ibid. 470. — traduit en persan des fables de La Fontaine. XIV, 67.

Mischina (Variantes du texte de la) et du Talmud. Elfes sont en voie de publication. XII, 86 (rap. an.). — (Études sur la languo de la), publication de M. Weiss. Ibid. 87.

Mission de Phénicie. État de la publication de cet ouvrage. XII, 84; XVI, 40; XX, 29 (rapp.ann.). — en Mésopotamic. Voyez Oppert. — en Espagne.Voyez Nenbauer. — dans le Yémen. Voyez Halévy. — de Sallam. Voyez Sallan.

MITBRA (Guite de). L'ouvrage de M. Lajard sur cette matière est publié par M. Mohl. XII, 53 (rap. an.).

MIVANMIN, chef spirituel de Molta Schah. XIII, 125 et

suiv.

Mîzân at-'ant, traité do la logiquo française comparée à l'ancienne logique arabe, publié à Constantinople par Abdulkerîm Efendi. II, 217.

Mîzân al-Kuidhriyyan (Al-), ouvrage de Scha'râni, cité, XI.

271.

M'ritzk Nindamim. Article de M.
J. Derenbourg sur les publications de cetto Société. VI,

Mo'annab, ouvrage de Djawâliqî sur les mots étrangers arabisés, publié par E. Sactian. Compte rendu de cette publication. X, 338.

Mo'Awia. Traité des cent douze réponses qu'il fit aux soixanto et une questions de l'empereur, de Constantinople. Ce traité parait à Constantinople. XI,

\$71.

Mobannad, célèbre grammairien arabe. IV. 46. — Son Kâmil est publié par M. W. Wright. IV. 45; VIII, 259; XII, 103. — Il en paraît une édition à Constantinople. XVIII, 132.

Moderation. Voyer Istighnd.

Modertie (Maximes orientales

sur la). VIII. 143.

Modile Ed-din, počte persan. Ses

cuvres no se trouvent plus actuellement en Persc. IV, 144.

— Quatrain qu'il composa contre Ispahan. Ibid, 177.

L'anagramme de son nom fait Radjim (Le lapidé). Ibid, 178.

Moditari al-Artàgi (al Mo'alewi), antenr d'un traité du calcul indien. I, 493.

MODITARIDS. Ce sont les casuistes

mahométans. I, 295.

Mord Katon. Cet ouvrage qu'ou
a contesté à Raschi est bien

de lui. XII, go (rap. an.). Могарирнал ар-Виавві, compilateur de l'anthologie arabe appelée Moïadhdhaliyyāt.

MOPADHDHALIYYAT. Ce recueil sera publió par R. Gosche. II,

59 (rap. an.).

Moghnert-tollâs, sufficit des étudiants, commentaire sur l'Isaghondji, ouvrage de logique. Il paraît à Constantinople. XIV. 69. — Il y est réimprimé. XVIII, 157.

MOHAUMED. Voyer Mahomet ct Mehemmed.

Moнаммер public un traité de géométrie pratique, en turc, intitulé: Heudesèi 'amali risălèsi. II, 227.

Monammed Ben Ali (El-Bergewi), auteur de l'ouvrage de logique grammaticale intitulé: Kitáb al-izhār. Commentaires qui paraissent sur cet ouvrage. XI. 478, 479. — Voyez aussi Bergewi.

MORAMMED BEN IBBAHIM (Al-Fa-

zāri) a redige le grand Sindhind. I, 478.

MOHAMMED BEN MOÛSÂ. SA DÚSsion relative aux sept dormants racontée par Ibn Khordadbeh. V, 476.

Mohammed Ben Moûsh (al-Khûrizmî). Voyez Aboù Dja'far Mohammed ben Moûsâ al-Khârizmî.

Mohammed Bokulanî, auteur d'un ouvrage sur l'ordre des derviches naqaebibendis intitulé: Silsilet ar-zahab. Cet ouvrage paraît à Constantinople. II, 219.

Монаммер Кіттан publie à Boulâq le recucil des traditions de Bokhârî, d'après les leçons de Qastalânî, en collaboration avec Mohammed Rahwi Efendi. IV, 51 (гар. an.).

MONAMMED Ma'socm. Voycz Maktoubát.

Monammeo Ranwi Erendi. Voy. Mohammed Kittah.

Monammed Schams and In. Spécimen de sa traduction avec commentaire des séances do Hariri. III, 202 et sniv.

Mонаммер Statu (al-Maridini). Voycz Máridini.

Mohammedittah, ouvrage de Bergewi. Un commentaire de Khâdimî sur cet ouvrage paraît à Constantinople. XVIII, 143.

MOHAQQIQ (Al-). Voyez Nadjm ad-din al-Mohaqqiq.

Monarram. Le commentaire de

cet auteur sur le Nahw de Djâmî paraît à Constantinople. XVIII. 156.

Monawabati hikmiyyen, dialogues ou entretiens philosophiques traduits du français en ture par Munif Efendi. II, 223. Mont (J.) rend compte de l'ouvrage intitulé : On the origin and anthenticity of the arian family of languages, the Zendavesta and the huzwaresch, by Dhanjibhai Framji. I, 91. z - rend compte de l'ouvrage intitulé: The capital of Tycoon; a narrative of three years' residence in Japan, by Sir Rutherford Alcock. Ibid. 296. - entretient le Conseil de l'état de la publication, projetée par la Société asiatique, du grand ouvrage d'Albirouni. I, 530; II, 19; III, 368, 550; IV, 32; VI, 16; VIII, 28; X, 42; XIII, 357, 483; XIX, 484. - rend compte de l'ouvrage: Dictionary of the technical terms used in the sciences of the musulmans, dont la publication, commencée Sprenger, a été continnée par Nassau Lees. I, 534. — Rapport sur les travaux du Conseil de la Société asiatique, pendant l'année 1862-1863. II, 11 et suiv. - Note sur l'ouvrage de M. Fitz-Edward Hall intitule : A contribution towards an Index to the bibliography of the indian philoso-

phical systems. II, 107, 305. rend compte de la publication des inscriptions himyarites du Musée Britannique. Ibid. 399. - rend compte du troisième volume do l'ouvrage de M. Dozy : Scriptorum Arabum loci de Abbadidis. III., 95. rend compte de l'ouvrage du Rev. W. A. P. Martin : The analytical reader. A short method for learning and writing chinese. Ibid. 206. - rend compte de l'ouvrage de Hekekian Bey: A treatise on the chronology of siriadic monuments, demonstrating that the egyptian dynasties of Manetho are records of astrogeological Nilo observations. Ibid. 208. - annonce la publication d'un Index général do la grammairo comparative de Bopp, par C. Arendt. Ibid. 369. - rend compte de la traduction anglaise de l'Avesta par H. Bleek . faite sur la version allemande de Spiegel. Ibid. - rend compte de l'ouvrage : Bibliotheca Sinologica, publié par V. Andrea et J. Geiger. Ibid. 370. - annonce la publication des Mélanges de géographic asiatique et de philologie sinico-indienne, par M. Stan. Julien. Ibid. 372. - rend compte du premier volume de la traduction du roman d'Antar, par M. Devic. Ibid. 562. -annonce quo le catalogue des

manuscrits hébreux de la Bibliothèque Nationale est sous presse. III, 562. - Rapport sur les travaux du Censeil de la Société asiatique, pendant l'année 1863-1864. IV, 11 et suiv. - rend compte de l'ouvrago de MM. J. Hoffmann et H. Schultes: Noms indigenes d'un choix de plantes du Japon et de la Chine. Ibid. 209 .- Note sur Sir H. Elliot et sur la publication de ses ouvrages posthumes. Ibid. 449. - annence que M. Haug a publié le prospectus d'un ouvrage intitulé : The religion of the Zoroastrians as contained in their sacred writings, with a history of the zend and pehlevi literatures and a grammar of the zend and pehlevi languages. Ibid. 451. - rend compto dela publication du troisième cahier du Handbuch der Zendsprache par F. Justi. Ibid. - rend compte de l'ouvrage de W. Munzinger : Ostafrikanischo Studien. Ibid. 452. - rend compte de l'ouvrage de Mile Cl. Bader: La Femme dans l'Inde. V, 182. — rend compte de l'ouvrage de M. A. Michio: The Siberian overland route from Peking to Petersburg. Ibid. 184. - rend compte de l'ouvrage de M. Vambéry : Reise in Mittelasien. Ibid. 370. - annonce qu'on trouve dans l'ouvrage de M. Helmholtz :

Lehre von den Tonempfindungen, une nouvelle explication de l'échelle musicale persane. V. 372. - rend compte de l'ouvrage de M. Guerrier de Dumast: Sur l'enseignement tel qu'il est organisé en France, et sur le genre d'extension à y donner. Ibid. 567 .- Rapport sur les travaux du Conseil de la Société asiatique, pendant l'année 1864-1865. VI, 11 et suiv. -- rend compte de la publication de M. A. dc Kremer: Die himjarische Kasideh. Ibid. 475. -- rend compte de l'ouvrage de lady Duff Cordon : Letters from Egypt, 1863-1665. Ibid. 476. -- rend compte de l'ouvrage intitulé: Homonyma inter nomina relativa auctore Abul Fadhi Mohammed Ibn Tahir al-Makdisi, vulgo dicto Ibn el-Kaisarani, quæ cum appendice Abu Musze Isfaliensis edidit P. de Jong. Ibid. 573. - présente au Conseil de la Société sa demission de secrétaire. VII. 97. - retire sa démission. Ibid. 279. — Sex observations à ce sujet. X, 13. -- (Lettre à M.) sur un passage du Kitab el-Fibrist, relatif au pehlevi et au huzwaresch, par M. Ch. Ganneau. VII, 429 et suiv. rend compte de la publication du catalogue des manuscrits sanscrits de Tubingue. Ibid. 451. - rend compte de la

publication du catalogue des manuscrits turcs de Goura, par W. Pertsch. VII, 454. - rend compte de l'ouvrage de M. B. Jülg: Die Mærchen des Siddlu-kur, kalmükischer Text mit deutscher Uebersetzung und einem Wærterbuche, Ibid. 558. -- Rapport annuel pour fannée 1865-1866. VIII, 11 ct suiv. -- rend compte de la publication du catalogue des manuscrits hébreux et samaritains do la Bibliothèque Nationale. Ibid. 429. - rend compte de l'ouvrage du Rév. P. Bigandet: The life or legend of Gaudama, the Buddha of the Burmese. IX, 268. -annonce que le premier volume du dictionnaire auglaischinois de M.W. Lobscheid est paru à Hong-Kong. Ibid. 424. - aunonec que l'Académie des inscriptions et bellex lettres a décidé la publication d'un Corpus des inscriptions sémitiques. Ibid. 525. - est nommé président de la Société asiatique. X, 10.—Rapportannuel pour l'année 1866-1867. Ibid. 13 ct suiv. - rend compte du premier volume do la traduction de la grammaire comparée de Bopp, par M. Bréal. Ibid. 361. -- rond compte de l'euvrage: Three weeks on the west river of Canton, compiled from the journals of Rev. Dr Legge, Palmer and M. Toang Kwci-Huau, X, 517. — rend compte des Études djagatéennes de M. Vambéry. Ibid. 518. - entretient le Conseil de la Société d'un projet de contimustion de la traduction de la géographie d'Aboulfédn, commencée par Reinaud, XI, 85. rend compte du rapport adressé an ministre de l'instruction publique sur le progrès des études chinoises en France, par M. Stan. Julien, contenu dans le rapport général intitulé: Progrès des études relatives à l'Egypte ctà l'Orient. Ibid. 200. - rend compte de l'ouvrage intitulé: Système graphique des hiéroglyphes chinois. Premier essai d'un dictionnaire chinoismisse, par Wassilief. Ibid. 540. - Note sur une discussion entre MM. Pauthier et de Rosny. Ibid. 542. — Autrenote sur le même sujet. XII, 300 .publio les Recherches sur le culte public et les mystères de Mithra en Orient et en Occident, par F. Lajard, XII, 53 (rap. an.). — publio les tomes V et VI du Schält-Nämeh. Ibid. 57 (rap. an.). - rend compte de la publication de la biographie d'Anwarf, extraite de l'ouvrago de Daulet-Schäh, par M. Vullers. XIII, 91. -annonce la publication d'une inscription bilingue lycienne et greeque, par M. W. Pertsch. Ibid. 92. — public daus le Jeurnal asiatique, avec des observations de M. L. Renier, deux textes épigraphiques récemment découverts dans la Transcaucasie. XIII, 93 ct suiv. - entretient le Conseil d'un ouvrage de M. Fergusson sur le culte du serpent dans les contrées bouddhistes de Indc. Ibid. 160. - propose an Conseil de donner suite an catalogue des monnaies musulmanes léguées à la Société par la mère do M. Scott, Ibid. - rend compte de la publication de M. B. Jülg : Die neuen Maerchen des Siddhi-kur und die Geschichte des Ardschi Bordschi Chan. Ibid. 198 .rend compte de la publication do la troisième partie du Kitábo 'l-Oyonn wa 'l-haddig fi aklibår al-hagåig, par MM, de Gæje et de Jong. Ibid. 541. rend compte de l'onvrage : Industries anciennes et modernes de l'empire chinois, publié par M. Stan. Julien en collaboration avec M. P. Champion. XIV, 242. - rend compte du dictionnaire turk-oriental public par M. Pavet de Courteille. Ibid. 382. — rend compte des Proverbes chinois recueillis, mis en ordre et publiés par M. P. Perny. Ibid. 383. -annonco au Couseil qu'il a découvert dans la bibliothèque du Vatican un vocabulairo des mots rares des dialectes du

Khorasan et du Mawarannahr qui se rencontrent dans les poétes contemporains de Firdousi, par l'auteur du Guerschasp-Nåmoh. XIV, 471. annonce uno série d'ouvrage de M. Plath surla Chine ancienne et les Chinois. Ibid. 478. rend compte du catalogue des manuscrits sanscrits de la bibliothèque du Trinity college de Cambridge, publié par Th. Aufrecht, XV, 344. - public dans le Journal esiatique un mémoire da feu Fresnel intitulé : L'Arabie vue en 1837-1838. XVII, 5 et suiv. publie la lettre que lui a adressée Fresnel sur lo récit de Fathh Allah Ssayégh, inséré dans le tome IV des Souvenirs d'Orient de M. de Lamartine (relatif aux Wahabis). Ibid. 165 et suiv. - Ces deux écrits cités dans le rapport annuel. XX, 36. - rend compte de la publication du catalogue des manuscrits arabes du Musée Britannique. XVIII, 220. — rend compte do la publication des manuscrits sanscrits de la Présidence do Bombay, par Rajendralala Mitra. Ibid. 222. - rend compte do l'ouvrage do T. H. Lewin: The hill tracts of Chittagong and the dwellers therein, with comparative vocabularies of the hill dialcets. Ibid. 223. - rend compte

de la relation de la mission de Douglas Forsyth à Yarkand. XIX., 123. — Lettre que lu adresse M. G. D. relativement à l'écolo de Nancy. Bid. 126. — rend compte de l'Appendice du dictionnaire françaisletin-chinois de la langue mandarino parlée, publié par M. P. Perny Ibid. 487. — (Lettre de madame A. Grimblot. à M.) sur la publication des extraits du Paritta. XX. 220 et suiv.

Mouril ED-cin (Ibn al-'Arabl).

Son ouvrage intitulé Ewrådi
eyyâmi seb'ah, suivi de deux
autres de ses écrits: Préservation spirituelle, élévation de
l'âme à l'aurore ot Idjâzet-Nâmeh, paraît à Constantinople.
XIV, 72. — Son ouvrage intitulé Fotoûhât al-makkiyyah
est traduit en turc et publié à
Constantinople. XIV, 83.

Moïsa (Loi do). M. Geiger public un mémoire sur la manière dont l'appliquent les Samaritains, qui est différente de eelle dont l'appliquent les Juis. X, 51 (rap. an.). — Son nom n'est pas cité dans les textes égyptiens. XVI, 83 (rap. an.). — (Verge de). Les musulmans l'invoquent contre la mer, lorsqu'ils naviguent. XVII, 36. — (Les bains do) ou Hammam Moûsâ guérissent les maladies de la peau, au dire des Arabes. Ibid. 52.

MOKALLAF. Sens particulier de ce mot arabe. XIV, 474.

MOKHTASAR. Cet ouvrage do Qodouri est traduit en turc par Emin Fchim et publié à Constantinople. XI, 474.

Motième. Certaines de ses comédies sont traduites en turc et en persan, Voyez Ahmed Wefig, Mirza Habib.

"Mollà Làn?. Son histoire universello intitulée Mir'ât al-adwâr est traduite du persan en turc et publiéeà Constantinople. II.

268.

Mollà Schâh (Étude sur) of sur le spiritualisme oriontal, par A. de Kremer, XIII, 105 et suiv. — Sa vie a été décrite par un do ses disciples, Tawakkol Beg. Ibid. 109. — Sa biographie. Ibid. 124 et suiv. — Il est condamné à mort. Ibid. 134. — La sentenco n'est pas exécutée. Ibid. 137. — Il mourt d'une sièvre épidémique. Ibid. 153.

MOLTAÇA 'L-ABHÂR, grand ouvrago de jurisprudence hanéfite publié à Constantinople. XIV, 73. — Le deuxième volume du commentaire de Dâinâd sur cet ouvrage paraît dans cette même ville. XVIII, 142.

Monastère d'Ivéron. IX, 333. — Inventaire de ses manuscrits géorgiens traduit par M. Brosset. *Ibid.* 337.

Monastères arménions do Hagh-

hat et de Sanahin. Voyez Crimée (J. de).

Monde (Les quatre parties du), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V. 515. — (Maximos orientales sur le). VIII., 138. — (Sur l'infidélité du). Ibid. 139. — (Ouvrage do Bosnawi Kāfisur l'ordre du). XIV. 84. — (Création du). Un ouvrage sur les diverses opinions des savants musulmans, touchant cette question, parait à Constantinople. Ibid.

Mongole (Un tableau do la grammairc) est publié par M. Feer. XII, 143 (rap. an.). — (Tableau de la puissance et de la civilisation), au xiu\* siècle, publication de M. Feer. Ibid. Mongolie. Il parait une lottre sur l'extension de la race chinoise dans ce pays. XX, 52

(rap. an.).

Mongols (Contes). Voyez Jülg.

— (Fiess militaires sous les).

XV, 215 et suiv.

Montes Williams public un ouvrage intitulé: Indian epic poetry, with a full analysis of the Râmāyana and of the leading story of the Mahābhārata. II, 107 (rap. an.).

Moniteur (Le) ottoman. V, 170.
Monnaie (Une) himyarite, frappée à Reidân, est découverte
par M. de Longpérier. XII,
101 (rap. an.). — (La) des
Romains aurait été connue des
Chinois. I, 342.

Monnates antiques de l'Espagne. Une description générale en est publiée par A. Heiss. XVIII. 27 (rap. an.). - datées des Séleucides. Un mémoire paraît sur cette matière. XX, 28 (rap. an.). — à légendes pehlevies. M. Mordtmann public un mémoire sur ces monnaies. VIII, 36 (rsp. an.). - musulmanes léguées à la Société asiatique par la mère de M. Scott. M. Mohl propose de donner suite à leur catalogue. XIII, 160. -(Trois) inédites de Khâled, de Yézid et d'Abou Ohéidah. generaux d'Omar, publiées et commentées par M. de Sauley. -XVIII, 199 et suiv. - du royaume de Souraschtra. Elles ont servi à Prinsep pour déterminer la forme la plus ancienne des chiffçes indiens. I, 71. - de l'Asie Mineure, jusqu'à Alexandre le Grand, Voy. Brandis. - ottomanes. III. 417 et suir. - Voyez aussi Nantimatique.

Montagnes (Passage mutilé d'Ibn Khordadbeh relatif aux). V, 527.

Montakhabāt. Voy. Muniakhabāt. Montakhabāti Schāh-Nāmeii, extraits du Livre des Rois de Firdousi, publiés par Kemāl-Efendi. VI, 65 (гзр. an.); XI, 470.

Monuments remarquables cités par Ibn Khordadbeh, V, 521. — figurés phéniciens que M. Daux a découverts en Afrique. XII, 76, 77 (rap. an.).

Monyat Al-Mosallit, par Imâm Kaschghârî. Commentaire et glose sur cet ouvrage. XVIII. 142.

Moqaddaméi Ibn Kualdoun ou Prolégomènes d'Ibn Khaldoun. Voyez Ibn Khaldoun, Slanc.

Mogandasi, célèbre géographe arabe. Son existence a été révélée par M. Sprenger. VI. 42 (rap. su.). — On se propose d'en publier des extraits dans le Journal asiatique. Ibid. — M. Barbier de Meybard en prépare une traduction. X. 54 (rap. an.).

Mooni, ouvrage arabe sur le calcul indien. Passages de co traité cités. I. 496 et suiv.

Monale (Ouvrages de) publiés à Constantinople en 1281 de l'hégire. XI, 470; — en 1282. Ibid. 476; — en 1283. Ibid. 483; — en 1284. XIV, 74; — en 1285. Ibid. 84; — en 1286. XVIII, 131; — en 1287. Ibid. 146. — des Chinois. Voyez Griffith John, Plath.

Moralistes orientaux. Caractères, maximes et pensées de Mir Ali Clur Névăii, pav M. Belin. VII, 523 et suiv. — Suite et fin. VIII, 126 et suiv. Mordann publie un mémoire sur les inscriptions eméiformes médiques. II, 77, 78 (rap. an.). — publie un mémoire sur les monnaies à lémoire sur les monnaies à lemoire de le marche de le marche de le marche de le marche de lemoire de lem

gendes pehlevies. VIII. 36 (rap. an.).

Monže (Relation de la conquête do la), en 1715, par Benjamin Brue. Cette relation est publiée par M. Finlay. XVI, 76 (rap. an.).

Monghazi, mot persan dont le sens est inconnu. IV, 155.

Morlet a commencé la publication du Tărikhi-Beibaqi, Voy. Nassau Lees.

Morowwat (مروة). En quoi ce terme diffère de أنسانيّة et do انسانيّة. VIII, 133, note.

Monschudh, traité du calcul ghobar, cité. 1, 64, 68.

Monte (Mer), Voyago d'exploration à cette mer publié et accompagné d'une carte. Voyez Vignes.

Mosaïsme et christianisme. Traité en ture sur ces religions, qui parait à Constantinople. XI, 474.

Mosannipek ou le Petit Auteur. Surnom d'Ali ben el-Schâroûdi el-Bastâmi, traducteur turc de l'ouvrage de morale de Mahmoûd Mouhteschem intitulé Tohfat. Cette traduction paraît à Constantinople. XIV, 85.

Mosquie de Sainte-Sophie. On en publie une histoire à Constantinople. XIV, 88.

Mosquées et autres établissements religieux de Constantinople. Ali Sati Efendi en public une description. X1, 472.

Mossoul. Suivant Ibn Khordadbeh, l'étranger qui y séjourne un an y devient stupide. V, 522.

Mossouli. Voyez Ishaq, fils de Mosouli, Schams ed-din Mausili.

Mostaqim Zhren. Voyez Maktoubat.

Mostatilan, contrée que décrit lbn Khordadbeh. V. 516.

Mo'TAZILITES, secte arabe. M. Steiner public en Allemagne une bistoire do cette secte. VI, 42 (rap. an.).

Morwal, commentaire du Talklûs d'Isam ed-din Moustafa. Il paraîtà Constantinoplo. XIV, 70.

Moucheinski est nommé membre de la Société. V. 367.

Moulin. Curieux moyen employé par les Orientaux pour en faire tourner l'arbre sans donner de coups de fouet à la vache qui y est attelée. V. 364, note.

Mougâtea. Divers sens de ce mot en turc. V, 166.

Mounghân et Pasangades. Sur l'identification de ces deux localités, par M. Oppert. XIX, 548 et suiv. — Mourghâb identifié avec Marrhasium. Ibid. 554.

Moûsâ BEN YoûsEF (Aboù Hamw), ómir des Beni Ziyân. Son ouvrage intitulé: Procédés que les rois doivent employer pour bien marcher dans la politique, parait à Tunis. XV, 154.

Mouslim. Voyer Newduct Mouslim Scharhi.

Mousser. Voy. Dupuis et Mousset. Mousson (Détails sur la). I, 311 et suiv. - Quand on a commenco à s'en servir pour la navigation. Ibid. 299.

Moustapa I (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit en montant sur lo trône. IV. 292. - Sa restauration et ses nouvelles dispositions. Ibid. 295. - II (Sultan). Ses dispoadministratives. 353. - III (Sultan). Ses dis-

positions administratives. IV,

499-

MOUSTAFA BEHDJET EFENDI & traduit en ture l'histoire de l'expédition en Égypte du général Bonaparte, composée en arabe par al-Djabarti, XI, 478. — Son traité de médecine intitalé Hesár Esrár est publió par son frère Abdoul-haqq Efendi et par son fils Kheir-Oullâh Efendi. XVIII, 140.

Moustapa Bey (Hådji) public un traité d'hygiène en turc. XI,

472.

Moustapa Erendi public un traité d'arithmétique en ture, par demandes et réponses. XVIII, 151.

MOUSTAFA EFENDI (do Salonique). Son histoire ottomane est publiée à Constantinople. XI, 472.

Moustafa Menif. Son recucil de poésies paraît à Constantinople. XIV, 75.

MOUSTAPA NAMI EFENDI public un traité d'hygiène, sous le titre de Manafi'al-Insan. XI, 487.

MOUTANDE (Évaluation d'un grain de poussière de ) dans le calcul indien. Voyez Poussière.

MOWAILAII. Identification de cet endroit des côtes de la mer Rouge. XVII, 58.

Mowatta, recueil de traditions, parMālik. Il paraità Tunis. XV, 153, 154.

MOZAPPER DEN 'Amîp, conseiller de Keikhatoukhān. II, 253, 260.

MOLAKKI 'N-NOPOÜS. Cet ouvrago, composé par Abd-Oullah Iznigi, chef do l'ordre des Oàdiris, paraît à Constantinople. XIV. 84.

MOZAWWAR (مدزور). Co mot signific une sorte de tisane pour les maiades. V, 365 (lu Mexwar).

Mu'anidét dewlife, recueil des traités de la Turquie avec les autres puissances. Il parait à Constantinople, XIV, 69.

Mupri. Comment il doit se conduire. VII, 535.

MOHLAD (F.) public la grande grammaire hébraique de feu F. Bettcher. XII, 68 (rap. an).

Muin (J.) publis le quatrième volume de ses Original sans-

krit texts, intitulė: Comparison of the vedic with the later representations of the principal indian deities, II, 101 (rap. an.). - réédite ses Original sanskrit texts. XII, 40 (rap. an.). — public trois essais: s'Sur la théogonie des Védas; 2º sur les idées des Védas, touchant la vio future; 3° sur les progrès qu'on peut suivre dans fes Védas vers une conception arbitraire de la divinité. VI, 80 (rap. an.). — publie un mémoire sur les pretres de l'age védique. X, 46 (rap. an.). — public un mémoire sur l'autorité qu'on doit accorder aux commentaires indiens des Védas, principalement à ceux de Sayana. Ibid. Mura (W.). Son histoire de Ma-

homet. II, 24 (rap. an.). MUSTARIDS. Voyez Moditahids.

MULEY-HASSEN, roi de Tunis. Ses lettres à F. Gonzaguo, viceroi de Sieile, sont publiées par MM. Ameri et Odorici. Compte rendu do cetto publication.

VIII, 267.

MÜLLER (F.) public les matériaux philologiques recueillis pendant le voyage autour du monde de la frégate autrichienne la Novara. XII, 29. (rap. an.). - public une Contribution à l'étude de la langue pålie. Ibid. 48. - continuo ses études sur la comparaisón du persau avec l'os-

sète et l'arménien. XII. 64. Möller (J.) public un ouvrage sur la philosophie et le théologic d'Averroès. 11, 50 (rap. an.). - public un ouvrege intitulé : Die letzten Zeiten ven Graneda, IV, 55 (rap. an.). public des documents pour servir à l'histoire des Arabes d'Occident. XII, 113 (rap. an.).

Mollen (Max) public un tirage à part de sa préface du IV volume du Rig-Véda intitulé : On encient bindu astronomy and chronology. Compte rendu de ec mémoire. I, 83. - publie le IV volume du Rig Véda. II, 96; XII, 34 (rap. an.). - public une nouvelle édition du le volume. XII. 34. — public ses Lectures on the science of language. II, 136 (rap. an.). — Ses nouvelles Leçons sur la science du langage sont traduites en français per MM. Harris et Perret. Le I'voldme. XII, 39 (rap. an.). - Le II voiume. XVI, 22 (rap. an.). publie un mémoire sur les hymnes des Gaupayanas et traite la question de l'autorité des commentaires indiens des Védas. X., 45 (rap. an.). publio un ouvrage intitulé : Chips from a german worksliop. XII, 29 (rap. an.). -a l'intention de publier la traduction d'un choix d'hymnes du Rig-Véda, et en traduit le sixième hymne du I<sup>et</sup> livre, comme spécimen. XII, 35. — publie une grammaire sanscrite élémentaire. Ibid. 39. — publie un mémoire intitulé: On the stratification of language. XII, 30. — Cet opuscule est traduit en français par M. Louis Havet. XVI, 30 (rap. an.). — Ses essais sur l'histoiro des religions sont traduits en français par M. Harris, XX. 13 (rap. an.).

MULLET. Voyez Clément-Mullet.

Munăziră: Roûz ou schab, colloque entre le jour et la nuit, ouvrage turc paru à Constantinople. XI, 484.

Munich. Le catalogue des manuscrits arabes et persans de cette ville est publié par M. Aumer. XII, 119 (rapport annuel).

Munif Eperdi écrit un article sur l'apparition du journal turc Taswiri Efkår. II, 247. écrit l'avant-propos du premier numéro du recueil intitulé : Medimoù ai sunoûn. Ibid. - fait dans ce même numéro un tablean comparatif de la science et de l'ignorance. Ibid. — écrit un article sur la hrièveté de la vie. Ibid. --écrit un article sur le Montenegro. Ibid. 248, 249. - nn avant-propos sur la géologie. Ibid. 248. — un éloge de la traduction turque du Télémaque. II, 248.—une adresse de remerciments au public. Ibid. 249. — un article sur l'importance de l'éducation des enfants. Ibid. 250. — sur le retrait et la suppression du Caimès. Ibid. — Histoire du Tschâv (papier-monnaie), traduite en turc du fragment historique de Wassâf. Ibid. 251 et suiv. — Voyez aussi Mohâwardti hikmiyyeh.

Munia Ber public un traité conplet de la tenue des livres (en

ture). XVIII, 154. Munk (S.) public le

Munk (S.) publio le Guido des Egarés de Maimonide. II, 52; X, 31; XII, 88 (rapp. ann.).— Observations sur les rapports présentés par M. Neubauer à M. le Ministre de l'instruction publique sur la collection de manuscrits hébreux de M. Firkowitz. V, 543, 555. - a publié des Mélanges de philosophio juive et arahe. X, 3o (rap. an.). — a rédigé le rapport sur les progrès des études sémitiques en France. XI. 290. - Sanoticenecrologique. X, 27 (rap. an.).

Muntakhabat. Voyez Montakhabat.

Минтакнаваті Gulistan, Selecta de Schähi, 'Aţiār,'Alāqi, Hāfiz, 'Asāfi, Hasret, Sa'adi, Sāib, publiés et lithographiés par Yumni Efendi, XIV, 88.

Munzinger (W.) public un ouvrage intitulé : Ostafrika-

nische Studien. Compte rendu de cet ouvrage. IV, 452.

Murad I (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit pendant son règne. IV, 274. — Il (Sultan). Ses dispositions administratives. Ibid. 275. — III (Sultan). Ses dispositions administratives. Ibid. 282. — IV (Sultan). Ses dispositions administratives. Ibid. 301.

Mûnier (Culture du ). Voyez Sira-Kawa-Sabouró.

Munsemm Erenni public un traité de la langue persane. XVIII, 140.

MUSAFIA (Rabbi Jacob) public les décisions des Guéonim. V1, 263. — Observations sur cette publication. Ibid. 279.

Musée Auguste Parent. XI, 537; XII, 80 (rap. an.). - Britannique. Ses ioscriptions bimyarites. II, 67, 68 (rap. an.). — Elles sont publiées. II, 399; IV, 40 (rap. en.). -Le catalogue de ses livres hébreux perait. XII, 92 (rap. an.). - Le tome II du recueil de ses inscriptions cunéiformes est publié. XII, 141 (rap. an.). - Le catalogue de ses manuscrits arabes est publié. XVIII, 220. - Les tomes I et II du catalogue de ses manuscrits syriaques. XX, 232, 236 et suiv. - du Louvre. M. Th. Devéria expliquo un objet de bois égypticu qui s'y trouve. XVI. 84 (rap. an.). - de Boulâq. Une seconde édition de son catalogue, imprimée. XVI, 84. — Une partie de ses papyrus égyptiens est publiée par M. Mariette. XX, 45 (rap. en.).

Musique arabe. Ouvrage sur cette matière. Voyez Salvador Daniel.

— Tableau de ses modes comparés aux modes grecs et à ceux du plain-chant. V, 563.

— Instruments arabes à vent. Ibid. 565. — à cordes. Ibid.

— à percussion. Ibid. 566. — persane. Une nouvelle explication de son échelle de sons se trouve dans l'ouvrage de M. Helmholtz: Lehre von den Tonempfindungen. V, 372.

Musulman (Catéchisme) paru à Constantinople. XIV. 68. — Nouveau catéchisme. XVIII. 144. — (Droit). Ouvrage qui contient des notes comparatives de ce droit avec le droit français. Voyer Musulmane (Jurisprudence), Santayra.

MUSULMANE (Armée). Ses dotations sous les premiers khalifes. XV, 191. — (Foi). Ouvrage qui en treite, par Kharpouti Naimi Efendi. XI, 483. Voir aussi Koran, Mirât al-'aqâid, Théologie. — (Histoire). Voyez Goeje et de Jong, Histoire (Ouvrages d') imprimés à Constantinople, Ibn Khaldoun, Makkari, Mirât al-adwâr, Müller (J.), Nassau Lees, Tornberg, Weil (G.). — (Jurisprudence). Voy.

Ahmed Tahtawi, Dairat al-mouminin, Dorras-solouk, Qir Schehri, Sakki Djedid, Van der Berg. - (Jurisprudence) hanelite. Le grand ouvrage de cetto jurisprudenco, intitulé Moltaqa'l-abhar, parait à Constantinople. XIV, 73. - Le II. volumo du commentaire de Dâmâd sur cet ouvrage paraît. XVIII, 142.—(Jurisprudence) seluite. Voyes Kasem Beg, Querry, - (Numismatique). Voyex Soubhi Bey, Waddington. - (Poésio). Jugement qu'en porte M. de Khanikef, V. 196. -- Ce que pense M. Mohl de ce jugement, VI, 13 (rep. an.). Voyez Arabe ( Poésie). - (Particularités de la religion), M. Garcin de Tassy réimprimo son mémoire sur ce sujet, XVI. 24 (rap. an.). - (Théologie.). Voyez Théologie.

Musulmanes (Moonaios). Voyer Monnaies. — (Sciences). Dictionnairo des termes techniques usités dans ces sciences. Voyer Sprenger.—(Traditions). Voyer 'Abd er Re'ouf, Bokhári, Mowatta, Sanna, Traditions.

Musulmans de la Chine. Le R. P.

Palladius a traduit du chinois un mémoire sur ces musulmans. XIII, 71. — (Persistance des traditions chez les). XVII, 36. — (Quelques opinions singulières des); opuscule que public sur ce sujet M. Defrémery. XX, 39 (rap. an.). — (Traditionnistes). Voyez Traditionnistes. — Voyez aussi Arabes.

Muzinis (Port de), sur la côte du Malabar, où les navires romains abordaient. 1, 183.

Misone (Architecture de), Voyez
Fergusson. — (Inscriptions de).
Voyez Hope,

Mysticisme cher les Orientaux.

Compte rendu d'un ouvrago do M. E. H. Palmer sur cette matière, IX, 419; — dans lo rapport annuel, XII, 61. Voir aussi Brown (J. B.), Kremer (A. de), Soufisme, Ward as-Sattár.

MYTHOLOGIE comparéte. Voir Benfoy. Bréal. Comparetti, Gubernatis, Mélasine. — zoroastrienne, dans ses rapports avec l'angélologie et la démonologie juivos. Voyex Kohut.

## N

NABATÉENNE (Inscription) que public M. de Saulcy. XII, 80 (rap. an.).

NABATÉENS (Rois). Mémoire que

public sur ces rois M. de Vogüé. XII, 80.

NABATÈNE (Inscriptions araméennes de la). Elles sont publices par M. de Vogüc. XVI, 34 (rap. an.).

Nabiti. Voyez Abou'l'Abbûs an-Nabûtî.

Nast, auteur d'une bistoire de lo priso de Kaminiec (en turc). Cette histoire est publiée à Constantinople. XI, 471.

Năbicha Dhobyant. Son diwan public pour la première fois, traduit, précédé d'une introduction historique et accompagné de notes, par M.H. Derenbourg. XII, 197 et suiv.—Suite. Ibid. 301 et suiv.— Suite et fin. Ibid. 484 et suiv.— Notice sur sa vie. XII, 204 et suiv.— Il est mort avent la mission de Mahomet. Ibid. 246.— Son diwan est public par W. Ahlwardt. Voyez Ahlwardt.

NABUCHODONOSOR. M. Oppert publie son inscription sur les merveilles de Babylone. XII, 141.

NADAR (773). Explication de ce met phénicien. II, 166 et suiv. NADALL. Co mot arabo désigne le chiendent. IX, 38.

NADIM AD-DÎN (al-Mebaqqiq). Son traité do droit schiîte intitulé Scharâyi' al-islâm est tradnit par M.A.Querry. Compterendu du premier volumo. XVIII, 217; — dons le rapport annuel. XX, 39. — Ce traité a été publié en partie, avec une traduction russe, par Mirza Kazem Beg. Compte rendu de rette publication. 1, 295.

Nadim ad-pin (Ali al-Qazwîni). Voyez Qazwini.

Namourmant, moine célèbre pour ses connaissances médicales, cité par Kbagáni. V, 317.

Nahrewan (Fleuve du). Son cours décrit par Ibn Khordadbeh. V, 525.

Nanw, ouvrage de grammoire, par Djámi. Un commentaire do cet ouvroge parait à Constantinople. XVIII, 156.

Naîma. Son histoire ottomane paraît à Constantinoplo. XI, 468.

NAKHODA MOUDA. Son outobiographie, traduite du molais en anglais por Marsden, est traduito de l'anglais en français par M. A. Marre. XII, 162 (rap. an.).

NAKHSCHABÍ, outeur du Toûû-Nâmeh. M. Pertsch publie une étude sur son recueil de contes. XII, 61 (rap. an.).

NARSCHATRAS. Co qu'en dit Max Müller. I, 83. — Voyez Biot, Sison. — (Brochure de M. Sédillet sur les). II, 55 (rap. an.). — Leur importance pour l'bistoire de l'estronomio. Ibid. 111 (rap. an.). — Ouyrages qui en traitent.' Ibid. 112. — Voyez aussi Burgess, Müller (Max), Weber, Whitney.

Nân ou malwâ, titre d'une partie d'un résume du Mesuewi. on ponir, titre d'une autre partie de ce résume. Voyez Behû eddin al-Amoli.

Nagina, chefs des émirs otto-

mans. Rifat Efendi en publie une biographie à Constantinople. XI, 486.

NAGSCHIBENDIS (Derviches). Ouvrages qui paraissent à Constantinoplo sur cet ordre do derviches. II, 219; XI, 482; XIV, 74.

NARAYANA. Co qu'en dit Albirounl. I, 281.

Nansks, roi sassanide. Son règne, d'après un anteur arménien. VII, 149.

Nasawl. Voyez Ali'ben Ahmed an-Nasawl.

Năser ep-nin Schäh, roi actuel de Porse. Les Bâbis attentent à sa vie. VIII, 241.

Nashar al-Hokami, conseils aux sages. Cet ouvrage paraît à Constantinople. XIV, 68.

Nisikh Massoukh, ouvrago d'Abou Yousef Ardebili sur les versets abrogeants et abrogés du Koran. XI, 482.

NASR AL-HOURINI public à Boulâq le grand ouvrage historique d'Ibn Khaldoun. II, 49 (rap. au.).

Nassau Lites termine la publication du dictionnaire des termes techniques usités dans les sciences des Musulmans, commencée par M. Sprenger. I, 534. — termine son édition du commentaire du Koran, par Zamakbscharl. II, 29 (rap. an.). — publie le Nokhbat al-Fikr wa Nozhat al-Nazr de Schibåb ad-din Ahmed ben Hadjar al-'Asqalanî. II., 33. termino la publication du faux Waqidi. Ibid. 34. — termine la publication de l'histoire du roi de Dehli Firoûz Toghluk, par Zin ed-din Barni. Ibid. 89. termine la publication de l'histoire do Mas'oud, par Beihaqi, commencéo par feu Morley. Ibid. 90. — commence la publication du Tabagăti Năsirî. IV, 79 (rap. an.). — termine cette publication. VI, 66 (rap. an. ]. - continue la publication du Muntakhab at-tawarikh. Ibid. 67 (rap. an.).

NATĀDJ AL-APKĀR, commentairo sur le Kitāb al-Izhār, par Ali Rizā Efendi. XI, 483.

Nativité (Jour de la). Passage d'un auteur arménion sur ce jour. IX, 160.

Nature (Tho), journal anglais. Il demande l'échange avec le Journal asiatique. Cet échange est refusé. XIV, 379; XVIII, 6.

NAVILLE (M.) public les textes relatifs au mythe d'Horus, recueillis dans le temple d'Edfou. XVIII, 33 (rap. an.).

Nawābien al-Kalām. Cet ouvrage de Zamakhscharî, traduit on ture, paraît à Constantinople. XI, 489.

Nawāwî Mouslim Scharni, commentaire du Mouslim do Nawāwî publié à Constantinople. XIV. 73.

Nazîrat 'Onwân asch-Scharaf, par 'Abd Allâh al - Wassâf Esendi. Cet ouvrage est un tour de sorce littéraira accompli sur la 'Onwân asch-scharaf al-wâsî d'Ibn Moqrî; il paraît à Tuuis. XV, 154.

NAZMI ZÂDEH EFENDI. Sa traduction turque de la Vie de Timour par Ibn 'Arabsehāb. II, 224. — Elle est réimprimée à Constantinople. XI, 484.

NEDARIM. Voyez Raschi.

NEDÎM EFENDI tradnit en turc et publia la chronique nniverselle arabe de Derwisch Ahmed Efendi. XIV, 91.

Nemis public une grammaire élémentaire de la langue ottomane. XVIII, 154.

Némembe (Una étude chronologique sur le livre de) et sur celui d'Esdras est publiée par M. de Saulcy. XVI, 49 (rap. an.).

NEILL (A. C. B.). Voyer Fergusson. Néophyros (Le moine). Ge que sont ses chiffres. I, 244, 245, 484, 485, 526.

Néo-PYTHAGORICIENS Identité de leurs chiffres et des chiffres Gohâr. I, 234 et suiv. — Hs ont reçu leurs chiffres de l'Inde. Ibid. 247 et suiv. — Ils ont emprunté aux brahmanes des théories sur les mathématiques. Ibid. 457.

Néo-syriaque (Grammaire) de M. Nældeke. XII, 93 (rap. an.). — (Études sur le dialecte) de Maloula, par le même. Ibid. 94. NEPHTHYS (Les lamentations d'Isis et de) traduites d'un manuscrit hiératiqua de Berlin, par M. de Horrack. XII, 138 (rap. an.).

Nengesi. Son Khamseh paraît à Constantinople. XIV, 85. — Il aurait déjà paru en Égypte.

Ibid. 86.

Neriman Khan, aide de camp du schah de Perse. Il est reçu membre de la Société. XI, 82.

Nensès Saekisian (Le Père) publie un ouvrago intitulé Topographie de la petite et do la granda Arménie. Compte rendu de cet ouvrage. IX, 256. — Cet ouvraga peut être utile pour le décluisfrement des cunéisormes. Ibid. 239.

Nesca, ville du Yémen. Son nom se trouve sur une inscription sabéenne. XIX, 502.

Nesch'er Efendi traduit en ture le commentaire de Djâmî sur deux vers du Mesnawi. XI, 477.

Nesim (نسيم). Ge mot arabe doit se rendre quelquefois par atmosphère, V, 228, note.

NESSELMANN. Voyez Kholdsat alhisab.

NEUBAUER (A.). Abraham Ha-Babli, appendice à la notice sur la lexicographie hébraique. II, 195 et suiv. — Co travail cité dans le rapport annuel. *lbid*. 15. — read compte de l'ouvrage intitulé: Likouté Kad-

monioth, zur Geschichte des Karaismus und der karaitischen Literatur, nach handschriftlichen Quellon bearlieitet von S. Pinsker. II, 285. -Rapports faits à M. le ministre de l'instruction publique sur les manuscrits hébreux de la collection Firkowitz, et observations sur ces rapports faites à l'Académie des inscriptions et belies-lettres par M. Munk. V, 534 et suiv. — Ces rapports cités dans le rapport annuel. VI, 15. - public des documents relatifs à l'histoire et à la littérature du karaisme. XII. 89 (rsp. an.). — public, sous le titre de Meleketh-Haschir, deux traités de la prosodie néo-hébraique, avec un supplément contenant quelques Magamat de Hariri traduites en hébreu et des extraits du Tahkémoni. XII, go. - rend compte du premier fascicule du Thesaurus syriacus publie par M. Payne Smith. XII, 297. — Chroniquo samaritaine, suivio d'un appendice contenant de courtes notices sur quelques autres ouvrages samaritains.

XIV, 385. - Ce travail cité

dans le rapport annuel. XVI,

53. — public un mémoire sur

la géographie du Talmud. XVI,

52 (rap, an.). — public son

rapport sur la mission en Es-

pagne dont il a été chargé pour

y rechercher des manuscrits

ct des inscriptions hébraïques. XVI, 53 (rap. an.).

Neur, nombre symbolique cu Chine. XI, 348. — Son nom an moyen âge, 1,47. — Divers noms de ce nombre chez les Indiens. Ibid. 288.

NEUR Sounces. Histoire de cet endroit (dans l'histoire de Daron). II. 425 et suiv.

Nève (F.) publie une étude sur Kalidàsa et sur l'époquo de sa vie. VI, 82 (rap. an.), — Atmabodha ou de la connaissance de l'esprit. Version commentée du poéme védantique de Çaŭkara Âchârya. VII, 5 et suiv. — Ce travail cité dans lo rapport annuel. VIII, 26.

NewAi (MirAli Chir). Ses maximes et pensées morales, traduites par M. Belin. VII, 523 et suiv. — Suite et fin. VIII, 426 et soiv.

Newber Manalli, institutions sanitaires en Turquie. II, 261.

Neurei 'onwan escu-schere, préliminaires pour obtenir les grades universitaires. Recueil d'opuscules sur la logique, la grammaire, etc. XVIII, 139. NICOLAS (J. B.) prépare la publication des quatrains d'Omar Khayyàm, avectraduction française. VI, 68 (rap. an.).—public cet ouvrage. XII, 56 (rap. an.).—publie le premier fasciculo d'uno traduction française du Boustin de Sa'adi. XVI.

\_18 (rap. an.).

Nikan. Voyez Mariage.

Nil. Son cours décrit par Ibn Khordadbeh. V, 526. — (Observations du). Voyez Hekehian Bey.

Nilakantiia, commentateur du Mahâbhārata, IV, 89 (rap.an.).

NILAKANTHA SASTRI, anteur d'une résutation des systèmes philosophiques hindous. Son ouvrage est traduit du hindi par Fitz-Edward Hall, II, 106 (rap. an.).

Nimaoêz. Ce mot désigne le Sodjestân. XIII, 191.

Ninive, Sargon bătit Hisir-Sargin pour la remplacer. I, 23.

NIPHAT, mentagne de l'Arménie.
Sa position. I. 174. — Elle
paraît être le mont Ararat. Ibid.
— Elle est appelée Nebad par
les écrivains arméniens. Ibid.
note. — Par Niphat, Virgile
entend l'Arménie. Ibid. 217.
NIRDEGA-SOUTRA. VIII, 382.

Ninvana. Différentes opinions à cc sujet. IV. 99 (rap. an.). — Voyez Feucaux, Obry.

NISIBE. Cette ville est l'objet d'un rescrit des empereurs Honorius et Théodosc le Jeune. I, 405.

Nivăzi (Mewiână). Son traité des coutumes de ceux qui pratiquent l'oraison (zikr) paraît à Constantinople. XI, 482. — Son diwan, sur le Takhmîs de Azbi Baba, est public dans cette même ville. XIV, 75.

Nizām al-'ālam (Risālēsi). Ou-

vrage de Bosnawi Kafi sur l'ordre de l'univers. XIV. 84,

Nonders (Th.). Sa Viedo Mahomet. II., 28 (rap. an.). — public ses Beitrege zur Kenntniss der Poesia der Araber. IV. 44 (rap. an.). — public le diwan de 'Orwah ben al-Ward. IV. 45 (rap. an.); IX. 97; X. 39. — public une grammaire du néo-syriaque parlé près du lac d'Ourmia et dans le Kurdistan. XII. 93 (rap. an.). — public une étude sur le dialecta syrisque parlé à Maloula. Ibid. 94.

Nonurs (wie), terme arabe de numération. 1, 276; XVIII, 109.

Noisetter. Noms de cet sebre et de son fruit, chez les Arabes. XV, 139.

NOKHBAT AL-FIEB (wa Nozhat an-Nazr), ouvrage d'Ibn Hadjar. Il est publié par Nassau Leos. IL 33 (rap. an.).

Nombres (Noms de) au reoyen åge. I, 47 et suiv. — cher les Indiens et comment transcrits par Albiroûnî, Ibid. 279 et suiv. —symboliques, en Chine. XI, 348. — égyptiens, Vey. Égyptiens (Chiffres, mesures, nombres). — (Etude sur les noms de). Voyez Pott.

Nomes (P.) est reçu membre de la Seciété. IX, 395,

Noorah (نقرة). Sens de ce mot. XI, 507.

Noradounguian (A.) est reçu

## 448 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

membro de la Société. XI, 523.

Nordmann (L.) publie un ouvrago intitulé: Textes classiques de la littérature religienso des Israélites, etc. Compte rendu de cet ouvrage. XIX, 301.

Norms publie le spécimen d'un dictionnaire assyrien. VIII, 34 (rap. an.). — publie un dictionnaire assyrien. XII, 140 (rap. an.). — et H. Rawlinson publient le II volume du recueil des inscriptions cunéiformes du Mosée Britannique. XII, 141.

Nosairis. M. E. Salisbury public des extraits d'un ouvrage arabe sur ces sectaires. VIII, 41 (rap. an.). — (Le Fetwa d'Ihn Taimiyyah sur les) public et traduit par S. Guyard. XVIII, 158 et suiv. — Errata ponr ce travail. XX, 260.

Noskowy (P. B.) publie l'opusculo de Maqrizi sur la vallée du Hadhramaut. Compterendu de cette publication. IX, 409.

— Note additionnelle au compte rendu. X, 195. — Get opuscule cité dans le rapport annuel. XII, 109.

Notara (E.) est nommé membre de la Société. IX, 87.

NOTARAS (Ch.), auteur d'un ouvrago en grec intitulé La Chine conquise. XI, 524. Voyez Branet de Presle.

Notation particulière des dizaines, centaines, etc. chez les anciens. I, 244. — des nombres, au moyen des doigts. Voyez Dactylonomie.

Noûnat al-'Oschschiq, recueil d'histoires mystico-amoureuses en vers, publié à Constantinople. XI, 476.

Nourier (M. l'abbé) est reçu membre de la Société. XIX,

Nounc-Kia, école des écrivains sur l'agriculture. Ouvrages chinois de cette école. X, 291.

Nouschirwan. Voyer Khosrou Anouschirwan.

Nouzuer Efendi publie à Constantinople une version turque de l'Izhar al-haqq do Rahmet Oullah Efendi. XVIII., 142. — publio un abrégé de la tenue des livres. Ibid. 154. — publie des modèles du stylo épistolairo, Ibid. 157.

NOVELLA (F. J.) public un catalogue des villes de l'empire chinois. Compterendu de cette publication. VII, 556.

Nover. Noms de cet arbre et de son fruit, chez lez Arahes. XV, 133.

NUBAR PACHA. M. Victor Langlois public sous ses auspices une collection des historiens arméniens, anciens et modernes. Voyez Langlois.

NUBIR (Monuments de l'Égypte et de la). La publication de cet ouvrage de Champollion est continuée par M. de Rougé. XVIII, 31 (rap. au.). Numération. Suivant les Hindous, elle est d'originc divine. I, 484, nots. — des Artèques et des Berbères. Un mémoire paraît sur ce sujet. XII, 123 (rap. an.). — Voyez Calcul, Chiffres, Dactylonomie.

Numidiques (Neuf inscriptions) de Sidi Arrath sont publiées. XX, 43 (rap. an.). — Voyez Libyques.

NUMISMATIQUE d'Abyssinie. Ouvrage sur ce sujet. Voyez Longpérier et d'Abbadie. — du Bengale. Voyez Thomas. — grecque do Syrie et d'Arabie. Voyez Parent, Waddington. — musulmane. Voyez Soubhi Bey, Waddington. — palmyrtenne. Voy. Saaloy (de). — des Macchabées. Voyez Sauloy (de). — Voyez aussi Monnaies.

NYAYA. Ancienneté de ce système philosophique. II, 99 (rap. an.).—M. Banerjea publie un ouvrage sur ce système et sur d'autres. Ibid. 105 (rap. an.).—Le Kusumandjali, ouvrage de philosophie nyâya, est traduit par M. Cowell. IV, 87 (rap. an.). — Darçana. La publication de cet ouvrage est continuée. VI, 81 (rap. an.).

NYCTALOPIE. Traitement de cette . maladie, par un médecin arabe. VI, 463.

0

Oakinites. M. E. Mercier public un fragment sur l'avénement de cette dynastie. XX, 42 (rap. an.).

Obay (J. B. F.) publie un mémoire intitulé: Du nirvâna bouddhique, en réponse à M. Barthélemy Saint-Hilaire. IV, 99 (rap. an.). — publie un mémoire intitulé: Jéhovab et Agni, études biblico-védiques sur la religion des Aryas et des Hébreux dans la baute antiquité. XVIII, 20 (rap. an.). — Sa notice nécrologique. Ibid. 17 (rap. an.).

Obsidienne. Voyez Sabádj. Océaniens (Institutions des peuples) et des Malais. Mémoire do M. Dulaurier sur ce sujet. XVI, 92 (rap. an.).

Opon (Saint) paraît avoir écrit . sur l'arithmétique. I, 41.

Odorici (F.). Voyez Amari et Odorici.

OEIL DE CHAT, pierre précieuse. XI, 139.

ORHANÈS ÉPENDI écrit un article sur la richesse des nations, dans le recueil turc Medjmou'ai funoun. II, 248.

Oro-Sara, ouvrage japonais publié par Kana-i-sada-nawo. Compte rendu de cet ouvrage. IX, 263.

OLIVIER (G.) public des recher-

ches sur l'origine des Berbères. XII, 123 (rap. an.).

OLLENDORF, Sa méthode française est traduite en ture. XI, 488.

OLOÚM GHAZETASI, journal turc paraissant à Paris. XIV, 470. OLYMPIEN, autent de fables. Voy.

Prud homnte.

OMAN (Route de Basrah à l').
dans la géographied'Ibn Khordadbeh. V. 281. — (Route de l') à la Mecque. Bid. 509.

OMAR (Le khalife). Les concessions do terres qu'il n faites sont appelées Şafāyā. 1, 80. — Mēdailles de trois do ses généraux, Khaled, Yézid'ben Abi Sefyan et Abou Obeidah, publiées par M. de Saulcy, XVIII, 199 et suiv.

Oman H. L'histoire de ce khalife, avec celle de Yezid II et de Hischam, est publiée par M. de Goeje. Compte rendu de cetto publication. VII, 444.

Oman Khayyam. Ses quatrains sont publiés et traduits. Voyez Nicolas.

OMARĂI TOUNIS TĂRÎKIII, ÎIIstoire des émirs de Tunis, publice à Constantinople, XIV, 77.

OMBAII. Relais entre cette ville ct Sansa, dans la géographie d'Ibn Khordadheh. V. 506.

Oxce, nom du nombre six. Ce qu'en dit Cassiodore. I, 5o. Voyex Pollux.

Oss EL Oudloon (Aventures du prince) et de la fille du vizir el-Ouard fi "l-Akmau, conte des Millo et une nuits que traduit M. Rat. XVI, 74 (rap. an.). Onwân ascit-schahar. Voyez Naztrat 'onwân asch-scharaf. \* . Onyx. Voyez Djaz'.

Onze. Divers noms de co nombre en sanscrit. I, 288.

Oppent (J.) public son rapport sur l'expédition scientifique en Mésopotamie. II, 71 (rap. an.). - a fait usage de quatro tabiettes du palais de Kouyonndjik dans son memoire intitulo: Les inscriptions assyriennes des Sargonides et les fastes de Babylone. II. 73 (rap. an.). - et J. Menant. Ln grande inscription de Khorsabad publiée et commentée. I. 5 et suiv. - Suite. II, 475 et suiv. - Suite. III, 5 et suiv. - Suite, Ibid. 168 et suiv. -Suite. Ibid. 209 et suiv. -Suite. Ibid. 373 et suiv. -Suite. VI, 133 et suiv. - Suite et fin. Ibid. 289 et suiv. -Ce travail cité dans les rapports annuels. II, 16; IV, 26; VIII, 21. - Questions relatives aux Juifs en Chine. H. 634 et suiv. - annonco que M. de Khanikof envoie une inscription cunciformo arménienne, trouvée à Karakeul. en Arménio. III, 550. - publio la seconde édition de sa grammaire sanscrite. IV, 91 (rap. an.). - explique l'emploi de petits objeta trouvés à Khorsabad. IV, 297. - public

un mémoire sur l'histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie, d'après les menuments. VI, 6e (rap. an.). - décrit une stèle bilingue trouvée à l'isthme de Suez et prouvant que le percement de l'isthme avait reçu un commencement d'exécution sons Darius, fils d'Hystaspes. 1X, 238. - M. Pauthier fait observer qu'il a déjà publié nn travail sur cette stèlo. Ibid. 239. - denne lecture d'une inscription assyrienne qui contient une dénonclation au roi d'un ministre. IX, 525, -- public un discours d'ouverture sur l'aryanisme et la trop grande part qu'on a faite à son influence. XII, 21 (rap. an.). - Voyez Whitney. - public un mémoire sur les rapports de l'Assyric et do l'Égypte. XII, 141 (rap. an.). - Ce mémoire parait sous sa forme définitive. XVI, 63 (rap. an.). — Il est l'objet d'ebscrvations de M. Maspero. Ibid. - public l'inscription de Nabuchodonosor sur les merveilles de Babylone. XII, 141 (rap. an.). - Inscription de Mescha, contemperain de Jehu, roi d'Israel (vers 880 avant J. C.). XV, 522 ct suiv. - public une neuvelle édition de ses Eléments do grammaire assyrienne, XVI, 60 (rap. an.). public un mémoire sur les éponymes assyriens. XVI, 63 (rap. an.). - public les inscriptions assyriennes de Donr-Sarkayan. Ibid. - Tablettes assyriennes traduites (concernant l'astronomie). XVIII, 443 et suiv. - Cette traduction citéc dans le rapport annuel. XX, 3o. — Prédictions tirées des monstruosités (volume III des inscriptions du Musée Britannique, p. 65). XVIII, 449. Cette traduction citée dans le rapport annuel. XX, 3o. — Articlo critique sur deux ouvrages de M. G. Smith: The phonetic values of the cunciform characters, et History of Assurbanipal, translated from the cunciform inscriptions. XIX, 161. — demande l'insertion dans le Journal asiatique d'une note destinée à faire constater la priorité d'un travail de M. J. Halévy sur les inscriptions cypriotes. XIX, 289. - lit la traduction d'une inscription attribuée à un roi Sargon I". XIX, 28g. - Note sur les mots Avesta et Zend. Ibid. 293 ct suiv. - Sur l'identification de Pasargades et de Mourghab. Ibid. 548 ct suiv. - Traduction d'une inscription d'Artaxerxès Il Muémon. Ibid. 555 et suiv. - public des observations sur les textes perses en caractères eunéifermes, dans la Revue de linguistique. XX, 30 (rap. an.). - Mémoire qui

- paraît sur ses travaux. Voyez Glaize. L'étalondes mesures assyriennes fixé par les textes cunéiformes. XX, 157 et suiv.
- OPPETIT (M.) publie un article sur les origines des Berbères. XX, 44 (rap. an.).
- Onangen et ses congénères. Noms arabes de cette famille de végétaux. XV, 17.
- Onnétian (Djambakour) est nommé membre de la Société. III. 551.
- Onnéelian (Stéphanos). Son histoire de Sionnie est traduite de l'arménien par M. Brosset. XII, 64 (rap. an.).
- Ondou-nertendâni. Voyez Sefer Desterdâri.
- Orge. Ses noms chez les anciens et les Arabes. V. 207. — (Grain d'), Son évaluation, dans le calcul indien. Voyez Poussière.
- Organizar. Manière de le dissiper, suivant un médecin arabe. VI, 453.
- ORIENTALES (Études). Rapport qui a paru sur leur progrès en France. XI, 290.
- Orientalistes (Histoire des), par M. G. Dugat. Il en a paru deux volumes. XVI, 15 (rap. an.).
- ORIENTATION dans les différentes contrées, d'après Ibn Khordadbeh. V, 230.
- Onioène. (Hexaples d'). M. Field se propose de publier ce qu'il en reste. VI, 54 (rap. an.).

- Orkilán (Sultan). Ses dispositions administratives. IV, 271.
- Onlando (Diego) est nommé membre de la Société. VI, 5.
- Onus, nom du chiffre 3 au moyen âge. I, 47. — Étymologie de ce mot. *Ibid.* 50.
- ORMUZD. Observations sur la lecture de ce mot en pehlevi. XIII, 193 et suiv.
- Onose (Paul) écrivait vers 416. Nature de son ouvrage historique. I, 409. — Son témoigaage relatif aux députations que les Indiens auraient envoyées à Auguste. Ibid. 180.
- OROTAL, nom d'une divinité arabe, suivant Hérodote. A quoi correspond ce nom. XIX, 520 et suiv.
- ORTA-DEPTENDÂRI, sous-secrétaire d'État pour la Turquie d'Europe. III, 467.
- Onwa (Histoire d'), du temps des Beni Israel, publiée à Constantinople. XIV, 75.
- ORWA BEN EL-WARD. Notice sur ce poête antéislamique. IX, 97 et suiv. — Son diwan a été publié par M. Noeldeke. IV, 45 (rap. an.); IX, 97, note; X, 39 (rap. an.).
- OSIANDER. Son mémoire posthume sur les inscriptions himyarites est publié par M. Lévy. X, 49 (rap. an.).
- Osinis. Co dieu correspond à Dionysus. II, 194.
- Ostrischaman. Co nom propro est

formé comme Baal-Schamar. II, 187.

Osmin I. (Sultan). Ses dispositions administratives. IV, 270. —II (Sultan). Ses dispositions administratives. Ibid. 293. — III (Sultan). Ses dispositions administratives. Ibid. 498.

Osmân nen Hasan (hen Ahmed el-Khoubawî). Voyez Kheu-

bawl.

Osman Wener Erendi public un traitó de la conjugaison persane. XVIII, 140.

Osouli Discuraria, principes de géographie en turc. XIV, 78.

Osoûli qenâleti Finânsawiyyen, principes de lecture française, en ture, publiés par Kirkor Efendi. XI, 487.

Ossète (Langue) comparée avec le persan. Travaux qui paraissent sur cette matière, Voyez Asceli, Lagarde (P. de), Mül-

ler (F.), Spiegel.

OSTRACA (Des) égyptiens sont publiés par MM. Chabas et de Horrack. XII, 136 (rap. an.). — Parti que tire M. Révillout d'ostraca coptes. XVIII, 35 (rap. an.).

OTARID BEN MOHAMMED (El-Kātih), auteur d'un traité des propriétés des pierres précieuses. XI, 11.

OTHODJ. Voyez Citronnier.

OTTOMAN (Des fiefs militaires dans l'empire). XV, 222. — (Le moniteur). V, 170.

OTTOVANE (Cour). Historique de

son ancien cérémonial publié à Constantinople. XIV. 89. —
(Bibliographie). Voyez Belin. Bianchi. — (Histoire). Voyez Ahmed Wefiq. 'Ali Efendi, Djewdet, Naima, Raschid, Sa'ad addin, Schâni-Zâdeh, Târikh. —
(Société) des sciences et des lettres. Voyez Medjmoù'al fancien.

Ottomanes (Code de lois). Voyez Desteur. — Voyez anssi Tarc,

Tarque.

OTTOMANS (Proverbes). Recueil quo publie M. Schlechta-Wssehrd. VI, 69 (rap. an.).—
Recucils parus à Constanti-nople. II, 269; XIV, 68; XVIII, 147.— (Documents diplomatiques). Le recueil en est appelé Livre rouge. Voycz Qermezi Kitāb.

Ou-nino, écrivains chinois sur les cinq éléments. Ouvrages de

cette école. X, 313.

OUARGLA. M. Féraud public un mémoire sur les antiquités de cette localité. XX, 42 (rap.au.).

Ovisoune (Poésie). M. Vamhéry en public un spécimen. XII, 145 (rap. an.).

Ouigours. Leur nom en chinois est Kao-tchang. I; 116.

Oulai. Communication de M. Harkawy sur le nom de co fleuve, cité dans le prophète Daniel. XVI, 307.

OUMM AL-'AWÂMID (Inscriptions phéniciennes d'). Citation du mémoire de M. Renan, dans

## 454 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

le rapport annuel. II. 16. —
Observations de M. l'abbé Bargès sur ces inscriptions. II,
161 ct suiv. — Addition
au mémoire de M. Renan
sur ces inscriptions. Ibid.
517 et suiv. — (Cadran solaire d') trouvé par M. Renan.
Note sur ce cadran, par M.
Woepeke. I, 292.

Oumm as-sieidn, nom arabe de l'épilepsie. Voyez Épilepsie.

2

Oungra (ovyyla), mot siculo équivalant à Chalkous (quo vide). I, 50.

OUPANISCHADS. Ce que c'est. II,
99 (rap. an.). — Chhandogya
Oupanischad. Voyez Chhundogya. — Rāma Tapaniya Oupanischad. Voyez Rāma Tapanlya, etc. etc.

OUPMENHAT, reduction persane des Oupanischads, — M. Weber publie la fin do son analyse de l'Oupnekhat d'Anquetil Duperron, VI, 27 (rap. an.). — Comment Anquetil Duperron fut mis en état do lo publier. VI, 28, note.

Ounmas. M. Noeldeko publie une grammaire du dialecte syriaque parlé aur les bords de ce lac. XII, 93 (rap. an.).

Ousam en din. Une glose sur sen ouvrage Al-Farid paraît à Constantinople. XVIII, 155.

Ousroun. Ce mot arabe désigne le carthame et non la garance. IX, 38.

Oxus. Les pays situés au delà do ce sieuve payaient un impôt aux Tahérides. V. 247. — Le cours de ce sieuve décrit par Ibn Khordadbeh. Ibid. 524. — Ce sieuve est confondu avec l'Indus, dans le Bundehesch. XIII, 169 et suiv.

Ovoûn (Kitáb al-). Voyez Kitáb al-'Oyoún.

Oroun al-maskil. Voy. Schmoel-

P

Pa'am (פעם). Ce mot phénicien signifie «pied.» II, 167.

Pacarus. Passage de son discoura à Théodose le Grand cité. I, 403.

Padma Pourana. Il en a paru des fragments à Bombay. II, 103 (rap. an.), — Voyez Maghamahaimya, Ramaswameda.

Pagantsme arménien, M. Stadler

traduit du russe un ouvrage de M. Emin sur co sujet. VI, 73 (rap. an.).

Pagès (L.) public un dictionnaire japonais-français. II, 133, 134; VI, 97; XII, 157 (rapp. ann.). — public le dictionnaire français-anglais-japonais de l'abbé Mermet de Cachon, en collaboration de M. Le Gras. IV, 113; Vf. 97; XII, 158 (rapp-

Panilava. Passage du code de Manou relatif à ce peuple. I, 398.

PALESTINE. Ses districts, dans la geographie d'Ibn Khordadbeh. V, 451. — (Bibliographie des voyages et des descriptions de la], ouvrage de M. Tobler. XII, 85 (rap. an.). — (Carte de la) de Van de Velde. On en public une nouvelle édition. Ibid. 84 (rap. an.). --( Description géographique, historique et archéologique do la). Cet ouvrage de M. V. Gnérin parait. XVI, 51 (rap. an.). - (Essai sur l'histoire et la géographie de la) d'après les Talminds et les autres sources rabbiniques, par M. J. Derenbourg. Le premier volume de cet ouvrage paraît. XII, 85 (rap. an.). — (Géographie de la). M. Poulain de Bossay continue ses études sur ce sujet. XVIII, 25 (rap. an.). — (Voyage en), fait par un Egyptien an xive siècle avant notre ère. MM. Chabas et Goodwin le tradulsent d'un papyrus égyptien et le publient XII, 127 (rap. an.). - Société anglaise qui s'est formée pour son exploration. XII, 81 (rap. an.). — Résultats topographiques et archéologiques des explorations entreprises à Jérusalem par cette société (Palestine exploration fund). XX, 145 et suiv.

Pall. Travaux sur cette langue. Voycz Alwis (d'), Grimblot, Mason, Müller (F.), Storck. (Textes du Paritta publiés et traduits du). XVIII, 225 et suiv. — Voycz Feer.

Parie (Grammaire) de Kaééáyana publiée par M. E. Senart. XVII, 193 et suiv. — Suite. Ibid. 361 et suiv.

PALLADIUS. Fragment de sa relation intitulée: De gentibus Indiæ et bragmanibus, cité. I, 429.

Palladrus (Rév. P.) traduit du chinois en russe une ancienne relation sur Djenghiz Khân.

XIII, 71. — traduit le Si-yu-li ou voyage à l'occident, de Tehan-tchoun. Ibid. — Voyez K'hiéou. — traduit du chinois des renseignements sur les musulmans de la Chine. Ibid.

PALMER (D'). Voyex Legge.

PALMER (E. H.) est nommé
membre de la Société. IV, 431.

— publie un ouvrage sur le
mysticisme oriental, d'après le
Maqsadi Aqsa. Compte rendu
de cet ouvrage. IX, 419;

dans le rapport annuel. XII,
61.

PALMYRE (Désert de). M. Vignes public un voyage d'exploration dans ce désert. XII, 84 (rap. an.). — (Inscriptions araméennes de). M. de Vogué public celles qu'il a recucillies. XVI,

34 (rap. an.). — Notes épigraphiques de M. J. Derenbourg sur ces inscriptions. XIII, 360 et suiv.

Palmyséniene (Numismatique). Mémoire que publie M. de Sauley sur cette matière. XX, 28 (rap. au.).

Pan-tchao, général chinois. Ses exploits. I, 358.

PANCADHYAYI, Voy. Pantchádhydyl.

PANCASEDDHANTIKA, ouvrage sanserit d'astronomie. I, 449. — Date de sa composition. Ibid. 450.

PANCATANTRA, Voyez Pantcha-

Pandion, roi de l'Inde qui, d'après Strabon, aurait envoyé une députation à Auguste. I, 182. — Co serait lo roi Pandya. Ibid. 183.

Panorr. Ce journal, rédigé en sanscrit, paraît depuis juin 1866. XII. 46 (rap. an.).

Panini. A quelle époque le place M. Westergaard. II, 116 (rsp. an.).

Pannicule (maladie de l'œil). Manièro de la traiter, d'après un médecin arabe. VI, 458.

Pantenadutayi, cinq chapitres sur les amoura de Cricbna avec les Gopîs, extrait du Bhagavata Pourana, publié et traduit. V, 373 et suiv. Voyez Hauvette-Besnault.

Pantchatantha. M. Lancereau public une traduction fran-

çaise de ce recueil de contes. XX, 15 (rap. an.).

PAPIER. Histoire de son invention et de son emploi, en Chine et en Asie. XI, 395 et suiv.

Papier-Monnate chinois. Ce qu'en dit Marco Polo. I, 344. — Ce qu'en dit Ibn Batontah. Ibid. 345. — Fragment de Wassâf sur son invention, traduit en ture par Munif Efendi et du ture en français par M. Bianchi. II, 251 et suiv.

Paptrus arabe de l'ap 133 de l'hégire découvert. XII, 79, note (rap. au.). - (Le) judiciaire de Turin publié et traduit pour la première fois. VI. 227 ct suiv. - Suite. Ibid. 331 et suiv. - Suite. VIII, 154 et suiv. - Appendice et pièces justificatives. X, 402 et suiv. - Notes philologiques. Ibid. 441 et suiv. - Note sur la transcription des noms étrangers. Ibid. 574 et suiv. Voyez Devéria. - égyptions du Musée de Bouláq. Uno partio en est publiée. XX, 45 (rap. an.). - Lee, VI, 350; X, 403. - Rollin. VI, 350; X. 409. — Voyez Egyptiens (Papyrus).

Pana, monnaie turque. III, 447.
Panabhava Suttam, soutra de la décroissance (dans le Paritta). XVIII, 307. — Traduction anglaise de co soutra, par Gogerly. XX, 226 et suiv.

Panadis TERRESTRE. Ce qu'en dit

un auteur arménien. IX, 186 et suiv.

PARAMANGURADJAMPRAVEÇAGANA-NA. Explication de co composé sanscrit relatifà la numération « de la poussière des atomes. » I, 258.

PARARDDHA, terme sanscrit do numération. Comment il est transcrit par Albirouni et co qu'il signifie. I, 277.

PARASITE (Le) de Lucien est traduit en turc. XVIII, 146.

Parent (A.). Sa collection d'antiquités et son bulletin. XI, 537; XII, 80 (rap. an.). — Le premier bulletin contient dea communications du fondateur sur la numismatique grecquo de Syrie et d'Arabie. XII, 80. — publio deux études sur Jotapata et sur Machœrous. Ibid. 84 (rap. an.).

Paritta (Extraits du) publiés et traduits. XVIII, 225 et suiv.

— Composition de ce livre. Ibid. 276. — Textes extraits par M. Grimblot. Ibid. 285. Voyez Feer. — Traduction anglaiso de quelques sûtras du Paritta, par Gogerly. XX, 226 et suiv.

Panole (Maximes orientales sur la). VIII, 146.

Pansis (Langue et littérature des).

Voyez Dhanjibhai Framji,

Haug, Spiegel, Zendavesta,

Zoroastrè. Voir aussi Pehlevi,

Perse.

PASARGADES. Sur l'identification

de cette ville avec Mourghab, par M. Oppert. XIX, 548 et suiv.

Pasinks. Voyez Hyspasines.

PASPATI (A). est nommé membre de la Société. IV, 5. — publie une étude sur les Tellinghiand ou Bohémiens de l'empire ottoman. Compte rendu de cette publication. XVIII, 453; dans le rapport annuel. XX, 20.

Pastèque. Ses noms chez les Arabes. XV, 98.

Pasteuns (Rois) d'Égypte. Un mémoire sur ces rois est publié par M. Chabas. XX, 46 (rap. an.).

PATANDJALI, auteur du Yoga. Voy. Yoga.

PATEANIAN (E.) publie un ouvrage sur la dynastie des Sassanides, d'après les historiens arméniens. Compte rendu de cet ouvrage. II, 304. — Essai d'une bistoire de la dynastie des Sassanides, d'après les renseignements fournis par les historiens arméniens, traduit du russe par E. Prud'homme. VII, 101 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. VIII, 23.

Patkanop (K.). Son mémoire sur la formation de la langue arménionne traduit du russe par E. Prud'homme. XVI, 1.25 et suiv. — Voyez Dulaurier.

Paupiènes (Maladies des), Leur

traitement, d'après un médecin arabe. VI, 452 et suiv.

Pausanias est le premier qui ait décrit le véritable ver à soie, I. 323. — Ge qu'il dit du pays des Sères. Ibid. 324.

PAUTHIER (G.) a traduit la description chincise du Ta-Thsin. 1, 337. - Extrait de sa traduction. Ibid. 338. - Notice sur trois dictionnaires chineisjaponais-européens imprimés récemment au Japon. II, 273. - est nommé membre provisoire de la Commission des fonds. VII, 279. — est nommé membre définitivement. VIII, 6. - public une neuvelle édition des Veyages de Marco-Polo. VI, 90 (rap. an.). -Article sur cette publication, par M. de Khanikef VII, 368, -Lettre de M. Wylie h M. Pauthier sur cette publication. X, 364. - Relation du voyage de K'hieou, surnommé Tchang-Tch'un (long printemps), à l'ouest de la Chine, au commencement du xinº siècle de notre ère. IX, 3g et suiv. -Ce travail cité dans le rapport annuel. X, 40. - fait observer qu'il a publié, dès 1841, un travail sur une stèle bilingue de l'isthme de Suez, relative à son percement, dout M, Oppert donne la description. IX, 23g. — rend compte de l'ouvrage Wen-kouch-koungfali, Éléments du droit inter-

national traduits on chinois par W. A. P. Martin. X, 193. - Extrait d'une lettre qui lui est adressée par M. Wells Williams sur la publication de quelques euvrages chinois. X. 363. - critique une notice de M. de Rosny sur l'ouvrago japenais Ohe-Saka. X, 194. - Réponse de M. de Resny. Ibid. 515. - Notes de M. Mobl relativement à cette discussion. XI, 542; XII, 300. - Mémoire sur l'antiquité do l'histoire et de la civilisation chinoises, d'après les écrivains et les monuments indigènes. X, 197 et suiv. - Deuxième memoire. XI, 293 et suiv. -Ces memoires cités dans le rapport annuel. XII, 155. rend compte du Système graphique des biéreglyphes chinois. Premier essai d'un dietionnaire chineis-russe, par M. Wassilief. XV, 333. - rend compte du dictionnaire français-latin-chinois de la languo mandarine parlée, publié par M. P. Perny. XVII, 353. — Réclamation à ce sujet de M. Stan. Julien, Ibid. 541. rend compte de deux ouvrages de M. Jauneau : 1º Étude de l'elphabet cambodgien, 1 " fascicule; 2º Manuel pratique de languo cambodgicune. XIX, 558. - annonce la mort de M. Janneau. Ibul. 574. donne sa démission de membre de la Commission du Journal et de membro de la Commission des fonds. XX, 195.

PAYET DE COURTEILLE (M.) annouce au Conseil qu'il ne peut plus participer à l'édition de Masoudi. IV, 540. - Voyez Barbier de Meynard. — prépare la publication d'un dictionnaire turk-oriental. VI, 70. - publie co dictionnaire. Compte rendu. XIV, 382; - dans lo rapport annuel, XVI, 75. -Importance de ce dictionnaire pour l'étudo des dialectes tartares signalée par M. Barbier de Meynard, XV, 330. - publio une traduction des Mémoires du Sultan Baber. XX. 40 (rap. an.).

PAYNE SMITH prépare la publication d'un Thesaurus de la languo syriaque sur les matériaux laissés par É. Quatremère et d'après les siens propres. VI, 56; XII, 100 (rapp. ann.). on public le premier fascicule. Compte rendu. XII, 297.

Penlevi (Alphabet). Études paléographiques au cet alphabet, par M. F. Lonormant. VI, 180 et suiv. — Tableau du caractère pehlevi sassanide. Ibid. 187. — du caractère des manuscrits. Ibid. 194. — du caractère persépolitain. Ibid. 203. — Tableau synoptique des différents caractères pehlevis comparés à l'araméen et au palmyrénien. Ibid. 218. — (Dictionnaire zend-) que publio M. Haug. XII, 53 (rap. an.). — (Ouvrage) et parsi, lo Khorda-Avasta, dont M. Thonnelier publie un spécimen. IV, 76 (rap. an.). — (Sur uu passage du Kitâb al-Fihrist, relatif au) et au huzwarosch, par M. Clermont-Ganneau. VII, 429 et suiv. — Quelques observations sur le mêmo sujet par M. J. Derenbourg. Ibid. 440 et suiv.

Penievie (Grammaire) de Dhanjihhai Framji. I, 92. — (Langue). Ouvrago quo M. Haug se propose de publicraur cette langue, devant contenir une histoire de la littérature pehlovie et zend et une grammaire de ces deux langues. VI, 451. — (Épigraphie). M. Ed. Thomas en prépare un rocueil. X, 54 (rap. an.).

Pentevies (Monnaies). Mémoire que publie sur cetto matière M. Mordtmann. VIII, 36 (rap. an.).

PEHLEVIS (Pays des), dans Ibn Khordadbeh. V. 278. — (Ouvrages). On so propose d'en publier une édition transcrite en caractères latins. VIII, 37 (rap. an.).

Peicitaven. Voyez Pouroucha Poura.

Prince (Mission ecclésiastique russe de). Compte rendu du tome IV de ses travaux. XIII. 70. — (Routo de) à Péters-

bourg, par la Sibérie. Compte rendu d'un ouvrage publié sous co titre (The siberian overland raute from Peking to Petersburg). V. 184. — (Relation d'un veyage de Saint-Pétersbourg à), publiéo par M. A. Wylie. VIII, 42 (rap. an.).

Pèlearnage de la Mecque. Que n trouvoune description dans l'ouvrage de M. A. d'Avril: L'Arabie contemporaine. XII, 517.

Pèleninages dans le Kaschmir. Un mémeire paraît sur ce sujet. XII, 46 (rap. an.).

Panta-our (Nouvelle étude sur le) que publie M. do Rougé. XVI, 83 (rap. an.).

PENALTE en Égypte. VIII, 187. PEND-NAMEH de 'Attar. II est tradnit en turc, sous le titre de Mâ-Hazar. XIV, 68.

Pensées d'un moralisto oriental. VIII, 126.

Pentateuque (Le commentaire de Raschi sur le) est publié. XII, 89 (rap. an.). — copte. Lo texte en est publié. XII, 139 (rap. an.). — samaritain. M. Kohn fait paraître une étude sur cette version. XII, 95 (rap. an.).

Pengame. Bibliothèque de cette ville. I., 140. — Cratès en était lo conservateur. Ibid.

PÉRIPLE de la mer Érythréo. Système géographique de son auteur. I, 297 et suiv. — Renseignements que donne le Périple sur les Sères. *Ibid.* 352 et suiv. — Voyez Firmus.

Penxins public la version syriaque de l'Apocalypse de saint Paul. XII, 97 (rap. an.).

Penze. Étude sur ses différents noms chez les anciens et les Arabes. XI, 16.

Penny (M. l'abbé P.) public un vocabulaire latin-chinois. VI, 94 (rap. an.). - publie un recueil de proverbes chinois. Compte rendu de cet euvrage. XIV, 383. --- public un dictionnaire français-latin-chinois de la langue mandarino parlée. XVI, go (rap. an.).-Compte rendu de cet ouvrage. XVII, 353. -- public un Appendice à son dictionnaire français-latin-chinois. Compte rendu de cet Appendice. XIX, 487; — dans le rapport annuel. XX, 51. - public des dialogues chinois-latins. Ibid. 52 (rap. an.).

Peroses. Veyer Fireur.

Perron public uno traduction du raman arabe intitulé Seif ettidjan ou le Glaivo des Couronnes. II, 57 (rap. an.). —
public une notice sur Scha'rânl et sur son ouvrage intitulé: Balance de la lei musulmane. XVI, 72; XVIII, 37
(rapp. ann.).

PERROT (G.). Voyez Harris et

Perrot.

Persan (Dictionnaire) latin de Vullers. Il est terminé. IV, 77 (rap. an.). - M. Vullers en publie un supplément. XII, 52 (rap. an.). — (Dictionnaire) français de M. A. Bergé. Compte rendu de cet ouvrage. XIV, 472. - Citation dans le rapport annuel. XVI, 29. -(Vocabulaire), à l'usage de la langue ottomane. XI, 488. ---Autre vocabulaire (arabe et persan). Voyez Zobdat al-loqhat. - Autre vocabulaire (turc-persan). Voyez Tohfei Wehbi.

Persane (Grammaire). Ouvrages parus à Constantinople. XI, 473, 488; XIV, 68; XVIII. 140. — (Langue). Travaux sur la comparaison de cetto langue avec l'ossète et l'arménien. Voycz Ascoli, Lagarde (de), Spiegel. — (Musique). On trouve une nouvelle explication de son échelle de sons dans un ouvrago de M. Helmboltz. V, 372. — (Traduction) des principes de Descartes, qui paraît à Téhéran. IV, 80 (rap. an.). - (Traduction) du Misanthrope de Molière et de fables de La Fontaine. Voyez Mirza Habib.

Persanes (Études). Le rapport sur leur progrès en Franco a été rédigé par M. Defrémery. XI, 290.

Pensans. Leur puissance, pendant le Bas-empire. I, 406.—(Des fiefs militaires sous les). XV, 2 15. - Voyez Iraniens. - (Manuscrits) rapportés par M. de Khanikof. Le catalogue en est publié. VI , 72 , note (rap. an.). - (Manuscrits) de la bibliothèque de Vienns. Le catalogue en est publié. VI, 71. - (Manuscrits) de la bibliothèque de Leyde. Les tomes III et IV de leur catalogue sont publiés. XII, 118 (rap. an.). - (Manuscrits) de Münich. M. Aumer en publie le catalogue. XII, 119. - (Liste do mots) usuels qui manquent dans les dictionnaires. XIV, 475. — (Ouvrages) imprimés à Kazan, depuis 1801 jusqu'à 1866. On en publie le catalogue. XII, 142 (rap. an.).

Penss. Éditions indigènes de ce pays, leur valeur et difficulté qu'on a de ac ses procurer. VI, 64 et suiv. (rap. an.). — (Ethnographie de la). Mémoire que publie M. de Khanikos sur ce eujet. XII, 55. (rap. an.). — ancienne. Ouvrages de M. Spiegel eur sa langue et sur sa littérature. II, 79, 82; IV, 74, 75; VI, 61; XII, 51 (rapp. ann.). Voy. Spiegel.

Penses (Histoire des) de M. de Gobineau appréciée. XVI, 26 (rap. an.). — Il paraît un mémoire sur leurs mœurs et leur religion, d'après les auteura grees et latins. VIII, 38 (rop. an.). — (Noms de semmes). Leur étymologie, par M. Oppert. XIX, 553, note.

Pensique (Route du golfe) à l'orient, dans la géographie d'Ibn

Khordadbeh. V. 283. Pearscu (W.) public le catalogue

des manuscrits turcs de Gotha.
Compte rendu. VII, 454. —
public une étude sur le ToûtiNâmeh de Nakhschabi. XII,
61 (rap. an). — public une
inscription hilingue lycienne
et grecque. XIII, 92.

Petennann public une autographia du manuscrit mendaite du Livre d'Adam, conservé à Paris. XII, 95 (rap. an.).

Pérenseoune (Saint) (Relation d'un voyage de Péking à), par la Sibérie. Compta rendu. V, 184. — (Relation d'un voyage de) à Péking que publie M. A. Wyhe. VIII, 42 (rap. an.).

Petrt (M. l'abbé) est nommé membre do la Société. Il.

531.

Petitiean (M. l'abbé B.) réimprime le dietionnaire japonais des jésuites, publié en 1595, à Amacusa. XX, 53 (rap. an.).

Patrifications. Voyez Azerbaidjan, I'emani.

Personewi. Son histoire ottomane parait à Constantinople. XI, 471, 484.

PEUTINGER (Carte de). I, 373. PHALANGE (du doigt). Évaluation de sa longueur, chez les ladous. I, 259. Phalances (des doigts). Calcul par leur moyen. Voyez Dacty-lonomie.

Pили d'Alexandrie cité par Ibn Khordadheh. V, 520.

Pharsale (Passage de la) de Lucaia cità. 1, 228.

PHAT est le nom annamite du Bouddha.\* III, 146.

Phénicie (Mission de). État de la publication de cet ouvrage. XII, 86; XVI, 40; XX, 29 (rapp. ann.). — (Voyage en) fait par un Égyptien au xiv° siècle avant notre ère. La relation en est traduito par MM. Chabas et Goodwin. XII, 127 (rap. an.).

PHÉNICIAN (Alphabet). M. Lenormant prépare un essai sur l'histoire de sa propagation dans l'ancien monde. XII. 71 (rap. an.). — La première livraison de cet ouvrage paraît. XX. 26 (rap. an.). — (Cadran solaire) de M. Renan. Note de M. Woepeke. I. 292. — (Dictionnaire) de M. Lévy. IV, 62. Phésiciense (Note de M. Zoten-

PHENICIENNE (Note do M. Zotenberg sur uno inscription): VII, 452.

Phéniciennas (Inscriptions). M. Euting en adresse à l'Académie. XVIII, 83 (rap. au.). — (Inscriptions) de Carthage qui figuraient à l'exposition universello de 1867, par L. Rodet. XII, 445 et suiv. — Observations de M. de Longpérier sur ces mêmes inscriptions. XIII, 343 et suiv. — La priorité du déchissrement de ces inscriptions appartient à M. de Longperier. Ibid. 358. -- (Inscriptions) de l'île de Cypre, par M. de Vogüé. X, 85 et suiv. - Notes de M. J. Derenhourg. Ibid. 479 et suiv. -M. Ceccaldi en envoie en France. XVI, 47, 48 (gap.an.). (Inscriptions) d'Egypte rapportées par M. Th. Devéria. Mémoire de M. II. Zntenberg sur ces inscriptions. XI, 431 et suiv. - Vnyez Zotenberg. - Note de M. C. Ricque sur la treizième de ces inscriptions, XIII, 382. - Observations do M. H. Zotenberg sur cette note. Ibid. 383. -- (Inscriptions) d'Ipsamboul. M. Blau public un travail sur ces inscriptions, VIII, 38 (rap. an.). - (Inscriptions) d'Oumm al-'Awamid. Observations de M. l'abbé Bargès. II, 161 ct suiv. - Addition au mémoire do M. Renan sur ces inscriptions. Ibid. 517 et suiv. - Le mémoire lui-même cité dans lo rapport annuel. II, 16. -Vnyez aussi Inscriptions.

Phéniciens. Leura établissements
en Grèce. Il paraît un mémoire
sur cette question. XII, 7n
(rapp. ann.). — Leur nom sigoifie «rouge» en grec. Conclusions qu'en tire Fresnel.
XVII, 19. — (Emporia) dans
le Zengis et le Byzacium. On

publie des recherches sur leur origine et leur emplacement. XX, 28 (rap. an.). — (Des monuments figurés) ont été découverts par M. Daux, à Utiquo et à Hadrumète. XII, 76, 77 (rap. an.). — (Mots) trouvés pour la première fois sur l'inscription n° 1 d'Oumm al-'Awamid. II. 186. -- (Sur quelques noms propres) et hébrenx, par J. Derenhourg. XIII, 489 et suiv. — (Vers) du Pœnulus de Plaute. Notes de M. J. Derenbourg sur ces vers. XIII, 84 et suiv.

PRILIPS (G.) publie les schalies sur l'ancien Testament de Mar Jacob, évêque d'Édesse. VI.

54, 55 (rap. an.).

Prilologie indo - européenne. Voyez Ascoli, Baudry, Benfey, Bréal, Caix de Saint-Aymour, Curtius , Delbrück , Fick , Grammaire comparée, Logarde (de), Linquistique, Luchviq, Oppert, Pou, Schleicher, Spiegel, Whitney. - indienne. Voyez Beames. - sémitique. Voyez Derenbourg (H.), Geiger, Guyard, Merc, Renan, Vogel. - somitique comparée à la philologie indo-européenne. Voyez Burgess (W. R.), Marle (Th. de), Raumer, - sinico-indienne (Mélanges de) par Stan. Julien. Compto rendu do cette publication. III, 372.

Pullosophia arabe. Vnyez Arabe.
—indienne. Vny. Badarayana.

Bonerjea, Hall, Mimansa, Nyaya, Vaiçeshika, Vedanta, Vidjnano Bhikscha, Yoga. juive. Yoyez Joël, Karaïsme, Weil (J.).

Philosophies et religions de l'Assio centralo. Appréciation de cet ouvrago du comte de Gobineau. XII, 60 (rap. an.).—
Cet ouvrage contient des renseignements sur. les Bâbis.
VIII, 25 (rap. an.).

Philostorge rapporte que Constance, fils de Constantin, envoya une députation dans

l'Inde. I, 399.

Philostrate. Ce qu'il rapporte de l'extension de la langue grecque, au r'' siècle de notre ère. I, 303.

PREASTE, roi des Parthes. I, 157,

Paysique (Traité de) en turc. XIV, 78; XVIII, 152. — (Traité de) traduit en arabe. Voyez Soliman al-Harairi.

PIANCHI-MERIAMUN (Stèle do). XII, 132 (rap. an.).

Piao (Royaume de). M. d'Hervoy de Saint-Denys public un mémoiro sur ce royaume. XX, 51 (rap. an.).

Picter (A.) publie le II° volume de son ouvrago intitulé: Les origines indo-européennes ou les Aryas primitifs. II, 114 (rap. an.).

Pien-t-Tien, M. Stan, Julien extrait do ce livre chinois des documents sur les Ton-Kione (Tures). Voyez Julien (Stanis-las).

Pienne (Âge do) en Égypte. Un mémoire sur cette question est fu à l'Académie. XX, 48 (rap. an.). — de Boban. M. Clermont-Ganneau envoie à l'Académie une note sur cette pierré. XVIII. 24 (rap. an.). — de Hamra, prétendu talisman. XVII, 139. — de Zoheleth. M. Clermont-Gannesu envoie à l'Académie une note sur cette pierre. XVI, 46 (rap. an.). Piennes préciouses (Études de

M. Clément-Mullet sur les).
Leurs noms chez les anciens et chez les Arabes. XI, 5 ct suiv. — Suite. Ibid. 109.—
Suite. Ibid. 250. — Suite ot fin. Ibid. 502. — Voyez Clément-Mullet.

Pierrer (P.) traduit et commonte uno stèle inédite d'Abydos contenant une prière de Ramsès IV à Osiris. XVI, 85 (rap. an.). - public une étude sur le tombeau de Séti le et traduit des préceptes de moralo extraits d'un papyrus démotique du Louvre. XVI. 85. - publie un mémoire sur le dogme de la résurrection choz les ancions Egyptiens. XX, 47 (rap. an.). - soulèvo, devant l'Académie, la question des écritures inconnues dont les papyrus égyptiens offrent des spocimens. XX, 48 (rap. an.). --Voyez Maspero.

Pigneau de Behaine, évêquo d'Adran, amène à Louis XVI une ambassade annamite. I. 89.

Pigou. Voyex Fergusson, Hope. PHAN (A. P.) public une nouvello édition de son dictionnairo étymologique des mots de la langue française dérivés da l'arabe, du persan et du turc. Article de M. Defrémery sur cet ouvrage. X, 179.

Punappet public une grammaira malaisė. XII, 162 (rap. an.).

Ping-chou-lion, catalogue des écrits sur l'art militaire chinois. X, 3o3.

Pinsker public un ouvrage intitule : Likouté Kadmonioth, zur Ceschichte des Karaismus und der karaîtischen Literatur. Compte rendu de cet ouvrage. II, 285.

Pla Mohammed, sondateur de l'ordre des Nagschibendis. Son diwan est publié à Constantinople. XI, 484; XIV, 74.

PIn: Zipen, traducteur turc des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun. II, : 49 - (rap. an); XI, 471.

Piscing de Bethesda, M. Clermont-Ganneau envoie à ce sujet une note à l'Académie. XVI, 46 (rap. an.).

Pitagat, ouvrago páli. On annonee l'envoi d'une copio complète de cet ouvrage à Paris. X, 517.

PLACE (V.) envoie de petits objets trouvés à Khorsabad.

M. Oppert en explique l'emploi. IV, 297.

PLANTES. Voyez Végélaux.

PLANUDE. Passage da cet auteur sur la calcul indien. I, 240. - Autre passage de cet auteur sur les chiffres. Ibid. 525. Plasse (L.) est reçu membre de

la Société. XI, 85.

PLATANE. Noms de cet arbre chez Ies Arabes, XV, 122.

PLATH (J. II.) public un mémoire intitulé : Ueber die langa Dauer und dia Entwickelung des chinesischen Reiches. II. 128 (rap. an.). - publia : Die Aussprache der alten Chinesen. Ibid. — public: Die Religion und der Cultus der alten Chinesen, 1" partie, II, 128 (rap. an.). - 2° partie. IV, 101 (rap. an.). — 3° partie annoncéc. X, 51, note (rap. an.). publie : Ueber die häuslichen Verbältnissen der alten Chinesen, IV, 103 (rap. an.). --publie : Proben chinesischer Weisheit, nach dem chinesischen des Ming-sin-pao-kien. Ibid. - publie : Ueber die Quellen zum Leben des Confucius, namentlich seine sogenannten Hausgespräche. Ibid. - public : Ueber die Verfassung und Verwaltung China's unter den drei ersten Dynastieen. VI, 89 (rap. an.). - public un mémoire sur les opinions des Chinois touchant l'immortalité de l'âme, avant

Confucius, X, 51 (rap. an.). -Liste de ses trayaux. X, 50. note. Outre les ouvrages précités, cette liste contient les mémoires suivants : Die Tonsprache der alten Chinesen; Gesetz und Recht im alten China; Confuciua und seine Schüler, Lehren und Leben. I. Historische Einleitung. -Note de M. Mohl sur ses ouvrages intitules : Chronologisehe Grundlage der alten chinesischen Geschichte: Ueber die Sammlung chinesischer Werke der Staatsbibliothek aus der Zeit der Han und Wei: Ueber Schule, Unterricht und Erziebung bei den alten Chinesen; Nahrung, Kleidung und Wohnung der alten Chinesen; China ver 4,000 Jahren; Die Beschäftigung der alten Chinesen, Ackerbau, Viehzueht, Jagd, Fischgang, Industric und Handel; Ueber zwei Sammlungen chinesischer Gediehte ans der Zeit der Dynastie Thang. XIV, 478.

Platon (La Vie de) attribuée à Honein ben Isháq est publiée par M. Roeper. XII, 99 (rap. an.).

PLAUTE. Voyer Ponnles.

PLAYFAIR (Le capitaine) a découvert des inscriptions himyarites à Aden. II, 67, 68 (rap. an.). PLEIGNIER (V.) est nommé memhre de la Société. V. 532. Prevez publie des études égyptologiques, XII, 127 (rap. an.). — Voyez aussi Égyptiens (Chiffres, masures, nombres).

PLINE (le naturaliste). Ce qu'il dit des relations entre l'ilo de Ceylan et le pays des Sères. I, 325. — Ge qu'il dit de l'itinéraire suivi par les caravanes romaines se rendant en Chinc. Ibid. 328. — rapporte qu'un affranchi romain fut jeté par les vents dans l'ile de Ceylan. Bid. 355. — Ce qu'il dit do la seie. Ibid. 375. — Ce qu'il dit des navires chinois. Ibid. 424. - n'est pas Belinas. Voy. Belinas. - Différentes opinions à co sujet. XIV, 112 et suiv.

Proms en Arabie décrites par Ibn Khordadbeh, V. 517.

PLUNIELS arabes. Essai de M. H.
Derenbourg sur ce point de
grammairo. IX, 425 et suiv.
— Un autre essai parait sur le
même sujet. XVI, 32 (rap.
an.).

POENTLUS de Plaute cité. 11, 183, 187. — (Vers phéniciens du) de Plante. Notes de M. J. Derenbourg. XIII, 84 et suiv. — Poésia (Ouvrages de) imprimés à Constantinople en 1283 de l'hégire. XI, 483; — en 1284. XIV, 74; — en 1285. Ibid. 84; — en 1286. XVIII, 131; — en 1287. Ibid. 146. — arabe (Considérations générales sur la). IV, 41 (rap. an.). — Voy.

Nooldeke. — mnsulmane. Jugement qu'en porte M. de Khanikof. V, 296. — Ce que pense M. Mohl de ce jugement. VI, 13 (rap. an.).

Poésiss populaires de la Kabylie. M. Hanoteau en publie un recueil. XII, 121 (rap. an.).

Poins d'Abydos. Mémoire qui paraît sur ce sujet. XII, 75 (rap. an.). — et mesures do l'Asio Mineure, jusqu'à Alexandre le Grand. Voyez, Brandis. — et mesures de Babylone. M. Lenormant publie un mémoire sur ce sujet. XVI, 65 (rap. an.). — et mesures (Traité du nouveau système des) usités en Turquie, paru à Constantinople. XVIII, 151.

Poissons extraordinaires de la mer orientale quo cite Ibn Khordsdbeh, V, 282.

POLLUX. Passage de cet auteur relatif au mot once (quo vide). I, 50.

Ponmetrol (De) traduit un ouvrago de Schleicher: La théorie de Darwin et la science des langues. De l'importance du langage pour l'histoire natureile do l'homme. XVI, 21 (rsp.an.).

Pomposius Mela. Ce qu'il dit de l'itinéraire suivi par les caravanes romaines so rendant en Chine. 1, 327.

Poncel (T.) est nommo membre de la Société. IV. 431.

Post (M.) public un travail sur

les Amamra. XVI, 78 (rap. an.).

Ponpuyne parie d'une ambassade indienne reçue par Marc-Aurèle. I, 376.

Pontugats (Mots espagnols et) dérivés de l'arabe. Voy. Dozy et Engelmann.

Positium (Le) de Diodore de Si cilo ne peut être idontifié avec Ras Mohammed. XVII, 53.

Postz (Relais de). Leur nombre dans l'empire musulman, suivaot Ibn Khordadbeh. V, 512. Postes et routes chez les Arabes. Voyez Sprenger.

Postea Kharituasi, carte publiée par l'administration des

postes turques. II, 262.

Porr (A. F.) public uno secondo édition de ses Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der iudo-germanischen Sprachen. II, 135 (rap. an.). — public un dictionnaire des racines des langues indo-germaniques. XII; 22 (rap. an.). — public un travail sur les noms do nombre dans les langues européennes. Ibid. 33.

Poul, monnaio turque. III, 452.
Poulain de Bossay continue ses
études sur la géographie de la
Palestine. XVIII, 25 (rap.an.).
Pouliça - Siddhanta, ouvrago
sanscrit cité par Albîroûnî. 1,
282.

Pours employé commo diagnostic dans la médecine arabe. VI, 419. Pounanvasvayana. Ce mot sanserit paraît désigner le zéro. I,

284.

Pounanas. Ce que c'est. II, 102 (rap. an.). - (Spécimen des). Texte, traduction, etc. des principaux passages du Brahmavaivarta Pourana, par L. Leupol. Compte rendu de cette publication.XIII, 378 .--- Voy. Bhagavata - Pourana, Linga-Pourana, Padma - Pourana, Skanda - Pourana, Vischnou-Pourana, etc. etc.

Pourândokut, princesse sassanide. Son règne, d'après un auteur arménica. VII, 232.

Pount-Sagga. Note sur ce personnage. V. 317, note.

Pourouscha (Jour du). Ce que c'est, d'après Albirouni. I, 277-Pounouscha Pouna répond à peu

près à Peichaver. I, 380. -Le roi Ki-to-lo s'y réfugie. Ibid.

Poussiène. Les Indiens en répandaient sur une surfaco quelconque et y traçaient des chiffres. I, 60. - C'est de là que certains chiffres anraient été appelés Gobár par les Arabes. Ibid. — A quoi équivaut un grain de poussière très-fine, dans le calcul indien. Ibid. 258. — A quoi équivalent les grains de poussière fine, de pavot, de moutarde, d'orge, etc. Ibid. - suivant Archimède. Ibid. 268. - Voyez Calcul.

Prakrit (Ouvrage). Voyez Saptaçataka.

PRAMANTHA. Ce mot compare à Promethee. Voyez Promethee.

Prasenaditt, roi de Koçâla. M. Feer publie un mémoire sur sa conversion au bouddhisme. XVI, 24 (rap.an.). -- (Guerre de) et d'Adjâtaçatru. Une étude sur cette tradition bouddhique est publiée par M. Feer. XX. 18 (rap. an.).

PRATISARHYAS. Ce que c'est. 11, 99 (rap. an.). - Voyez Régnier, Sama-Veda, Weber, Whitney.

Pratna-Kamba-Nandini ou Hindu Commentator, journal rédigé en sanscrit. XII, 46 (rap. an.).

PRÉDESTINATION, chez les Arabes. Un mémoire paraît sur ce sujet. VI, 26 (rap. an.).

Požrazs do l'àge védique. Étude de M. Muir sur ce sujet. X, 46 (rap. an.).

Prévarication (Pensées d'un moraliste oriental sur la]. VIII, : 36.

PRINSEP. Passage de son mémoire sur l'origino des chiffres indiens cité. I, 70 at suiv.

PRIX DESPONTES. Voyer Desportes. PROCOPE. Co qu'il dit des navires chinois. I, 428.

Paonurs apportés de l'Orient à Rome, I. 308 ct suiv.

PROKESCH-OSTEN. Lettre à M. Reinaud sur une médaille du roi Hyspasinès, la première découverte. VII, 454.

Paolegonèses d'Ibn Khaldoun. Voy. Ibn Khaldoun, Slane (de). Prométuée. Ce nom serait identique avec celui du Pramantha védique. Écrit do M.Bandry sur ce sujet. XX, 13 (rap. an.).

Propagande (Mémoire sur la typographie polygiotte de la) par M. Galeotti. Compte rendu de ce mémoire. VIII, 437.

PROPERCE. Son épître à Augusto sur l'expédition projetée contre l'Indc. 1, 162. — Son élégie à Posthume. Ibid. 165. — Son élégio placée dans la bouche d'Aréthuse. Ibid. 166.

Prosodie néo-hébraîque. Onvrages sur cette matière. XII, 90. 91 (rap. an.).

PROVERDES Ottomans. Voyez Ottomans. — do Salomon. Un extrait du commentoire arabe de Rabbi Yaphet sur lo chapitre xxx des Proverbes est public par M. Auerbach. XII, 89 (rap. an.).

Paud'nomme (Evariste) est reçu membre do la Société. I. 81. Histoire de Darôn, par Zénob de Klag, évêque syrien. II, 401 ot suiv. - Ce travail cité dans le rapport annuel. IV, 29. — rend compte du Trésor des chartes d'Arménie. etc. publié par V. Langlois. III. 93. — donne quelques détails sur des fables grecques attribuées à Olympien, perdues dans l'original et conservées en arménien. III, 201.public une traduction de l'histoire d'Armenie d'Arisdaguès do Lasdiverd. VI., 75 (rap. an.). - Essai d'une bistoire de la dynastio des Sassanides, d'après les renseignements fournis par les historiens arméniens, par M. H. Patkanian, traduit du russe. VII, 101 ct suiv. — Ce travail cité dans ie rapportannuel. VIII. 23. — Extraits du Jivre intitulé : So-Intions do passages de l'Ecriture sainte, écrites à la demando de Hétoum I', roi d'Arménic, par le Vardapet Vardan, traduites de l'arménien vulgaire sur le texte original. IX, 147 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. X. 38. - (Recherches sur la formation de la languo arménienne, par K. Patkanof, traduites du russo par), publiées par M. Dulaurier, XVI, 125 et suiv. - Ce travail cité dans le rapport annucl, XVIII, 22. --Sa notice nécrologique. XVI, 15, 16.

Paym (E.) public le texte et latraduction d'un fragment du commentaire d'Ibn Ya'isch sur le Mofașsal de Zamakhschari, traitant des pronoms relatifs en arabe. XII, 104 (rap. an.). Psépnos (Ψήφος). Ce mot est donné comme étymologie de

Sipos (que vide). I, 53.
Préarcion (maladio de l'œil).
Manière de la traiter, suivant
un médecin arabe. VI, 455.
Prilose (chute des cils). Ma-

## 470 OCTOBRE-NOVEMBRE DÉCEMBRE 1872.

nière de la prévenir, suivant un médecin arabe. VI, 454.

Prozémer est le premier qui emploie le mot Sinae ou Thinae pour désigner les Sères. I, 122. — Son système géographique. Ibid. 297 et suiv., 350 et suiv. — Ce qu'il dit de l'itinéraire des caravanes romaines se rendant en Chine. Ibid. 326. — (Géographie de). M. V. Langlois présente à la Société le fac-simile d'un manuscrit decette géographio. VIII, 416.

Precimés Aurère. Les relations de l'Égypte avec l'Inde auraient commencé sous son

.. regne. 1, 297.

Puritro on Puschto, Voy. Afghan.
Pulchnitudo, nom du nombre
six chez les Pythagoriciens. I,
51.

Puniques (Inscriptions). Voyez Inscriptions.

Puscaro. Voyez Pukhto.

Pustures de l'œil on des paupières. Manière de les dissiper, d'après un médecin arabe. VI, 452.

Pynamides d'Égypte décrites par Ibn Khordadbeh. V, 519.

Pythagone est-il l'inventeur des chiffres dits arabes? I, 3o. — Sa table. *Ibid.* 38.

PYTHAGORICIENS (Néo-). Veyez Néo-pythagoriciens.

Q

Qanescu, nom de la deesse Anat. X, 128.

Qand, juge. Comment il doit se conduire. VII, 534.

Qàbinîs, ordre de derviches. Un ouvrage sur cet ordre et sur d'autres encore paraît à Constantinople. XIV, 74.

Qanni Ber écrit, dans le recueil ture Medjmoû'ai funoûn, un srucle sur les phénomènes célestes, II, 247, 248. — écrit, dans ce même recueil, un article sur la géographie et l'histoire de l'Europe. II, 249, 250.

QAIMEH. Son retrait sous le sidtan Abdul Medjid. V. 155. — Cette opération est achevée sous Abdul-Aziz. V. 157.

Qarwadharl, auteur arabe d'un traité sur le calcul indien. 1. 494.

Qamous en turc. Une nouvelle édition de ce dictionnaire paraît à Constantinople. XVIII, 156.

QANK'AT (قناعة), contentement de ce qu'on a. Sa définition. VII, 541.

Qânoûni Mounâzenen, traité d'éloquence par 'Arif Pacha. XVIII, 133.

Qana Khalit. Les gloses de Mehemmed Emin sur son traité paraissent à Constantinople. XVIII, 157.

Qaráyat-Kuánen, cabinets do lecture, récemment fondés à Constantinople. XI, 490.

Qann. Ce que dit Zamaklıscharî de ce met arabe. I, 231.

QARQAF (Les trois) cités par Khâquni. Le seos de ce mot est incertain. V, 318, note,

Qasım. Voyez Kazem.

Quartalânt est considéré comme le meilleur des commentateurs de Bekhûrî. IV, 51.

Qăr. Sorte de feuilles vertes qu'on mange dans le Yémen. XVII, 13.

Qatăla'L-Irâq, concessions de l'Irâq. Ce quo c'est. I, 81.

Qarn an-NIDA, ouvrago grammatical d'Ibn Hischani, Il paraît à Tunis avec un commentaire de l'euteur et des gloses de Sayyidi Hasan, XV, 153.

Qawaior Fanisi, règles de la langue persene, ouvrage publié à Constantinople. XIV, 68.

Qawarni Inan, règles de la syntaxe désinentielle, ouvrage publié à Constantinople, XIV, 68.

QAWLI AHMED, glose de l'Isaghoudji. Voyez Fénári.

Qazânânî. Son commentaire de la Fătihah avec la glose de Beidhawi paraît à Coostantinople. XVIII, 130.

Qazwini (Nadjm ed-din Ali al-), auteur du Schemsiyyatein. Un commentaire et des gloses sur cet onvrage paraisseot à Constantinople. XVIII, 130.

QERI-KETIB (Sur les), par J. Derenbourg. XVI, 536.

QERMEZI KITÂB, livre rouge, recneil turc de pièces et do documenta diplomatiques. XIV, 91. — Recueil de documents relatifs à la Crète, à la Servie, à la Roumanie et à la Syrie. XVIII, 138.

QILIDJ. Voyes Fiefs.

QIR SCHEURI (Mehemmed Ibn Weli). Sa glose sur le Mir'at al-osoùl, traité de jurisprudence par Izmiri, pareit à Constantinople, XIV, 83.

Qonab I<sup>er</sup>, roi sassanide. Son règne, d'après un auteur erménien. VII, 178.

QODAMA (Note supplémentaire à l'orticlo sur) par M. de Siene. I. 80.

Qopoûnî. Son Mokhtasar est traduit en ture par Emin Fehim et paraît à Constantinople. XI, 474.

QOLASTA. Voyez Kolastá.

Qommaman, couvent de femmes fondé à Jérusalem par une femme de ce nom. IV, 158. — Il evait une mauvaise réputation du temps de Khâqânî. Ibid.

Qon'an. Voyez Koran.

Qonnat out-'Aix, héroine des Bâbis, VII, 473.

Qoul. Ce terme turc désigne l'armée régulière de terre et de mer. IV. 244. Qoûxawî. Son commentaire sur le commentaire du Koran de Beidhawi parait à Constantinople. XVIII, 145.

Qoûsen!. Voyez Alâ ed-din. Qoûsenvân AD - Diîtî, auteur d'ouvrages sur le caleul. I, 494.

Qualités (Les quatre) naturelles , terme philosophique, 1, 5g.

QUAN-AN. Chez les Annamites,
c'est le nom de la grande déesse
Quan-yn des Chinois. III., 154.
QUANAMAINE, retraite pieuse,
chez les Musulmans. V. 316,
note.

QUARTZ ou cristal de roche. Voy. Ballour.

QUATRAINS d'Omar Khayyâm. Voyez Nicolas. — d'Ibn 'Abbâs en l'honneur de Mahomet. Ils paraissent à Constantinople. XIV, 75. — de Sa'adia. XVI, 542.

Quatre. Nom de ce nombre au moyen âge, dans les manuscrits latins. I, 47 et suiv. — Divers noms de ce nombre en sanscrit. Ibid. 286.

QUATRE perfections (Soutra des).

- vérités (Soutra des). Voyez

Peer.

QUATREMÈRE (É.) a publié le texte des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun. II, 46 (rap. an.); XVI, 68, 69 (rap. an.). — Corrections à ce texte, par M. R. Dozy. XIV, 133 et suiv. — Ses matériaux pour servir à un Thesaurus de la langue syriaque doivent être publiés. Voyez Payne Smith. — Ses matériaux pour servir à la lexicographie arabo, persane et turque sont publiés. Voyez Zenker.

QUERRY (A.) est nommé membre de la Société. XV, 521. publie le premier volume de sa traduction du Droit musulman. Recueils de lois concernant les Musulmans schyites (ouvrage do Nadjm ad-din al-Mohaqqiq). Compte rendu de ce volume. XVIII, 217; dans lo rapport annuel. XX, 39.

QUESTIONS (Les soixante et une) adressées par l'empereur de Byzance à Mo'awiah. Un traité sur ce sujet paraît à Constantinople. XI, 475. - (Les quarante) discutées entro Taridi et Asch'ari paraissent à Constantinople. Ibid. 480. - (Les) présentées par Komail au khalife Ali paraissent à Constantinople. XIV, 83. - adressees par Rabbi Daniel à Rabbi Abraham, fils du Malmonide, au sujet du Séfer hammiswôt de ce dernier. M. Beer Goldberg les public. XVI, 54 (rap. an.). Quinas, nom du chiffre 5 au moyen age. I, 47.

Qrmer (נֹאָם:). Ce mot signifie «valeur nominale des monnaics, « en turc. III, 456. RAGGINIQUE (Code) traduit en français. XII, 91 (rap. an.). ( Dictionnaire de l'hébreu) que publie M. Luzzatto. XII, 88 (rap. an.).

RAOBINGWICZ (R.) public les variantes du texte du Talmud de Babylone et de la Mischna, d'après les manuscrits de Munich et du Vatican. XII, 86 (rap. an.).

RACHIAS, chief des ambassadeurs de l'île de Taprobane à Rome.

I, 325.

liadantres, marchands juifs du moyen age. Itinéraire qu'ils suivaient, d'après Ibn Khordadbeh. V, 512,

RADJÁN. Voyez Erradján.

RADLOFF (M.) envoie à la Société un mémoire sur les Kirgbiz noirs. I, 531, 532. - Observations sur les Kirghiz. II, 309 et suiv. - Ce travail cité dans le rapport annuel. IV, 3o. - publie des chants populaires des tribus turques et tartares de l'Altaï et du sud de la Sibérie. XII, 142 (rap. an.).

RADULPHE, évêque de Laon, mort en 1131. Son traité de l'Aba-

cus cité. I, 48.

RAPPLES. Voyez Bráta-Yuddha. RAPIDHITE (Scoto). Traité en ture sur cette secte. XI, 475. RAGHIB PACHA. Le catalogue de ses manuscrits est public par Abd ar - Rahmán Nadiim Efendi. XIV, 86.

RAGRUVANSA. Cet ouvrage parait à Pouna. II, 169 (rap. an.).

RAHMET OULLAID, savant indien. On traduit en ture son ouvrage intitulé : Bayan al-haqq. XI, 481. — Son ouvrage intitulé Izhar al-haqq parait à Constantinople. XIV, 70. — Cet ouvrage est traduit en turc et publić. XVIII, 142.

Rahou (La légende de) chez les brahmanes et les bouddhistes. publication do M. Feer. VI.

85 (rap. an.).

RAJENDRALALA MITRA PUBLIC IC Taittiriya Brahmana du Yadjour Veda neir. II, 98 (rap. an.). — a publié une traduction du Chhandogya Upanischad du Sama-Veda. Ibid. 99. - public le Taittiriya Aranyaka du Yadjour Veda noir. VI, 8ı (rap. an.). — public le cataloguo des manuscrits sanscrits de la Présidence du Bengale. XVIII, 222.

RAKKAH (Itinéraire de Baghdad à). dans la géographic d'Ibn Khordadbeh. V. 465. --- (Route de) aux villes frontières. Ibid.

RAMA. Voyez Uttara Rama Charita. RAMADHAN. Un ouvrage aur les

## 474 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

mérites de ce mois parait à Constantinople. XIV, 74.

RAMASWAMEDA, partie du Padma Pourana qui parait à Bombay. II. 103 (rap. an.). — Voyez Maghamahatmya.

RAMATAPANIYA (Upanischad). M. Weber fait paraître un mémoire sur cet ouvrage. VI. 80 (rap. an.).

RAMAYANA. Une édition en a paru à Calcutta avec un commentaire intitulé Jilaka. II, 109 (rap. an.). — Cette édition a été reproduite à Bombay. Ibid. — Une autre édition a paru à Calcutta avec un commentaire intitulé Çatakoti Pravistaram. Ibid. — M. Faucha en a donné une traduction. Ibid. — Veyez Monier Williams.

Ranazin. Voyez Ramadida.

Ramt (Île de), décrité par Ibn Khordadheh. V, 286.

Râmiz Pacita. Le diwan de ce célèbre poête paraît à Constantinople. XI, 483.

RAME PACHA ZABEH. Sa biographie des capitans-pachas, depuis 761 de l'hégire jusqu'à 1258, paraît à Constantinople. XIV, 89.

RAMLAH (Route partant de), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V. 451.

Ramses IV. Publication d'un papyrus contenant le plan de son tombeau. XII, 136 (rsp. an.). —(Une prière de) à Osiris est traduite par M. P. Pierret. XVI, 85 (rap. an.).

RAPP (M.) termine son mémoire sur la religion et les mœurs des Perses, d'après les auteurs grees et latins. VIII, 38 (rap. an.).

Rappont fait à l'Académic des inscriptions et belles-lettres par la commission spéciale chargés de l'examen du projet d'un Corpus inscriptionum semiticarum. IX, 398 et suiv. -Voyez aussi Mohl, Renan. de M. de Rougé sur les études égyptiennes, jusqu'à la fin de 1866. Il est publié. XI, 290; XII, 125 (rap. an.). — Pour les autres rapports sur les progrès de l'arabe, du persan, du chineis, etc. Voyez XI, 200. -- (Le) de M. A. Neuhauer sur sa mission en Espagne paraît. XVI, 53 (rap. an.). — de M. J. Halévy sur sa mission dans le Yémen. XIX, 5 etsniv. -- de M. Oppert sur l'expédition en Mésopotamie. II, 71 (rap. an.). Rapposits faits à M. le ministre

del'instruction publique sur les manuscrits hébreux de la collection Firkowitz, par M. Neuhauer, et observations sur ces rapports, par Munk. V, 534 et suiv. — annuels sur les travaux du Conseil de la Société asiatique. II, 11; IV, 11; VI, 11; VII, 11; VIII, 11; XIV, 11; XIV, 10; XVIII, 10; XX, 40.

Ras Monammen n'est point le Posidium de Diodoro do Sicile. XVII, 53.

Rasa (Description des jeux du). V, 415 et sniv.

Rascui. Son commentaire du Pentateuque est publié par M. Berliner. XII, 89 (rap. an.). —
Lo commentaire du troité Nedurim qu'on lui attribue n'est
pas de lui; mais le commentaire du Moed Kaon qu'on lui
a contesté lui appartient. XII,
90. — M. Darmesteter reeueille dans ses œuvres toutes
les gloses françaises qui s'y,
rencontrent, en vua de les
publier. XX, 32 (rap. an.).

Rascum. L'histoira ottomane do cet auteur paraît à Constautinopla avec un appendice par Kutschuk Tschelebi Zadeh.

XI, 477.

RAT (G.) est reçu membre de la Société. X, 477. — public, comme spécimen d'unc traduction des Mille et une nuits, les amours et les aventures du jeune Ons el-Oudjoud et de la filla du vizir El-Ouard fi l'Akman. XVI, 74 (rap. an.).

RAUMER (R. von) publie des essais sur la parenté primitive des langues sémitiques et des langues indo-curopéennes. II. 136; XII, 67 (rapp. ann.).

RAVERTY (H. G.) public une grammaire du pukhto ou puschto (afghan) et un dictionnaire de cette langue. 11, 93, 94 (rap. an.). - public une chrestomathie afghane, sous le titre do Gulshani Rob. II, 94. publio une nouvelle édition de cette chrestomathio, sous le titre de Selections from the poetry of the Afghaus, from the sixteenth century to the nineteenth century, literally translated from the original authors, and remarks on the mystic doctrine and poetry of the Sufis. XII, 62 (rap. an.). --- publie une seconde édition de son Thesaurus of english and hindustani technical torms used in building and other useful arts, and scientific manual of words and phrases in the higher branches of Knowledge, containing upwards of 5,000 words not generally to ba found in the english and urdu dictionaries. XII, 62.

Raw (S.) a écrit une thèsa sur le traité des pierres précieuses de Teifaschi. XI, 12.

les amours et les aventures du RAWDHAT AL-MASCUÁIRH, biograjeune Ons el-Oudjoud et de la filla du vizir El-Ouard fi'l-Akman. XVI, 74 (rap. an.). Schems ed-din Fénari, par Ritwer (R. von) publie des es-

RAWLINSON (Sir II.). Sa découverte sur la chronologie assyrienne. 11, 72 (rap. an.). — a dù publier le dictionnaire géographique de Yâqoût. VI, 41 (rap. an.). — fait connaître des inscriptions phéniciennes et arméniennes provenant d'As-

## A76 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

syrie. VI, 58 (rap. an.). —
publie avec M. Norris le tome
Il des inscriptions cunéiformes du Musée Britannique.
XII, 141 (rap. an.).

Razès. Voyez Rhazès.

Răzî (Qoth ad-din Mahmoùd ben Mohammed). Les gloses de Djordjânî sur ses Tasawworât et Tașdiqât, commentaire du Schamsiyyatein de Nadjm eddin Qazwînî, paraissent à Constantinople. XVIII, 130. — Unc nouvelle glose sur ses Tasdiqât est publiée. Ibid. 142.

Rizi ED-Dix (Mohammed Saghâni). Son commentaire du Maschāriq al-anwār d'Ibn Mâlik paraît à Constantinople.

XVIII, 144.

REDOUD (Le docteur) envoie à l'Académio des inscriptions libyques. XVI, 79, 80 (rap. an.). — publie un Recueil d'inscriptions libyques. Ibid. 80. — publia un Recueil d'inscriptions libyco - berbères. XVIII, 30 (rap. an.). — Voy. Judas.

RECENSEMENT en Turquie. Voycz Tahriri 'oumoumiyyeh.

RÉDACTION (Ouvrages de) imprimés à Constantinople. XI, 473, 487; XIV, 80, 94; XVIII, 154.

Reriq Ber (et Efendi), rédacteur du Mir'ât, revue mensuelle en turc. II, 269. — publie un choix de morceaux turcs. XI, 473.

REPLUX (Flux ct). Voyex Flux.
RÉGLEMENT de la Société asiatique de Paris. VIII., 76. — (Nouveau) de la bibliothèque de la Société. IX., 88.

REGNAUD (P.) public une étude sur les Centuries de Bhartribari. XX, 25 (rap. an.).

Regnien (A.). Sa publication du Pratisakhya du Rig-Veda. II.

100 (rap. an.).

Reinoumâi Şunoêlet, vocabulaire persan à l'usage do la langue ottomane, publié à Constantinople. XI, 488.

Remain, canton de l'Arabic heureuse, serait la Rhaeda de Ptolémée. II, 366.

REINAUD. Mémoire sur les relations politiques et commerciales de l'empire romain avec l'Asie orientale (l'Hyrcanie. l'Inde, la Bactriane et la Chine) pendant les cinq premiers siècles de l'ère chrétienne, d'après les témoignages latins, grecs, arabes, persans, indiens et chinois. I, 93 et suiv. - Suite et fin. Ibid. 297 et suiv. - Ce mémoire cité dans le rapport annuel. II, 17. -Lettre de M. de Khanikof sur co mémoire. Ibid. 299. - Note de M. Mohl sur le tirage à part de ce mémoire. Ibid. 395. rend compte de la publication do M. Schier: Globus colestis arabicus qui Dresdæ in regio Musco mathematico asservatur descriptus. VII. 99. - Notice

néerologique de F. Soret. VIF, 99. — rend compte de la publication de MM. Amari et Odorici : Lettere incdite di Muley Hassen, re di Tunisi, a F. Gonzaga, vicerè di Sicilia, VIII, 267. - rend compte de la publication du dictionnaire géographique de Yaqout, par F. Wüstenfeld. Ibid. 431. rend compte des neuf premières livraisons du dictionnaire turc-arabe-persan de M. Zenker. Ibid. 509. — a rédigé le rapport sur les progrès des études arabes en France jusqu'en 1866. XI, 290. - Sa notice nécrelegique. X, 18 (rap. an.).

Reinem a publié lo texte et une traduction italienno du traité des pierres précieuses de Teifaschi, XI, 11.

REINISCH (M.) public avec M.
Rœsler l'inscription trilingue de Canopus. XII, 126 (rap. an.).
RELIGIONS et philosophies de l'Asie centrale, euvrage de M. de Gobineau. XII, 60 (rap. an.).
RÉMUSAT (Abel) a publié des extraits de la description chinoise du Ta-Thsin. I, 338. — a retracé les exploits du général Pan-tchao. Ibid. 359. — Rôle important qu'il a rempli dans la fondation des études chinoises. XI, 291.

RENAN (E.) (Note de M. Woepeke sur le cadran solaire phénicien de M.). 1, 292. — an-

nonce qu'il fait un cours d'hébreu dans son domicile. II, 538. - Son mémoire sur les trois inscriptions phéniciennes d'Oumm al-'Awâmid cité dans le rapport annucl. II, 16. - Addition au mémoire de M. Renan sur les inscriptions d'Oumm al-'Awamid. II, 517 et suiv. - Sur les inscriptions hébraiques des synagogues de Kefr-Bereim. IV, 531 et suiv. - Ce travail cité dans le rapport annuel. VI, 14. — Nouvelles observations d'épigraphie hébraïque. VI, 550 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. VIII. 26. — donne sa démission de secrétaire adjoint de la Société. VII, 278. — est nommé secrétaire de la Société. X. 10. - Rapport fait à l'Académic des inscriptions et helles-lettres sur le Corpus inscriptionum semiticarum projeté. IX, 398. - Voyez Corpus. - Lettre qui lui est adressée par M. F. Lenormant sur une stèle araméo-égyptienne encore inédite. X, 511 ct suiv. - Le bulletin A. Parent. XI, 537; XII, 73. -Voyez Parent. - Rapport sur les travaux du Conseil de la Société asiatique pendant l'année 1867-1868. Xll, 11 ct suiv. - Rapport annuel pour l'année 1868-1869. XIV, 1-1 ct suiv. - Rapport annuel

pour 1869-1870. XVI, 10 et suiv. - A partir de ce moment, M. Renan ne tiendra plus compte, dans ses rapports, des ouvrages parus à l'étranger. Ibid. 14. - public un mémoire sur les formes du verbe sémitique. XVI, 34 (rap. an.). -- public quelques observations sur le tombeau d'Héleno, reine de l'Adiabène. XVI, 50. Voyez Saulcy (E. de). -Rapport annuel pour l'année 1870-1871. XVIII, 10 et suiv. - Rapport onnuel pour l'onnée 1871-1872. XX, 10 et suiv.

RESIES (L.). Observations surdeux textes épigraphiques découverts récemment dans la Transcaucasie. XIII. 101 et suiv.

REQUISE (Les) sont nombreux dans la mer Bouge. XVII, 46. RÉSURRECTION (Dogme de la) chez les anciens Égyptions. Un mémoire paraît sur ce sujot. XX, 47 (rap. an.).

Révillour (E.) est reçu membre de la Société. XIII. 358. communique à l'Académio divers spécimens de ses études sur la littérature copte. XVIII. 35 (rap. an.). — continuo ses communications à l'Académie sur l'histoire des Coptes et, ec particulier, lit une notice sur l'archimandrite Sénouti et sur les Blemmyes. XX, 48 (rap. an.). — Observations sur deux écrits récents de M. Maspero.
 XIX, 267 et suiv.

Revue médicale en turc, paraissant à Constantinople. XIV, 78.

REVUES. Voyez Journaux.

Rewnagt Boustan, ouvrage de botanique pratique, en turc. « XI, 479.

REY (G.) est reçu membre de la Société. XI, 82. - publis un essai sur la domination frouçaise en Syric, durant le moyen åge. XII, 84 (rap. an.). - publie un mémoire sur les vestiges laissés par les Croisés sur la montagne des Ansariés. Ibid. - publie un mémoire sur l'oncionno Bœtocée et sur Hiérapolis de Syrie ou Mabug. Ibid. 84, 85. - public une étude sur les monaments de l'architecture militaire des Croisés, en Syrio et dans l'ile de Cypre. XVIII, 26 (rap. an.). - publio le travad de Du Cange sur les Familles d'Outremer. XX, 3o (rap. au.).

Rer (villo). Route d'Ispalian à cette ville, dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 279.

RGYA-TCH'ER-ROL-PA, version tibétaine du Lalitavistara, publiée par M. Foucaux, citée à propos d'un passage du Lalitavistara relatif à la numération, I, 257 et suiv.

RHAEDA (La) de Ptolémée identifiée avec Reidan, cantos de l'Arabic heureuse, II, 366. RHAUSI, penple cité sur l'inscription d'Adulis. II, 354.

Rhazès. La traduction de son traité de la variole et de la rougeole est publiée de nouveau. XII, 117 (rap. an.).

RHUMES ou catarrhes. Leur traitement, d'après un médecin arabe, VI, 436.

Riâzeti Bedeniyten, opuscule en turc sur la sobriété. XI, 479.

RICUARD (L.) public un conrs théorique et pratique de la langue malaise. XX, 49 (rep. au.).

RICHEBÉ (G.) est nommé membre de la Société. III, 90.

Ridhā (Lò<sub>2</sub>), soumissiod à la volonté divine. Sa définition. VII, 547.

RIDICULES (Maximes orientales sur les). VIII, 152.

Rieu (Ch.) publie le catalogue des manuscrits arabes du Musée Britannique, commencé par feu Cureton. XVIII, 221. RIP'AT EPENDI public à Constantinople une biographie des Naque el-eschraf de l'empire ottoman, depuis Mahmoud Efendi. XI. 486. - publio une biographie des Scheikh alislam de l'empire ottoman, depuis Schems ed-din Fenari. Ibid. --- public un supplément à la hiographic des grands vizirs de l'empire ottoman intitulce : Hadiqat al - wozara.

Ibid. -- public une nouvelle

édition de son ouvrage intitulé Zobdat al-minschât. XI, 48g. — publie un recueil de modèles pour la rédaction, sous le titre de : Nozhat alminschât. XIV, 95.

RIG-VEDA. Voyex Aufrecht, Ballantyne, Benfey, Müller (Max). Régnier, Wilson.

RIQUE (C.) est nommé membre de la Société. III, 550. — Note sur la treixième des inscriptions phéniciennes recueillies et copiées par M. Devéria. XIII, 382. — Observations de M. Zotenberg sur cette note. Ibid. 383.

RISÁLAT AT-TADJRÍD (fi kalimati 't-tawbid), par Ahmed Ghazzáli. Traitó de la formulo sacramentelle do la profession de foi, qui est traduit en ture et publié à Constantinople. XIV, 82.

Risâlen al-hâtemien, manuscrit arabe qu'envoie M. Catzephlis à la Société asiatique. I., 531.

RISÂLEI SĂBIBITYEH, . ouvrage composé par Fățimah, filla de l'empereur Schāhdjihān, dans lequel elle raconte son initiation au mysticisme. Extrait de cet ouvrage. XIII, 144.

Risâleti Mouantasenen, traité succinet de botanique et de zoologie par Sâlih Efendi. XI, 479.

RITTER (K.). Son ouvrage: Erdkunde von Asien, doit être traduit en russe. XIII, 68. — Une partie en est traduite. Voyez Grigorief.

Riwlo (رأى). Sens de ce mot.

Riz. Ses noms chez les anciens et chez les Arabes. V, 224.

RIZĂ EFENDI traduit en turc un traité du jardinage. XVIII,

Roberson (J. R.) est nommé membre de la Société. VIII, 5e7.

Robinson Causof, traduit en turc et public à Constantinople. XI, 470.

Rosiou (M.) publie un mémoire sur l'ancienne religion des Égyptiens. XVIII, 35 (rap. an.).

Rocca Mantica (David de). Son ouvrage Zekout Adam est publié par M. Brill. XVI, 59 (rap. au.).

Rongi (L.). Sur les inscriptions phéniciennes de Carthage qui figuraient à l'Exposition universelle de 1867. XII, 445 et suiv. — Observations de M. de Longpérier surces inscriptions et réclamation à ce sujet. XIII, 343 et suiv. — Le travail de M. Rodet cité dans le rapport annuel. XIV, 24.

Ronwett (J. M.) public une traduction anglaise du Koran présentant les sonrates dans l'ordre chronologique. II, 29 (rap. an.).

Roupen (Th.) public la Vic de Platon attribuée à Honein ben Ishâq, XII, 99 (rap. an.).

Roen (ML) public une traduction

des principes de la philosophie vaiçeshika de Kanada. XII, 43 (rap. an.).

ROHALLT DE FLEURT public des études comparatives sur les étoffes égyptiennes. XVI, 85 (rap. an.).

Rois (Étude sur la série des) inscrits à la saîle de Teuthmès III, par M. de Sauley. Compte rendu de cet euvrage. III, 553.

— Voyez Hekekian Bey et Manéthon. — Leurs différents titres, d'après Ibn Khordadbell.
V. 256. — (Chambre des) à Telède, décrite par Ibn Khordadbell. Ibid. 517. — (Livre des). Voyez Schâh-Nămek.

RORNIA (Tombeaux mégalithiques de). M. le général Faidherbo public une étude sur ces tombeaux. XII, 123 (12p. an.).

Rollan (E.) est nommé membre de la Société. XIII, 160.

ROLLIN (Le papyrus). VI, 350; X, 409.

Romais (Empire). Ses relations politiques et commerciales avec l'Asio orientale, pendant les einq premiers siècles de l'ère ebrétienne, par Reinaud. I, 93 et suiv. — Suite et fin. Ibid. 297 et suiv. — Voyez Reinaud. — Ces relations ont êté contestées par Letronne. Ibid. 96. — Elles ont eu lieu par l'intermédiaire de l'Égypte. Ibid. 101. — Relations de l'empire romain avec l'Asie, depuis la mort d'Auguste jusqu'au règne

de Justinieu, sons Trajan, Aurélieu, Zénobic, Constantin le Grand, Théodose, I, 354 et suiv.

Romaine (Histoire) en turc, publiée à Constantinople, XVIII, 137.

Romains. Leur nom n'est pas signalé dans les annales chinoises. I, 300.

ROMANA. Ce mot sanscrit désigne l'Occident. I. 300.

Roman égyptien de Sctnau. Voy. Brugseh. — chinois. Voyez Schlegel, Yukiao-li.

ROMANS arabes. Voyez Devic, Perron.

Rome. Voyez Martial, Rachias, Ratilius. — Description de cette ville par Ihn Khordadbeh, V. 482.

Romoûz Al-Hokm, traité des subtilités religieuses et des vérités lumaines, accompagné des gestes des sages (hokamå) par Sâmi Pacha. XVIII, 143.

Ronel (Ch.) est nommé membre de la Socióté. II, 533.

Roscu Hasch-schanau. Le commentaire de Maïmonide sur ce traité est publié. XVI, 58 (rap. au.).

Rosen (G.) publie un mémoire sur lo Haram esch-scherif da Jérusalem. XII, 83 (rap. an.). Rosenzweig-Schwannau (Ritten vox). Son édition avec traduction allemande des odes do Hâfiz appréciée. II, 86 (rap. an.). Rosette (Inscription de). Nouvean mémoire de M. Chabas sur cette inscription. XII, 126 (rap. an.).

Rosny (L. de) est autorisé à faire un cours de japonais. I, 534. - publie un recueil de textes japonais. II, 132 (rap. an.). - commence la publication dictionnaire japonais. Ibid. 133 (rap. an.). - public une traduction d'un conte chinois intitulé: L'épouse d'outre-tombe. III, 208; IV, 105 (rap. an.). — Aperçu de la languo corécune. Premier mémoire. III, 287 et suiv. -- Ce travail cité dans le rapport annucl. IV, 30. - Deuxième mémoire. VIII, 441 et suiv. -Cité dans le rapport annuel. X, 41. — est nommé membre du Conseil. IV, 6. - public un dictionnaire des signes idéographiques de la Chine. Ibid. 110 (rap. an.). - public des Exercices de languo japonaise. Bid. 112. - entretient Ic Conseil d'un livre maconnique chinois, présenté par Ting-tun-ling. Ibid. 432. annonce qu'il s'occupe d'unc grammaire et d'un lexique du Schi-King, V, 169. — public un parallèlo des procédés employés dans l'écriture cunéiforme avec certains procedes de l'écriture japonaise. VI, 59 (rap. an.). - public un guido de la conversation japouaise. Ibid. 96 (rap. an.). - annonce

Rossi (De) publie, à Rome, de nouvelles inscriptions juives. XII, 79 (rap. an.).

Rost (M.) doit publier un ouvrage posthume de Sir H. Elliot. IV, 450. — Voyez Elliot. — réédite les Essais et lectures de II. H. Wilson. XII, 40 (rap. au.).

ROSTOCHIENSIS. Son traité intitulé : Institutiones arithmeticm, cité. I, 34.

ROTH. Noyez Bahtlingh et Hoth.
ROUGE (Mer). Le soûf y croît en
ahondance. Dissertation à cc
sujet. XVII, 17. — Explication de son nom de Erythræum. Ibid. — Ses madrépores. Ibid. 30. — Ses requins.
Ibid. — Voyez Indiens.

Rouge (Vicomte E. de). Il rapporte d'Egypte 1,200 inscriptions hiéroglyphiques nouvelles et de nouvelles copies des anciennes. III, 550. -a rédigé le rapport sur le progrès des études égyptiennes en France, jusqu'en 1866. XI, 290; XII, 125 (rap. an.). - public une chrestomathic égyptienne. XII, 128; XVI, 82 (rapp. ann.). - public un mémoire sur les monuments des six premières dynasties égyptiennes. XII, 130 (rap. an.). - public, d'après une inscription de Karnak, une esquisse de l'histoire d'une invasion tentée en Egypte par, les peuples de la Méditerranée, sous le règne de Merenptah, fils de Ramsès II. XII, 132 (rap. an.). - public une nouvelle étude sur le Pen-ta-our. XVI, 83 (rap. an.). - réfute

la prétenduo découverte de M. Lauth d'une mention de Moisodans les textes égyptiens. XVI, 83 (rap. an.). — publie les livraisons 7° et 8° des Monuments de l'Égypte et de la Nubie, ouvrage de Champollion le jeune. XVIII, 31 (rap. an.). — publie la traduction d'un papyrus de Boulâq, contenant un dialogue moral entre un sage égyptien et son fils. XX, 47 (rap. an.). Voyez Maspero.

Roucé (J. de) publie des travaux sur les textes géographiques d'Edfou. XII, 135; XVIII, 33; XX, 47. (rapp. ann.).

ROUGEOLE (Traité sur la variole et sur la), par Rhazès. Voyez Leclerc el Lenoir.

Roun AL-BAYAN (fi tassir al-Qor-'An), ouvrago sur l'interprétation du Koran dont il paraît une version turque à Constantinople. XVIII, 131.

Roum (Hes du pays de). V. 482. — Voyez Byzance, Byzantin.

ROUMANIA (Documents diplomatiques turcs relatifs à la), Voy. Qermezi Kitâb.

Rousseau (A.) public uno traduction d'Annales tunisiennes. IV, 57 (rap. an.). Route royale. Ge quo c'est, en Arabie. XVII, 95.

Roures. Voyez Itinéraires, Sa'til Efendi.

ROYAUMES (Les) de la terre, d'après Ibn Khordadbeh. V, 255.

Rubis Balais. Étude sur cette pierre précieuse; ses noms chez les anciens et les Arabes. XI, 109.

Rupy (Ch.) est reçu membre de la Société. X, 9.

Ruppell (Les inscriptions éthiopiennes de). II, 370.

Ruscaor Bay public le diwan de Gharibi. XIV, 86.

Russes. M. Chwolson public une notice sur co peuple et sur d'autres encore, d'après Ibn Dasteb. XIII, 484.

RUTHERFORD ALCOCK (Sir) public un ouvrago intitulé: The Capital of Tycoon. A narrative of a three years' residence in Japan. Compte rendu de cet ouvrage. I, 296.—public des dialogues familiers japonais, anglais et français. II, 132 (rap. an.).

Ruttlius, poête latin qui vécut sous Honerius. Fragmentd'un de ses poêmes adressé à Rome. I, 413 et suiv. — Ses idées sur l'univers. Ibid. note.

S

S (W). Cette lettre est remplacée par un D, en phénicien. II, 184.

S (ω). Cette lettre arabe est transcrite par τζ, chez les Byzantina. I, 263.

SA'AD ED-Dix (Efendi). Son histoire ottomene intitulée Tâdjat-tawârikh est publiée. II, 262. — Autres ouvrages de cet auteur. Ibid. 268.

Sa'apî. Son Boustân est traduit par M. Nicolas. Le premier fascicule de cette traduction paraît. XVI, 28 (rap. an.).—
Une édition expurgée de son Gulistân paraît à Constantinople. XVIII, 133.—Des extraits de son Gulistân sont publiés à Constantinople. XIV, 88.— Une notice sur ce poête est publiée par Ârif Djewri Efendi à la suite de sa version turque de la biographie de Hâfiz par Derwisch 'Abdullâh, XVIII, 137.

SAADIA (Sur les quatrains de). XVI, 542.

Saba (Le port de). II, 337. —
(Roi de), dont le nom figure sur une des inscriptions de Khorsabad. M. Lenormant rectific ce nom. XVI, 66 (rap. au.),

Sanan, jayet ou obsidienne. Étude sur cette pierre. XI, 205.

SABÁIK AZ-ZAHAB, ouvrage sur les généalogies turques, arabes, grecques, etc. par Suhcili Zådeh, paru à Baghdad. XI, 481.

Sabren (Hild beu al-Mohsin ben Ibrahim, dit le). Voy. Hildl.

Sabéennes (Inscriptions) rapportées par M. J. Halévy. Leur

Ibid. 129 et suiv. - Traduction partielle et provisoire des inscriptions. Ibid. 489 ct suiv. - Appendices. L'alphabet himyarite. Ibid. 518. -Examen critique du témoignage d'Hérodote sur la religion des Arabes. Ibid. 520. L'inscription du temple de 'Attar à Me'in. Ibid. 529. -Notes explicatives. Ibid. 533. - Traduction. Ibid. 543. -Considérations générales. Ibid. Sabsens (Les) sont les habitants 🐃 de l'Arabie heureuse. I, 127. - Ce peuple différait profon-

classement, XIX, 60. -- Texte

Sabour. Ses cantons, d'après Ibn Khordadbeh. V, 273.

dits. XIX, 544.

dément des Arabes proprement

Sabr (صبر), la patience. Sa définition. VII, 542.

SACES, nom que les Grecs donnaient aux peuples de race tartare, I, 115.

SACHAU (E.) publie le Mo'arrab de Djawâllqî. Compte rendu de cette publication. X, 338; XII, 105 (rap. an.). — publie une étude sur Djawâliqî et sur son Mo'arrab. XII, 105 (rap. an.). — La Société asiatique lui abandonne la publication du Târikh al-Hind d'Albîrounî. XIX, 484.

SACHS (Senior) commence Ia publication du catalogue des manuscrits hébreux do M. Gunzbourg. XVI, 55 (rap. an.). — commencá la publication d'une biographie de Ben Gabirol et d'une édition de ses cantiques. XVI, 57. — publie une introduction au Séfer scha'aschouim de Joseph Ben Meir ben Zebarah, sur la famille de Zebarah. Ibid. 59. Voyez Brill.

Sacountala. M. Foucaux donne une nouvelle traduction de ce drame. XII, 41 (rap. an.).

Sacr (S. do). Une nouvelle édition de sa Grammaire arabe est annoncée. II, 62, 63 (rap. an.). — M. Fleischer publie des additions à sa grammaire. Voyex Fleischer.

Sânio Efendi. Son commentaire sur le Silsiléi Naqschibendiyyeh, biographie des Naqachibendis, paraît à Constantinople. XI, 482.

Sapāvā (صفايا). Ce mot désigne certains biens-fonds de l'Irâq que le khalife Omar avait confisqués. I, 80.

Sarîrâ (مفيرا). Ce mot désigne le platane dans l'arabe d'Espagne. XV, 122.

SAFWAT AL-KALÂM, recueil d'axiomes arabes sur la morale, dont on publie à Constantinople une version turque. XIV, 87.

Saghanian (Route de), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 270.

Satazana, frère d'Aïzanas, roi d'Axoum. II, 364.

SAIB. Des extraits de son diwan sont publiés par Yumni Efendi. XIV, 88.

Sa'în Efendi écrit, dans la revue turque Medjmoû'aï funoûn, un article sur l'utilité des routes et voics de communication. II, 250.

Sainanani. Voyez 'Abd Alláh ben al-Hosein as-Saidanánt.

SAINT AMBROISE. Voyez Ambroise (Saint). — Voyez de même Augustin (Saint), etc. etc.

SAINT-AULAIRE et Greenweldt publient un ouvrage intitulé: Manual of chinese running hand writing, especially as it is used in Japan. II, 133 (rap. an.).

SAINT EPHREM. M. G. Bickell publie une collection de ses hymnes inédites. XII, 98 (rap. an.).

SAINT GRÉGOIRE. Lettre qu'il envoie à Léonce, à Césarée. II, 407. — Réponse de l'archevêque de Césarée à cette lettre. Ibid. 410.

Saint Opon parait avoir écrit sur l'arithmétique. I, 41.

SAINTE-SOPHIE (Mosquée de). On on public une histoire à Constantinople. XIV, 88,

SAINTS musulmans. Voy. Awlid.
SAKARTVÉLOS MÉRAMSÉ, revue
littéraire en géorgien, dirigée
par le prince Dchédchavazdé.
III, 96.

SAKHĀVAT ("), la libéralîté. Sa définition. VIII, 131. Sakhāwî. Veyez Abd al-Qâdir as-Sakhāwî.

Sakînat al-awliyâ, envrage cemposé par Dârâ Schikoûh, fils de Fempereur Schâhdjihân. XIII, 143. Veyez Dârâ Schikoâk.

SARKABAH (Tembes égyptiennes de). M. Mariette Bey publie unc étude sur ces tembes. XVI, 83 (rap. an.).

Saxxi Dizpîp, commentaire turc du livre intitulé: Réunien des feux des décisions juridiques (Fatāwi) de Ziā Efendi, par Akhi Ali, ayee un autre commentaire par Schant Zadeh. XIV, 72.

SALÄR EL-ANTERI, auteur d'un euvrage historique en arabe. M. Vayssettes public, d'après cet euvrage, une étude sur l'histoire de Constantine, sous la demination turque. XVI, 78.

Săliu Ependi publie un traité en turc sur la betanique et la 20elegie. XI. 479; XIV. 79. Sălim Bey. Son commentaire du Mir'ât al-'Aqâid de Djâmi est publié à Constantinople. II. 222. — Il y est réimprimé. XVIII, 145.

SALISBURY (E.) public un travail sur la prédestination chez les Arabes. VI, 26 (rap. an.). public des extraits d'un traité sur la religion des Nesairis. VIII, 41 (rap. an.).

SALLAM. Récit de sa missien chez

les peuples de Geg et de Magog. V. 49e.

Sâlnaueu, annuaires ettomans parus à Constantineple. II, 261, 271; XIV, 78, 92; XVIII, 152. — de la province d'Andrineple, peur l'aunée 1287 de l'hégire (1 année). XVIII, 152. Voyez Annuaire.

SALOMON. Sa discussion avec Khidhr au sujet du haqiqat (vérité), pris dans le sens mystique. Il paraît à Constantineple un traîté en turc sur ce sujet. XI, 475. — (Cantique des cantiques de). M. Jung publie le cemmentaire arabe de Rabbi Yaphet sur ce cantique. XII, 89 (rap. an.). — (Proverbes de). M. Auerbach publie un extraît du commentaire arabe de Rabbi Yaphet sur le xxx° chapître de ces proverbes. Ibid.

Salomon, évêque nestorien; antenr du Livre de l'Abedle. Cet euvrage est publié en syriaque et en karschenni, par M: Schænfelder. XII, 99 {rap. an.}.

SALT (Inscription greeque de). II, 363.

Salvador Daniel (F.) public un euvrage intitulé: La musique arabe, ses rapports avec la musique grécque et le chant grégerien. Compte rendu de cet euvrage. V. 558.

Salzmann (A.) public le jeurnal des fouilles exécutées dans la nécropole de Camiros (ile de Rhodes) pendant les années 1858 à 1865. XII, 71 (rap. an.).

Sama-Veda. (Une traduction du Chbandogya Upanischad du) est publiée par Rajendralâla Mitra. II, 99 (rap. an.). — Ce Veda n'a pas de pratisâkbya. Ibid. 100.

Samancande (Itinéraire de Boukhârâ à), dans la géographie d'Ibn Khordadbeb. V, 284.

Samantrain (L'alphabet) est-il plus ancien que l'bébreu carré? VI, 57. — (Pentateuque). Il parait sur ce sujet une étude de M. Kobn. XII, 95 (rap.an.). — (Targoum). Note sur le manuscrit qui en contient un fragment. XV, 525.

Samabitaine (Chronique) publice et traduite. XIV, 385 et suiv. Voyez Neubauer.

Samanitainas (Annales) d'Abulfath. Elles sont publiées par M. Wilmar. VI, 56 (rapport annuel).

Samaritains. Il paraît un traveil sur le manière dont ils interprètent la loi mosaîque. X, 51 (rap. an.). — (Manuscrits) de la Bibliothèque Nationale. Le catalogue en est publié. VIII, 429. Voyez Zotenberg. — (Liste de quelques manuscrits), par M. Neubauer. XIV. 467. — (Manuscrits) qui arrivent à Saint-Pétersbourg. XII, 95 (rap. an.). — (Travaux de

MM. Heidenbeim, Geiger, sur des textes). XII, 95 (rap. an.). Samt Pacha publie nn ouvrage intitula. Ramana al helos

intitulé: Romonz al-hokm, traité des subtilités religieuses et des vérités humaines, accompagné des gestes des sages (Hokamå). XVIII, 143.

Samos (lie de). Auguste aurait reçu dans cette île une députation de l'Inde. I, 182.

SAN-TSEU-XINO, le livre des trois mots, ouvrage chinois que publie M. Stan. Julien. FV, 106 (rap. an.).

SANAA. Relais entre cette ville et Omrab. V, 506. — Inscriptions sabéennes de cette ville et de ses environs. Voyez Sabéennes.

Sanaun (Monastère arménien de). M. J. de Crimée publie une description de ce monastère et de celui de Haghbat. Compte rendu de cet ouvrage. III, 96.

Sanârî. Vers de ce poête, relatifs à la daetylonomie. XVIII, 119. Sangount Hasan Husni (Efendi). Voyez Hasan Husni Efendi.

SANCTINETTI (B. R.). Quelques chapitres de médecine et de thérapeutique arabes. Texte erabe publié, traduit, suivi d'une fiste de termes techniques et autres. VI, 378 et suiv. — Suite et fin. Liste alphabétique de termes techniques et antres. VII, 289 et suiv. — Ce travail cité dans

le rapport annuel. VIII, 26. - rend compte des : Iscrizioni arabe della reale armeria. di Torino raccolte ed illustrate da Isaia Ghiron. XI, 274. propose au Conseil de publier l'histoire des médecins d'Ibn Abi Oceibia, dans la collection des auteurs orientaux do la Société asiatique. XIV, 132. - est nommé censeur de la Société asiatique. XX, 6.

SANKARA. Voyez Cankara.

SANKHYA. Ancienneté de ce système de philosophie. II, 99 (rap. an.). - Un traité de cette philosophie, le Sankhya Sara, est publié par M. F. E. Hall, Ibid. 105 (rap. an.). ---Étude que public M. Bancrjea sur ce système philosophique et sur les autres. Ibid. 105, 106.

Sanscart (Dictionnaire) allemand de Saint-Pétersbourg. Voyez Bothlingk et Roth. - (Dictionnaire) anglais de M. Benfey. VI, 84; XII, 39 (rapp. aen.). — Autre dictionnaire sanscrit-anglais que commence à publier Th. Goldstücker. II, 119 (rap. an.). — Gelui de Wilson doit être réimprimé par Th. Goldstücker, toutefois ne renonce pas à la publication de son Thesaurus. VI, 84 (rap. an.). - (Dictionnaire) français. Voyez Burnouf et Leupol. - (Glossaire) de Bopp. Il en parait une non-

velle édition. XII, 40 (rap. an. j.

Sanscriff (Accentuation). Le traité de Cantanawa sur cette matière est publié par M. Kielhorn. VIII, 3g (rap. an.). -(Grammaire) de Bopp (Kritische Grammatik). II en paraît une troisième édition. Il, 116; IV, 91 (rapp. ann. ). --- (Grammaire) de M. Oppert. Elle est rééditée. IV, 91 (rap. an.). — (Grammaire) élémentaire de M. Max Müller. XII, 39 (rap. an.). - (Littérature). Compte rendu d'un Manuel de littérature sanscrite, par M. Small. VIII, 436. — (Métrique). Mémoire que publie M. Weber sur cette matière. IV, 91 (rap. an. }.

Sanscrites (Études). Le rapport sur les progrès de ces études en France, jusqu'en 1866, est public par M. Breal. XI, 290. — (Un jardin des racines) est publié par M. Leupol. XVIII, 18 (rap. an.). — (Sentences). M. Bæthlingk en public un recueil (Indische Sprüche), avec addition de sentences tibétaines, par M. Schiefner, IV, 90 (rap. an. ).

Sanscaits (Manuscrits) de Tubingen. Le catalogue en est publié. VII. 451. - du Trinity College de Cambridge. M. Aufrecht en publie le datalogue. XV, 344. — de la Présidence du Bengale. Le catalogue en est publié. XVIII, 222. — (Textes). Une société se forme à Loudres pour en publier. VIII, 35. Voyez Goldstücker.

Sanyutta - Nikaya. Composition de cette partie du Sutta-Pitaka. XVIII, 260.

Sapero (G.) publie une grammaire do l'arabe vulgaire, en italien. XII, 104 (rap. an.).

SAPH (7D). Ce mot bébreu est donné comme étymologie de Sipos (quo vide). I, 53.

Sapain. Définition que donne Pline de cette pierre précieuse. XI, 59. — d'eau. Voy. Ydqoût blanc. — oriental. Voy. Ydqoût bleu. — rougo do Brard. Voyez Ydqoût rouge.

Saphin (Jacob) a publié un grand nombre d'inscriptions juives qu'il a découvertes à Aden. XII, 79 (rap. ao.). — publie, en hébren, le récit de ses yoyages en Égypte, dans le sud de l'Arabie, dans l'Inde et en Australie, sous le titre de Eben Saphir. Ibid. 91 (rap. an.).

SAPOR. Comment il traite Valérien vaincu. I, 382. — Voyez Schapour et Trebellius Pollion.

Saptaçataka de Hâla. M. Weber public une étude sur cet ouvrage prâkrit. Article sur ce travail. XX, 197 et suiv.

Sagangoun (سقنقور). Ce poisson n'est autre que lo scinque. VIII, 421. SARACENI. Ce mot équivaut à «bédouin.» I, 127.

Sarazin (M.) est nommé membre de la Société. IV, 5.

Sangon, roi d'Assyrie. Sa grande inscription est publiée. Voyez Inscription de Khorsabad. — (Construction de la ville de). III, 381.

SARGONIDES, dynastic de Sargon.

Leurs inscriptions sont publices par M. Oppert. II, 73 (rap. an.). — Passage d'une de ces inscriptions, mal traduit, dont M. Oppert donne la véritable traduction. XX, 162.

Sani Abdullah Evendi. Son Talkhis an-naşâih, résumé des bons conscils, parait à Constantinople. XI, 483; XIV, 81. Sankisian, Voyez Vergès Sarkisian.

SARKISIAN. Voyez Nersès Sarkisian.
SARRÀP. comptable du ministère des finances en Turquie. III, 467.

Sarug (Jacques de). Voy. Jacques de Sarug.

Saso (Pays dc), cité sur l'inscription d'Adulis. II, 357.

Sassanide (Épigraphie). Voyez Justi, Thomas.

Sassanides (Essai d'une histoire des), d'après les historiens arméniens, par E. Patkanian. Compte rendu de cet ouvrage. II, 304. — Cet ouvrage traduit du misse. VII, 101 ot suiv. — Voyez Prud'homme. — Tableau chronologique de leur règne, d'après les sources ar-

méniennes. VII., 234. — d'après différents savants. *Ibid.* 237. — Leur tableau généalogique. *Ibid.* 235.

SAULCY (E. de) publie une Étude sur la série des reis inscrits à la salle des ancêtres de Touthmès III. Compto rendu do cetto publication. III, 553. --- a rédigé la rapport sur le progrès des ótudos, assyriennes en France, jusqu'on, 1866. XI, 290. — pubbe un travail sur une inscription nabatéenne et surdes coffrets juifs funéraires. XII, 80 (rap. an.). - public une étudo chronologique sur les livres d'Esdras et de Néhémie. XVI, 49 (rap. an.). lit à l'Académie un mémoire sur le tombeau d'Hélène, reine de l'Adiabène, Ibid. - M. Renan e publié des observations sur co sujet Ibid. 50. - présente à l'Academie un coffret ou ossuaire, portant un graffito hébraique. Ibid. — publie un niémoire sur le costume sacerdotal des Juifs, Ibid. - Lettre à M. le baron de Slane sur trois monnaies inédites de Khaied-ibn-el-oualid, de lezidibn-Abou-Sofyan et d'Abou-Obeidab, généraux du khalife Omar. XVIII, 199 et suiv. -Cette lettre citée dans le rapport annuel. XX, 28. - publie uno lettro sur le site de Capharnaum, de Khorozain et da Bethsaide. Ibid. - public

un mémoire sur les monnaies datées des Séleucides. XX, 28. — publie un mémoire sur la numismatique palmyrénienno et un autre sur colle des Macchabées. Ibid.

Saule. Le charbou du bois de cet arbre sert à clarifier le vin en Ocient. V, 350, note.

Sautayna (L.) et M. Charleville publient: Lo code rabbinique Eben Haézer traduit par extraits avec les explications des docteurs juifs, la jurisprudence de la cour d'Alger et des notes comparatives do droit français et da droit musulman.

Tome 1<sup>er</sup>: Traités Ichoth et Kidouschin. XII, 91 (rap. an.).

Savitat (Épisode de), extrait du Mahabharata et publié par M. Kossowier. II, 108 (rap. an.).

Sawad (Description du), dans la géographio d'ibn Khordadbeh. V, 231.—(Tableau statistique du). Ibid. 237.— Historique de l'impôt de cette province. Ibid. 242.

SAYANA. Quelle autoritó on doit accorder à son commentaire des Védas. Travaux sur cotte question. X. 46 (rap. an.).

SAYYIDI HASAN public à Tunis des gloses sur le Qatr an-nidà, ouvrage grammatical d'Ibn Hischam, XV, 153.

Schard, eélèbre ouvrage d'Avicenno, cité. I, 501.

Schän Mänän Risällesi, recned

d'histoires amusantes, en turc. XIV, 74.

Schan-Namen. Passage de ee fivre, relatif aux mots hindisah et handasi. I, 507 et suiv. — On en publie des extraits à Constantinople. VI, 65 (rap. an.); XI, 470. — M. Mohl publie les tomes V et VI de son édition de ce livre. XII, 57 (rap. an.).

Schän ou Geda, histoire du roi et du mendiant, par Yahya

Efendi. XIV. 76.

Schäul. Des extraits de ce poête et d'autres sont publiés à Constantinople. XIV, 88. Voyei Yumni Efendi.

Schähinschän. Souverains qui portent ce titre, d'après Ibn Khordadheh. V. 257.

Schaustân, roi sassanide. Son règne, d'après un auteur arménien. VII, 220.

Schams an-nin (Ad-Dimischqi).
Sa Cosmographic est publice.
XII, 108 (rap. an.). — La
partic de cet ouvrage relative
à l'Espagne est traduite en
danois. Ibid. 109. Voy. Mekren,

Schams ad-phs (Al-Mawsili). Son poème sur la dactylonomie est traduit par M. A. Marre. XVI, 74 (rap. an.).

Schams Ab-Din (Mohammed).
Voyez Mohammed (Schams addin.

SCHANGHAI. La Société asiatique de cette ville est reconstituée et a repris le cours de ses publications. VIII. 42 (rap. an.). Schän Zaden. Ses gloses aur le Sakki Djedid, commentaire de l'ouvrage de jurisprudence de Zià Efendi. XIV. 72. — Sa chronique des événements compris entre les années 1223 et 1225 de l'hégire paraît à Constantinople. Ibid. 90.

Schanschourl, auteur d'un commentaire sur la Morschidali. I, 64.

Schipoun I, roi sassanide. Son histoire, d'après des sources arméniennes. VII, 146. Voyez aussi Sapor. — II, roi sassanide. Son règne. Ibid. 150. — III, roi sassanide. Son règne. Ibid. 157.

Scha'nani, mystique arabe du xvi' siècle. Notice sur ce personnage. par M. A. de Kremer. XI, 253 et suiv. — Voyez Kremer. — M. Fluegel a publié un travail sur ce personnage et sur ses écrits. Ibid. 271; XII, 107 (rap. an.). — Une autre notice sur ce personnage et sur son ouvrage: Balance de la loi musulmane, est publiée par M. Perron. XVI, 72; XVIII, 37 (rapp. ann.).

Schandri' AL-ISLAM (fi mashil al-halal wa'l-haram), traite de jurisprudence schiite de Nadjm ad-din al-Mohaqqiq. Kazem Beg en a commence la publication avec une traduction russe. Compte rendu de ce qui a parn. I, 295.

## 492 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

M. Querry le traduit en français. Compte rendu du premier volume de cette traductiou. XVIII, 217; — dans le rapport annuel. XX, 39.

Scharh al-Izhâr, commentaire du Kitâb al-Izhâr, ouvrage de logique grammaticalo. XI, 478. Scharh al-Kâpiyyah, commen-

Scharh al-Kapiyyah, commentairo de l'ouvrage grammatical Kanyah, paru à Constantinople. XIV, 67.

Scharh 'Aldan, commentaire arabe sur l'ouvrage 'Aldah, paru à Constantinople. XIV, 71.

Schanf'ar (شريعة), la lettre do , la loi. Sa définition. VIII, 137. Schäsch (Itinéraire do Merw à), dans la géographied Ibn Khor-

dadbeb. V. 263. Schath (מת). Ce mot phénicien correspond à l'hébreu שנה II, 179.

Scheba' (усу). Ce mot est donné comme étymologie de Zenis (quo vido). I, 48.

Scherát Schenfr Schamm, commentaire d'Ali al-Qári sur l'ouvrage de théologie Schefái Scherif, paru à Constantinople, XIV, 82.

Schefer (Ch.) communique à M. de Slane un manuscrit de l'ouvrage de Qodàmà. I, 80.—est nommé membre du Consed. XIV, 6.—cemmunique à M. Sachau un manuscrit du Tarikh al-Hind d'Albiroûni. XIX, 485, note.

Scheflq - Namen, chromique de Schéfiq, récit des événements arrivés à Andrinople en 1703, sons Ahmed III. XIV, 69.

Schehadet-Namen. Cet ouvrage de Weisi paraît à Constantinoplo. XI, 482.

SCHEIKH AL-ISLÂM, dignitaires ottomans. On en public une biegraphie à Constantinople, depuis Schems ed-din Fénari. XI, 486.

SCHEIKH NEDIDI. C'est un des noms du diable. IV, 156, note. SCHEIKH SALMÄN, mouillage do la mer Reuge. XVII, 32.

Schen Schan. Sa chronique est traduite de l'hindoustani par M. Garcin de Tassy. VI, 84. (rap. an.).

Schener Krâtem. Son diwan paraît à Constantinople. XIV, 75.

Scheschar. Communication de M. Harkawy sur ce mot difficile de Jérémie. XVI, 306.

Voyez Harkawy.

Schewqi Schanii el. Fenani, commentaire du commentaire sur l'Isaghoudji de Fenari par Schewqi. XIV, 71; XVIII, 144. Voyez Fenari.

Sem-Fou-Lion, catalogue des écrits chinois sur la poésie, en divers genres. X, 299.

Schi-King on Livre des vers, ouvrago chinois. X, 242. — M. de Rosny annonco qu'il s'occupe de composer une grammaire et un lexique de cet ouvrage. V, 169. Schi-Kouet, divination par l'herbe aux mille feuilles. Ouvrages chinois sur cette matière. X, 315.

Schiefrer (A.) public des sentences tibétaines à la suite des Indische Sprüche de Bothlingk. IV, 93 (rap. an.). public un mémoire concernant les travaux du baron d'Uslar sur l'idiome kazimuk, XII, 143 (rap. an.).

SCHIER (C.) public un opuscule intitudé: Globus coriestis arabicus qui Dresde in regio Museo mathematico asservatur. Note sur cette publication. VII, 99; — dans le rapport annuel, XII, 109.

Schinkb Ad-Dln (Ahmed, Ibn Hadjaral-'Asqalani). Son Nokbbat al-Fikr wa Nozhat an-Nazr est publié par Nassau Lees. 11, 33 (rap. an.).

Schlija Ad Dîn (Ahmed al-Kalyoubi). Quelques chapitres de son traité do thérapeutique publiés et traduits. VI, 378 et suiv. Voyez Sanguinetti. — Sa biographio. VI, 383...

SCHITE (Secte). Traité en turc sur cette secte. XI, 475.

Schiffes (Jurisprudence des).

Voyez Kazem Beg, Querry.—
(Doctrine des). Aperçu de son développement. VIII, 357.—

Pourquoi les Schütes sont enclins au prosélytisme. Ibid. 376.

Schin-Sien, ouvrages chinois sur

les esprits protecteurs. X, 328.
Schinasi Evendi public à Constantinople le journal ture Taswiri Efkiàr. II, 229, 233; V, 171.— est un excellent typographe. II, 248, 249, notes.— public un recueil de proverbes ottomans. II, 269.— Nouvelle édition. XVIII, 147.— On public une nouvelle édition de son anthologie turque. Ibid. 146.— un choix de ses poésies. Ibid. 148.

Sching-cam, plat annamite. III, 85.

Schioqi-Sălis-Deptendâni, soussecrétaire d'État pour l'Anatolie. III, 467.

Schin ou Schekar. Titre d'une partie d'un résumé du Mesnewi. XI, 476. Voy. Mesnewi.

Schraouven, roi sassanide. Son histoire, d'après un auteur arménien. VII, 215.

Schlasintweit (E.) public son ouvrage intitulé: Buddhism in Thibet. II, 121 (rap. an.).
— est nommé membre de la Société. III, 551. — public le texte et la traduction d'un ouvrage tibétain sur l'bistoire des rois du Tibet, intitulé:. Gyelrab. XII, 151 (rap. annuel).

Schlecita-Wssehadadresse à la Société asiatique le texte et la traduction do la relation turque de la prise d'Aiger par les Français (par Abmed Efendi). II, 15, 16 (rap.an.). — publie une collection de proverbes ottomans. VI, 69 (rap. an.).

Schlegel (G.) public un roman chinois et des études sur les mœurs de la race chinoise. XII, 157 (rap. an.).

Schleichen (A.) public son Compendium de grammairo comparée des langues indo-européennes. II, 136 (rap. an.).

— Sa notice nécrologique.

XIV, 22 (rap. an.).— Son ouvrage sur la théorie de Darwin et la science du langage est traduit par M. de Pommayrol. XVI, 21 (rap. an.).

Schlimmer (Le D') a traduit en persan des ouvrages de médecine. IV, 80 (rap. an.).

SCHLOTTMANN public un travail sur l'inscription d'Eschmoun'exer. XII, 75 (rap. an.).— Examen de ce travail par M. J. Derenbourg. XI, 87 et suiv. SCHMIDT (W.) est nommé mem-

Scincipt (W.) est nommé membre de la Société. VI, 571.

Schmoelders (A.). Son ouvrage intitulé: Documenta philosophiæ, Arabum, contient les 'Oyoun al-masáil d'Alfárábí. I, 59.

Schenreldan (J. M.) public, en syriaque et en karsebouni, le Livre de l'Abeille de Salomon, évêque nestorien. XII, 99 (rap. an.).

Scholastiqua, chrétien qui a voyagé dans l'Indo aux premiers siècles de l'ère chrétienne. I, 429. Schou-Kino ou Livre des annales.

1, 88; X, 238. — Il fait mention d'une éclipse qui se produisit en Chine, 2159 ans avant notre ère. XI, 370. — Traduction d'un chapitre de ce livre, intitulé: Yin-tsching, expédition ordonnée pour châtier deux astronomes coupables de négligence dans leurs devoirs. Ibid. 372. — Cet ou-

VI. 92; XII. 154 (rapp. ann.). Schou-Sou-Lion, catalogue de la science des nombres. X. 309.

vrage est publié par M. Legge.

Schnouden (M.) public une grammaire phénicienne. XII, 77 (rap. an.).

Schultes. Voyer Hoffmann et

Schwab (M.) publie la traduction du traité des Beräkhöth du Talmud de Jérusalem et de celui de Babylone. XX, 32 (rop. an.),

Science (Maximes orientales sur la). VIII, 152.

Sciences diverses (Ouvrages de) publiés à Constantioople. XI, 472, 478, 486; XIV, 78, 92; XVIII, 138, 150.

Scientifique (École) de Baghdad. Voyez Sédillot.

Scherophthalmie. Manière de traiter cette maladie, suivant un médecin arabe. VI, 457.

SCYTHES (Les) sont les Yue-tchi des Chinois. I, 430.

Sz. Ce mot chinois désigne la soie. Formes qu'il a prises en passant dans les langues de l'Europe. I, 123.

Séances de Hariri. Voyez Hartri. Sebebchénès: M. Wicliffe-Goodwin public quelques erticles sur ce Pharaon et sur Sémempsès. XII, 130 (rap. an.).

SEBUNTEGUIN. Une histoire de ce prince a été écrite par Beihaqî. II, 90, 91 (rep. en.).

SED. Voyez Set.

SEDARIM. (Divisions de la Bible en). XVI, 529.

SÉDILLOT (Am.) publie une broehure intitulée: Courtes observations sur quelques points
de l'bistoire, de l'astronomie et
des mathématiques chez les
Orientaux. II, 54 (rap. en.).
— publie un mémoire sur l'origina de nos chiffres. VI, 50
(rap. en.). — publie un article
sur l'estronomie et les mathématiques elunoises. XVI, 91
(rap. an.). — publie un mémoire sur l'école scientifique
de Baghdåd. XVI, 74 (rap.
en.).

SEDJESTÁN (Route du Kermán au), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 276. — Voy. aussi Núnroùz.

Sepen Deprendâni ou Ordou-Desterdâri, payeur général de l'armée, en Turquie. III, 477.

SEFER HAMMISWÖT de Maîmonide. Les questions edressées au sujet de ce livre per Rabbi Daniel au fils de Meïmonide sont publiées par M. Beer Goldberg. XVI, 54 (rap. an.).

Sépen Scha'aschoum, ouvrage de Joseph ben Moir ben Zebarah, M. Brill le publie. XVI, 59 (rap. en.).

SEFER TAGRIN ou le Livre des couronnes. Cet ouvrage est publié par M. l'abbé Bargès. Compte rendu. IX, 242.

SEIF AT-TÍDJÁN. Ce roman erebe est publié par M. Perron. II, 57 [rap. en.].

Seigle (Noms du) chez les anciens et chez les Arabes. V, 209. Seize. Noms divers de ce nom bre chez les Indous. I, 289. Selaniqui Tarikhi. Voy. Mous tafa Efendi de Salonique.

Séléné (Σελήνη). Ce mot est donné comme étymologie de Celentis (quo vide). I, 51.

SELEUCIDES. Un traveil sur l'histoire de cette dynastie parait
dans un journal turc. II, 236.
— (Monnaies datées des).
M. de Saulcy publie un mémoire sur ces monnaies. XX,
28 (rap. an.).

SÉLIM I. Ses dispositions administratives. IV, 277.—II. Ses dispositions administratives. Ibid. 282.—III. Ses dispositions. V, 127.

Sélim Géohomy est reçu membre de la Société. XIII, 483. Sémempsès. Voyez Séberchérès.

Sémèn, région de l'Abyssinie, citée sur l'inseription d'Adulis. II, 352. Seminamis. M. Lenormant public un mémoire sur cette reine.

XX, 31 (rap. an.).

Seminous (Pronom personnel).
Étudo qui paraît sur ce sujet.
XII. 67 (rap. an.).—(Verbe).
M. Renan public un travail
sur ce point de grammaire.
XVI, 34 (rap. an).

SÉMITIQUES (Langues). Divers travaux do grammaire comparée de ces langues et études sur leur parenté primitive avec les langues indo-curo-péonnes. Voyez Burgess (W. R.), Derenbourg (H.), Guyard, Marle (De), Raumer. — (Inscriptions). Voy. Inscriptions.

Sexart (E.) est reçu membre de la Société. XI, S23. — Kaécâyanappakaranam, grammaire pâlie de Kaécâyana, sûtras et commentairo publiés avec une traduction et des notes. XVII, 193 et suiv. — Suite. Ibid. 361 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. XX, 16. — est nommé membre du Conseil. XX, 6.

SEND BEN ALI, auteur d'un traité du calcul indien, l. 490, 514. SENOUSÉ, théologien musulman. M. Cherbonneau publie une noticesur ce personnago. XVI,

78 (rap. an.).

Sénouri (L'archimandrite). M. E. Révilloût publie une notice sur ce personnage. XX, 48 (rap. an.).

Sentences tirées des œuvres et

des paroles des Awlia (Saints musulmans). VIII, 13S. — en sanserit et en tibétain. Voyez Bæthlingh, Schiefner.

SEPHER. Voyez Sefer.

SEPT. Nom de ce nombre, au moyen âge. I, 47. — Noms divers de ce nombre, chez les Indous. Ibid. 287.

Septante (Version syriaque des). M. Ceriani en public une partic. VI, 54 (rap. an.).

SER (fleure). Ce serait le fleuve Janne ou Hoang-ho. I, 324.

Sga, journal arménien paraissant à Constantinople. V, 173.

SERA-METROPOLIS. Co nom désigne la ville do Singanfou. I, 332.

Sère. Ce mot répond au chinois Se, nom de la soie. I, 123.

Senerdis (He de), décrite par Iba Khordadbeh. V, 285. — Voyez Ceylan.

Sènes. Ce sont les Sinæ ou Thinæ. I, 121. — Ils auraient envoyé une députation à Anguste. Ibid. 181. — Observations de M. de Khanikof sur ce peuple. II, 299. — (Pays 'des). A quelle époque ce nom de la Chine s'est transmis eu Europe. I, 111. — Suivant M. de Khanikof, ce pays scrait le Cachemire. II, 302 et suiv.

Série, pays des Sères. Ce qu'en dit Pausanias. I, 324.

SEAPENT (Culto du) dans les con-

trées bouddhistes de l'Inde.
- M. Fergusson publie un ouvrage sur ce sujet. XIII, 160.

SERPOURE VARIAN (M<sup>Re</sup>) est nommée membre do la Société asiatique. XIII, 483.

Serverzaden Mohammed Bey a composé en ture un traité de la tenue des livres en partie double. II, 227.

Servie. Documents turcs relatifs à ce pays et à d'autres. Voyez Oermeri Kitáb.

Séska, peuple cité sur l'inscription d'Adulis. II, 354.

Sésostais. M. Maspero publie un essai sur la jeunesse de ce prince, à la suite de sa traduction de l'hymne dédicatoire du temple d'Abydos. XII, 131 (rap. an.).

SET ou Sed, époux de la déesse Anat. X, 160.

Skn I, roi egyptien. M. Pierret public une étude sur son tombeau. XVI, 85 (rap. an.).

SEVERINI (A.) public des dialogues chinois. Compte rendu do cet ouvrage. VIII, 265. public quelques observations sur le monosyllabisme du chinois. XII, 154 (rap. an.).

Sevietnik, journal bulgare paraissant à Constantinople. V.

S1-YU-KI, relation du voyage de Fehan-Tchoun à l'occident de la Chine. Voyez Palladius (Rév. P.), Pauthier.

SIAM. Suivant d'Anville, les

Grees du 11<sup>a</sup> siècle de notre ère auraient connu eo pays. I, 90. — M. Bastian publie une relation de son voyage dans ee pays. XII, 160 (rap. an.). S110-'Hron ou la Petite Étude, ouvrage chinois. X, 264.

SIAO-SCHOUE-KIA, école de la littérature légère et des romans. Ouvrages chinois de cette catégorie. X, 292.

SIBAWAIHI. Les chapitres de sa grammaire concernant les pluriels ont été publiés par M. H. Derenbourg. XII, 67 (rap. an.).

Sibřnie (Chants populaires des tribus turques et tartares de l'Altaï et de la) que publie M. Radloff.XII, t42 (rap. an.). Sibylue de Cumes. Ses prédic-

tions. I, 133 et suiv.

Sicż (É.) publie un Essai sur la constitution de la propriété du sol, de l'impôt foncier et des divers modes de perception de cet impôt dans l'inde. Compte rendu de cet ouvrage. X, 371; — dans de rapport annuel. XII, 44.

SIDDHANTA. Voyez Sindhind.

SIDDHANTA SIROMANI. Cot ouvrage d'astronomie est traduit par M. Wilkinson. II, 111 (rap. an.).

Siddhi-kur (Contes du). Voyez Jülg.

SIDOINE APOLLINAIRE. Fragment de son discours à Majorien., I, 417. — Fin de son discours. I, 420. — Son discours à Anthemius, successeur de Ma-

jorien. Ibid.

Sieou, terme chineis d'astronomio. Ce ne sont pas les Nak-schatras. I, 83. — Voy. Nak-schatras.

Sign ou Signon. Ce mot désigno le zéro. I, 469. — Il aurait donné naissance au mot zéro. Ibid. 522. — au mot chiffre. Ibid. 524.

Sighten, peuple cité sur l'inscription d'Adulis, II, 350.

Sinin, dictionnaire de Djawhari.
On se propose de le publicr.
X, 338, note.

Sirnat - Noumái - Ersin, grand traité d'hygiène par Moustafa Bey. XI, 472.

SIMMAT OU MARAZ, traité d'hygiène, par Fuzouli. XI, 479. SIMON. Ce mot arabe surait donné naissanco à notre mat

zéro. Ce qu'il faut en penser, I, 523.

Sikken. Ce mot signifie, on turc, monnaie de bon aloi, par opposition à techuruk et à zuiouf, III, 432.

Sila (Pays do). Ce qu'en dit Ibn Kbordadbeh. V. 294, 522.

Siek, ville citée sur une inscription d'Axoum. II, 367.

Silsiler Nagschibendityeh, biographio des Nagschibendis qui parait à Constantinople. XI, 482.

Sasuet Az-ZAHAB, ouvrage de Mohammed Bokhári, traitant des principes constitutifs et de la discipline de l'ordre des derwiches Naqschibendis, traduit en turc, IL, 219.

Simeon (Tribu de). Elle aurait émigré en Arabie, sous le règne do David. IV, 436, 440. — Elle aurait été jusqu'en Éthiopie. Ibid. 438.

Simon (G. E.) est nommé membre de la Societé. XIV, 131. — publie un mémoire sur l'agriculture on Chine. XX, 52 (rap. an.).

Sinăn public un traité d'architecture en turc. XI, 473.

Sinàn (Ibn al-Fath), mathématieicn arabo, auteur d'un traito du calcul indien I, 490, 514.

Sixon (Villes principales du), dans la géographie d'Ibn Khordadheh. V. 278. — (Fleuve du). Ibid. 524. — (Littérature du). Voyez Trumpp.

SINDHIND. Ce mot arabe, équivaut au sanscrit Siddhanta. I, 474. Étymologie de ce mot, suivant un auteur arabe. Ibid. 478.— Voyez Mohammed ben Ibrahim al-Fazdri.

Sindia (Route de Beled à), dans la géographie d'Ibn Kherdadbeli. V. 466.

Sines (ou Sinæ), nom des peuples de l'extrême Orient, chez les Grecs et les Romains. I, 121. — Ce qu'on dit l'auteur du Périple. Ibid. 352. Voyez Sères, Sinim, Thinas. Sixer (A.) est nommé membre do la Seciété. X, 9.

SINGALAIS. Voyez Cingulais.

Singanpou. M. Panthier a public une dissertation sur l'inscription qui s'y trouve. I, 337. — Voyez Sera-Metropolis, Thine. Sinin (Durid). Des interprètes

de la Bible ont vu dans ce mot lenom des Chineis. I, 124. Sion, journal arménien parais-

Sion, journal arménien paraissant à Jérusalem. VIII, 440.

Siounie (Histoire de ) par Stéphanos Orbélian. Elle est traduite de l'arménien par M. Brosset. XII, 64 (rap. an.).

Stros, nom du zéro au moyen ågc. I, 47. — On a voulu détiver ce mot de l'Arabe Sifr. Ce qu'il faut en ponser. Ibid. 243.

Siga-Kawa-Sabouno, auteur d'un traité en japonais aur la culturo du mûrier et l'éducation des vers à aoie. M. do Rosny e entrepris la traduction de son ouvrage. VI, 261, 262.

Siran, appareil employé en Arabie pour empêcher les petits chameaux de teter. Se description. XVII, 100.

Sinn al-asahn (fi ma'rifat aldjawāhir wa 'l-abdjār'), traitė des pierres precieuses. XI, 13.

Sien al-Layalı (fi 'l-qalb wa 'libda'l), dictionnaire arabe par Faris Schidyaq, dont la première partie o paru. Notice sur cette publication. XV, 152. Six. Nom de ce nombre au moyen age. I, 47. — Divers noms de ce nombre, en sanscrit. Ibid. 287.

Siyani Nenî Tendjoumêsi, traduction turque d'une Vie de Mahomet parue à Constantinople. XIV, 77.

SIYARI WEIST, biographie de Mahomet par Weisi, publiée en turc, avec un index, à Constantinople, XVIII, 138.

Skanda Pounana. Il en paraît une partié à Bombay. II, 103 (rap. an.). — Voyez Voisakamahatniya.

SLANE (M. G. DE). Sa notice sur Codama citée dans le rapport annuel: II, 15. - Note supplémentaire à l'article sur Codama. I, 80. - fait paraître le premier volume de sa traduction des Prolégomènes d'Ibn Khaldoun. II, 46 (rap. an.); — le second volume. IV, 52; VI, 46 (rapp. ano.); - to troisième et dernicryolume. XVI, 68 (rap. an.). - Article do M. R. Dozy sur cetto traduction. XIV, 133 et suiv. — prépare la publication des derniers volumes de sa traduction de l'ouvrage biographique d'Ibn Khallikan. VI, 22; VIII, 35; X, 48 (rapp. ann.). — public le troisième volume de cette traduction. XII, 112 (rap. an.); le quatrième et deroier volume, XX, 37 (rap. an.).

SLAYES. Notice que M. Chwolson publie sur ce peuple et sur d'autres, d'après Ibn Dasteh. XIII, 484.

SMALL (G.) public un manuel de Ialittérature sanscrite. Cempte rendu de cet ouvrage. VIII, 436.

SMITH (G.) public: The phonetic values of the cuneiform characters. — History of Assurbanipal, translated from the cuneiform inscriptions. Article de M. Oppert sur ces deux publications. XIX, 101 et suiv.

SMITH (W.) et C. Grove publient an dictionnaire de la Bible intitulé: Dictionary ef the Eible, comprising the antiquities, biegraphy, geography and natural history. IV, 37 (rap. an.).

Sobol al-Islâm, biegraphie du père et de la mère de Mahemet, parue à Constantineple. XVIII, 149.

Soaniéré. Ouvrage turc qui parait sur cette matière. XI, 479.

Société ASIATIQUE. On propose de transférer ses manuscrits orientaux à la Bibliethèque Nationale. I. 532; II. 5, 8; VIII. 253. — Une commission est nommée pour faire un rapport sur l'état de ces manuscrits. II. 273, 533. — Ses manuscrits tameuls sont transférés à la Bibliothèque Nationale. VIII. 253, 416. —

Deux manuscrits géorgiens lui appartenant sont transférés à la Bibliethèque Nationale. IX, 397. - Elle quitte sen local du quai Malaquais pour s'installer rue Vivienne. VII, 97. - Elle ebtiendra un lecal de l'Etat. XII, 13; XVIII, 12. — Elle est infermée par M. Mohl que M. le Préfet de la Seine lui accerde un lecal dans le palais du Luxembourg. XVIII, A32. - Elle est installée dans ce neuveau local. XIX, 99; XX, 10. - Son règlement. VIII, 76. — On lit un neuveau règlement projeté pour sa bibliothèque. VIII, 5e7. — Ce nouvean reglement. IX, 88. - (Discours de M. Garcin de Tassy sar la). X, 7. — Quelques détails sur ses affaires. X, 14. Elle recoit une somme de 300 francs du decteur Desportes peur un prix. X, 178. - Elle nemme une cemmissien pour rédiger le programme de ce prix. XI, 272. --Programme de ce prix. XII, 5. Elic eccepte la démission de son ancien libraire, M. Labitte. XV, 521. - nomme M. E. Leroux son libraire. XVIII, 212. — Détails sur la publication de l'euvrage d'Albîroûnî, qu'elle a entreprise. Voycz Albirount.—Son journal. Voyez Journal.

Société assatique de Calcuita.

Elle scinde en deux parties son journal. VIII, 28. Voyez Journal de la Société asiatique de Calcutta.

Société de géographie de Paris.

Elle écrit à la Société asiatique pour provoquer une souscription destinée à couvrir les
frais d'un voyage à travers
l'Afriquo centrale. IX, 87.—
de Genève. Elle demaode l'échange de son Journal avec le
Journal asiatique. IX, 396.

Société de Linguistique. Ello publie son premier fascicule. XII, 27 (rap. an.).

Societé ottomane des sciences et des lettres. Voyez Medimouai funoun.

Sociétés asiatiques et orientales de Bombay, de Ceylan, de Londres, etc. Voyez Journal.

Socia (A.) publio les poésies do 'Alqamab. XII, 106 (rap. an.).

— et H. Thorbecko se proposent de publicr lo Sihâh de Djawharî, X, 338, note.

Soral, l'bérétique. Énumération de ses États dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 459.

Socialn, le Berbère. Énumération do ses États. V. 458.

Soie. C'est un produit de la Chine. I, 125. Voyez So. —
Date de son introduction au Khoteo. Ibid. 126. — Ce qu'en dit Abou Zeid. Ibid. 330. —
Croyànces d'anciens auteurs relativement à ce produit,

I, 375. — (Vers à). Voyez Vers à soie.

Solaré, peuple cité sur l'inscription d'Adulis. II, 354.

SOLEIMAN Voir Suleiman.

Soleyman, marchand arabe qui a visité la Chine, vers le milieu du xx° siècle. Ce qu'il dit de ce pays. I, 343.

Soliman al-Haratni publio une traduction arabe d'un traité de météorologie, de physiquo et de galvanoplastie. II, 55 (rap. an.). — publie en feuilleton le roman d'Antar, dans lo Bardjis, journal arabe qu'il rédige. II, 58.

Solvet. Sa mort est annoncéo. XVI, 16 (rap. an.).

Solwan Al-Mora (fi 'odwan alatha'), par Abou Haschim, Ibn Zafar. Cet ouvrage parait à Tunis. XV, 154. — On en public une version turque. XIV, 86, 87.

Somadeva, auteur du Kathâsaritsâgara. Voyez Brockhaus.

Somaidan(s سنباد), émeri. Étudo sur cette pierre; ses différents noms. XI, 178.

SOPHIE (Mosquée do Sainte-). Voyez Mosquée.

Sorr (F.). Sa notice nécrologique. VII, 99.

Sorgho ou dourrah. Voy. Dourrah.

SOROMENHO (A.) est nommé membre de la Société. XII, 5. SOTHIAQUE (Période). Un mémoiro paraît sur la date de soo re'nouvellement, XVI, 85 (rap. an.).

Soubhi Bey, numismate ture contemporaiu. II, 234. — Il possède des monnaies frappées à Bassora, sous le khalifat d'Ali. Ibid. note. — public un travail sur les monnaies musulmanes. Ibid. — public un article sur la dynastie des Sélencides. II, 236. — public une version turque de l'histoire universelle d'Ibn Khaldoun, sous le titre de Mistàh al-'Ibar. XI, 467, 468.

Sofe, plante marine qui a donné son nom à la mer Rouge. Dissertation à ce sujet. XVII, 17. Souris. Il paraît à Constantinople un traité sur leur pratique illicite qui consiste à tourner

475.

Soupisme, mysticisme oriental. Voyex Brown (J. B.), Kremer (A. de), Palmer, Raverty.

pendant le Zikr (oraison). XI,

Soul, dynastie Ton-kione (tur-

, que). III, 348, 490.

Soûn-Nâmen, récit des fêtes données à l'occasion de la naissance du sultan Moustafa III. Cet ouvrage peraît à Constantinople, XI, 478.

Sourascutra (Les monnaies frappées par des satrapes de) ont servi à Priusep pour déterminer la forme la plus ancienne des chiffres indiens. I, 71.

Sousa (Royaume de), cité sur l'inscription d'Adulis, II, 358.

Southa (Le) des quatre préceptes. VIII, 269. — du Petit Véhicule. Ibid. 280. — du Grand Véhicule. Ibid. 299. — des quatre perfections. IX, 269. — en &2 articles. Il est publié par M. Feer. XII, 50 (rap. an.). — des quatre vérités. XV, 345. — (Dahara). Étude sur ce soutra. XVI, 24 (rap. an.). — de la grande bénédiction. XVIII, 298. — Voyez Feer.

Southas. Voyez à chaque titre de Soutras.

Soutrouk-Nahourta, roi d'Elani.
On possède de ses inscriptions.
I. 18.

Souverains. Leurs différents utres, d'après Ibn Khordadbeh. V, 256.

Sovoëri. Noto de M. Defrémery sur un passage do cet auteur. XI, 462. — Il parait à Constantinople une suite de son ouvrage sur la révélation du Koran. Ibid. 482. Voyez Aboû Yoùsef Ardébilt.

SPANINES. Voyez Hyspasines.

Specur (E.) est nommé membre de la Société. VIII, 5.

Spance Handy public unc refutation du bouddhisme. XII, 49 (rap. an.).

Spuknes. Évaluation par Archimède de sphères de différents diamètres. I, 269.

SPIEGEL (F.) public un ouvrage intitulé : Die altpersischen Keilinschriften. II. 79 (rap. an.). — public le troisième volume de sa traduction du Zeodavesta. II, 82. — Il paraît une traduction anglaise de sa version du Zendavesta. Compte rendu de cette traduetion. III, 369. - public le premier volume de son commentaire sur le Zendavesta. VI, 61 (rap. an.). - public un ouvrage posthume de Windisehmann intitulé : Zoroastrische Studien. Abhandlungen zur Mythologio uod Sagengeschichto des alten Iran. IV, 74 (rap. an.). - public un ouvrage intitulé : Eran, das Land zwischen dem Indus und Tigris. Ibid. 75 (rap. an.). - publie une grammaire de l'ancien hactrien (zend), suivie d'un appendice sur la langue des Gåthås, XII, 51 (rap. au.). -publie une lecture sur la vie de Zoroastre. Ibid. - continue ses études comparatives sur le persan, l'ossète et l'arménien, Ibid. 64.

SPINELLE. Étude sur cette pierre précieuse. Ses différents noms chez les anciens et les Arabes. XI, 109.

SPIRITUALISME ORIENTAL (Mollà Schâb et le), par A. de Kremer. XIII, 105 et suiv. — Voyez aussi Soufisme.

Sprenger (A.). Détails sur son édition du Dictionary of the technical terms used in the sciences of the Musulmans qui a été achevée par Nassau Lees. 1, 534; II, 66 (rap. ac.). — a retrouvé à Lueknow un volume de Tabari. II, 25 (rap. an.). — Ses travaux sur Maltomet. II, 26; VI, 33 (rapp. ann.). — public la première partie de son ouvrage intitulé: Die Post- und Reiserouten des Orients, mit 16 Karten. VI, 40 (rap. an.).

Shauta Sutha d'Açwalayana, Voy. Açwalayana.

Sse-KI, mémoires de Sse-matsien, historiographe chinois, cités. I, 88.

Sse-Schou. Cet ouvrage doit être publié par M. Legge, dans zon édition des classiques chinois. Voyez Legge.

STADE (Évaluation du) par Archimède. I, 268.

STADLER (A. de) traduit du russe un ouvrage de M. Emin sur lo paganisme arménien. VI, 73 (rap. an.).

STEINER (H.) public une étude sur les Mo'tazilites ou libres penseurs de l'islamisme. VI, 42 (rap. an.).

STEINGASS (D') est nommó memhre de la Société. VIII, 5.

Steinschneider a appelé l'attention des savants sur uo ouvrage de Djawbari qui traite des secrets des magicieos, des bateleurs, etc. X, 51 (rap. an.). Voyez Djawbari. — adresse à M. le prince Boncompagni une lettre sur quelques manuscrits

#### 504 OCTOBRE-NOVEMBRE-DECEMBRE 1872.

arabes de mathématiques. XII , 117 (rap. an.).

STEINTHAL. Voyce Lazarus et Steinthal.

Stèle araméo-égyptienne inédite, publiée par M. Lenormant. X. 511 et suiv. — bilingue prouvant que sous Darius, fils d'Hystaspes, on avait commencé à percer l'isthme de Sucz IX, 238. — do Canopus. Voy. Canopus. — égyptienne de Djehel-Barkal quo publie M. Maspero. XX, 46 (rap. an.). du templo d'Hérode. Voyez Hérode. — de Mescha. Voyez Mescha. — Voyez encore Inscriptions.

STERZLER (A.) public avec traductioo les règles de la vio domestiquo, par Açwalayana. VIII, 39 (rap. an.). — traduit du danois un mémoire de Westergaard sur l'annéo de la mort du Bouddha. XII, 49

(rap. an.). ·

STICKEL public un certain nombre d'inscriptions sur plomb découvertes à Hamadan, X.

50 (rap. an.).

STORBE (O.) public une histoire des Juifs do l'Allemagne, durant le moyen âge. XII, 92

{rap. an.}.

STORCE (G.) public deux mémoires iotitulés : De declinatione nominum substantivorum et adjectivorum in lingua palica. — Casuum in lingua palica formatio comparata cum

sanscritæ linguæ Compte rendu de ces mémoires. II, 307.

STRABISME. Manière de le traiter, suivant un médecin arabe. VI.

STRABON parle d'une députation indienne que reçut Auguste à Sames, 1, 182. - Ce qu'il dit du commerce avec l'Arabie et l'Inde. Ibid. 305.

STRATON (L'îlo de). Il, 337.

Suawi Erendi public à Paris une gazette en ture, intitulée : 'Oloûm Ghazetasi. XIV, 470. Suzronz (Passago de), relatif aux

députations que les Indieos auraient envoyées à Auguste.

I, 180.

Suez (Itinéraire des invités aux fêtes d'inauguration du canal de), publié par M. Mariette. Intérêt scientifique de cet ouvrage. XVI, 84 (rap. an.). -(Isthmo do). Voyez Stèle.

SUPPIXE A. Son origine et sa filiation dans les langues indocuropécanos, mémoire quo public M. Ludwig, XII, 26 (rap. an.).

Suheili-Zäden. Son ouvrage sur les généalogies turques, arabes, grecques, etc. intitulé Sabáik az-zahab, parait à Baghdåd. XI, 485.

SULEIMAN I (Sultan). Dispositions administratives qu'il prit pendaot son règno. IV, 280. -II (Sultan). Ses dispositions administratives, Ibid. 343.

Suleiman Ependi public un nouveau catéchisme musulman. XVIII, 144.

Suleiman Schapf Ependi public un ouvrage de morale intitulé Bahr al-ma'ânî. XI, 476.

Sulwin Moura, version turque de l'ouvrage d'Aboû Hâschim, Hoddjat ad-diu, Ibn Zafar al-Makkî, intitulé: Solwân al-motă' fi 'odwân al-atbâ'. Cette version, faite par Mehemmed Sa'id Efendi, parait à Constantinople. XIV, 86, 87. Voyez Soleân al-motâ'.

Sumbut-Zadeh Wenni. Son glossaire ture-persan intitulé Tohfei Wehbi est réimprimé à Constantinople. XI, 488; XIV, 68.

Summens (Rev. J.) public un ouvrage élémentaire intitulé: Rudiments of the chinese language, with dialogues, exercises and a vocabulary. IV, 1e5 (rap. an.). — a publié un manuel plus avancé, sous le titre de: Handbook of the chinese language, VI, 93 (rap. au.). — publie un journal chinois, à Londres. VIII, 438.

Sunnan ou tradition musulmane. Son importance pour l'histoire de l'islâm. II, 31 (rap. an.). — Voyez Traditions.

Sunya-Siddhanta cité. I, 446 et suiv. — Il a paru une traduction de cet euvrage dans la Bibliotheca Indica. II, 111 (rap. an.). — M. Whitney l'a traduit

dans le Journal de la Société orientale américaine. II, 112 (rap. an.).

Sustanz ou Ahwaz. Ses districts et ses impôts, d'après Ibn Khordadhch. V, 252. — Ses relais de poste. Ibid. 272. — (Route de la) à Ispahan. Ibid. 279. — Au dire d'Ibn Khordadbeh, on y voit des enfants atteints de la fièvre en venant au monde. Ibid. 523.

SUTTA-PITAKA. Sa composition. XVIII, 256 et suiv.

Syllabathe assyrien (Mémoire sur le) que public M. J. Ménant. XVI, 64 (rap. an.).

SYMMAQUE. Voycz Field.

Syntaque (Apocryphe) sur la mort de la Vierge, que publie M. W. Wright, VI, 55 (rap. au. J. - (Dictionuaire) publiò par M. Payne Smith, Détails sur ce point, VI, 56; XII, 100 (rapp. ann.); XII, 297 (compte rendu). - (Etude sur les voyelles du), par M. l'abbé Martin. XIII, 447 et suiv. — (Grammaire) de Hoffmann. M. Merx en publie une nouvelle édition. XII, 93 (rap. an.). — (Grammaire) de Jacques d'Edesse. M. W. Wright en publie des fragments. Compte rendu. XX, 232, 240 et suiv. — Voyez aussi Bar-Hebreus. — (Version) des Septante. M. l'abbé Ceriani en publie une partie. VI, 54 (rap. an.). - Voyez encere Abbeloos, Barnch, Bichell, Ceriani, Esdras, Exode, Geiger, Genèse, Jérémie, Lagarde (P. de), Land, Martin (M. l'abbé), Perbins, Reper, Schanfelder, Zingerle.— (Néo-), Travaux de M. Noeldeke sur cette langue. XII, 93, 94 (rap. an.).

Syriaques (Documents), relatifs au christianisme, recueillis par feu Cureton, que publio M. W. Wright. VI, 52 (rap. an.]. — Compte rendu des Actes apocryphes des apôtras publiés en ayriaque et traduits en anglais par M. Wright. XX, 232. — (Manuscrits) du Musée Britannique. Le catalogue en scrapublié. VI, 55 (rap. an.). — Compte rendu des deux premiers volumes de ce catalogue. XX, 232, 236 et suiv.

Syars. Travaux de M. Coeje sur les relations de sa conquête par les Arabes. IV, 52; VI, 39 (rapp. ann.).—Ses fletives décrits par Ibn Khordadbeh. V, 526. — Recueil de documents diplomatiques tures, relatifs à ce pays. Voyex Qermezi Kitáb. — Essai sur la domi-

nation française dans cette contrée, durant le moyen âge, que publie M. Rey. XII, 84 (rap. an.). - Etude sur les monuments qu'y ont laissés les Croisés, par M. Rey. XVIII, 26 (rap. an.). - (Voyage en), au xiv" siècle avant notre ère. Voyez Chabas et Wicliffe-Goodwin. - centrale (Inscriptions sémitiques de la). Elles sont publiées par M. de Vogüé. XVI, 34 (rap. an.). - (Inscriptions grecques de la). M. Waddington les publie. XVI, 39 (rap.an.) — (Chronologie et épigraphie de la). Travaux de M. Waddington. XII, 81 (rap. an.).

Syntens (Des études chez les), depnis Jacques d'Édesse jusqu'au x° siècle, XIV, 319. — (La massore chez les) ou tradition karksphienne, par M. l'abbé Martin. XIV, 245 et suiv. — occidentaux et orientaux. Essai sur les deux principaux dialectes araméens, par M. l'abbé Martin. XIX, 305 et suiv.

T

Ta-Hio. Cet ouvrage est publié en chinois, avec une traduction japonaise, par M. S. Hoffmann. IV, 223 (rap. an.).
Ta-Thein. Ce scrait le nom cluinois de l'empire romain. 1, 300, 336. — Ce serait le nom de la Perse. Ibid. 342, note. — Voyez An-tun, Klaproth, Pauthier, Rémusat, Visdelou. Ta'allumi · Pârisi , grammaire persane publiée à Constantinople. XIV, 68.

TABAQATI NASIRI. On public cet ouvrage à Calcutta. IV, 79; VI, 66 (rap. an.).

Tababi. M. Sprenger retrouve un volume do sa chronique à Lucknow. II, 25 (rap. an.).

— Sa chronique est traduite en français. Voyez Zotenberg.

TABERD (M<sup>gr</sup> l'évêque). Ses dialogues cochinchinois sontréimprimés. XX, 49 (rap. an.).

TABLE de Pythagore. Voy. Abacus.
Tâda at-tawânlkii, histoire ottomane par Sa'ad ed-din Efendi.
11, 262.

Tâdiks (Les) sont soumis par Pan-tchao. I, 360.— L'ouvrage de M. Grigorief: Kaboulistan et Kafiristan, contient des recherches sur ce peuple. XIII. 69.

Tarsîu Tibiân, commentaire du Tibiân, précédé de la biographie de l'auteur, ouvrage publié à Constantinople. XI, 481.

Tanénines (Les) tiraient un impôt des provinces du Khorâsân. V, 244. — des provinces de la Transoxiane. Ibid. 247.

Tânn Erendi public, sous le titre de Taqwim al-adwâr, un traité des ères grecque, nabatéenne, bébraïque, etc. XVIII, 151.

TAHRIBI 'OUMOUMIYYEH (iè dăir nizâmnămèsi). Règlement pour le recensement, publié à Constantinople. XIV, 67.

TAHTAWI. Voyez Ahmed Tahtawi. TAICOUR. Voyez Tycoon.

TAKHNÎS de Azhi Baba. Le diwân de Niyâzî sur ce Takhmîs parait à Constantinople. XIV, 75.

TAKHT ALEKABÍR (fi 'l-hisábi 'l-hindi'), ouvrage composé par Modjtabí al-Antaqí, sur le calcul indien. I, 493, note.

TALÂQ (306). Voyez Divorce.
TALBOYS WHEELER public le promier volume de son Histoire
de l'Inde, depuis les temps les
plus reculés. XII, 43 (rap.an.).

TALC. Voyer Talq.

TALÉ-SAB. Ce lac est décrit par E. Cortambert, I, S7.

Talknis d'Ibn al-Banna, traité de calcul. Woepcke le cite à propos du mot hindisah, I, 510. — Cet ouvrage devait être traduit par Wæpcke. VI, 49 (rap. an.). — M. A. Marre le publie avec traduction. Ibid. 50. — (Extrait d'un commentaire du), par Alkalasâdi, traduit, I, 58.

Talkills, ouvrage de jurisprudence, par Isâm ed-din Moustafa. Le commentaire sur cet ouvrage, intitulé Motwal, paraîtà Constantinople, XIV, 70.

Talkills an-nasâin ou resume des bons conseils. Cet ouvrage de Sari Abdullah paraît à Constantinople. XI, 483; XIV, 81.

TALMUD (Le) est utilisé par M. Geiger pour corriger le texte

## 508 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

de la Bible. XII, 87 (rap. an.).

— {Le traité des Beråkhôth du} est traduit par M. Schwab. XX, 32 (rap. an.). — (Mémòire sur la géographio du} qun fait paraîtra M. Ncubauer. XVI, 52 (rap. an.). — de Babylone. M. Rabbinowicz en publie les variantes. XII, 86 (rap. an.).

TALMUDIQUE (Un dictionnaire) et biblique est publiépar M. Hamburger. XII, 88 (rap. an.). — (Encyclopédie) de M. Lampronti. VI, 263, 280.

TALQ (طلق), talc et mica. Étude sur ces pierres. Xf, 237.

Tamanna (Description de), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V. 232.

TAMERIAN. Voyez Timour.

TAMOUL (Dictionnaire) de Miron Winslow. II., 120 (rap. an.). — (Drame) que traduit Coumara Swamy. IV, 95 (rap. an.).

TAMOULE (Langue). Quelques essais de traduction de cette langue paraissent dans la Revue orientale. XVI, 25 (rap. an.).

Tamouls (Manuscrits) de la Société asiatique. Ils sont offerts à la Bibliothèque Nationale. VIII, 253, 416.

Tangaïtes, tribu abyssinienne. If, 354.

Tant, déesse phénicienne. X, 138.

Tanwin at-absin, ouvrago de jurisprudence, par Abmed Tahtawi. Il est traduit en turc et public à Constantinople, XIV, 82.

Tanzimat, réformes administratives en Turquie, sous le sultan Abdul Médjid. V, 148.

TAO-KIA. Ouvrages chinois de cette école. X, 28n.

TAPRODANE. Le chef des ambassadeurs de cette ile envoyés à Rome se nommait Rachias. I, 325. — Voyez Ceylan.

Taqwim al-adwim, traité des ères grecquo, nabatéenne, hébraiquo, etc. publié par Tähir Efendi, à Constantinople. XVIII, 151.

Taqwimi-weqaii-bewleti 'aliyyen, titro du Moniteur ottoman. V, 170.

TARAFA. Le diwan de ce poëte est publié. Voyez Ahlwardt.

Tardieu (F.) est nommé membre de la Société. XV, 332.

Tangoum samaritain. Note de M. W. Wright sur un manuscrit qui en contient un fragment. XV, 525.

Tanînî. Les quarante questions discutées entre ce docteur et Asch'ari sont publiées à Constantinople. XI, 480.

Ta'nîpăr (Kitāb al-) de Djordjānî. Explication d'un vers qui s'y trouve, relatif aux catégories d'Aristete. IX, 255.

Tânîxii al-Hind. Détails sur la publication de cet ouvrage, projetée par la Société asiatique. Voycz Albiroáni. Tanikh AL-HOKAMA. Fragment de cet ouvrage, relatif à l'ambassade indienne qui apporta un traité d'astronomie à la cour d'Almansour. I, 472.

Tanikh Maliki, autre titre de la chronique arabe intitulée Fakhri, X. 360.

Tanikhi Ali Osman, histoire ottomane, par Kheir Oullab Efendi, XI, 477; XVIII, 137.

TARIKHI ÅLI SABORTEKIN, OUVFAGE de Beihaqî. II, 91, note (rap. an.).

TARIERI AYA SOUPIA, histoire de la mosquée de Sainte-Sophie, publice à Constantinople. XIV, 88.

Tankui Beittagi, histoire de Mas'oûd, par Beihaqi. La publication en est terminée par Nassau Lees. II, 90 (rap. an.).

TARKHI DJEWDET, histoire ottomane de Djewdet Efendi. II, 230; XI, 466; XVIII, 136. - Un chapitre de cette bistoire a été traduit par M. Barbier de Meynard. II, 231.

Tarlani Flrodzschan, histoire de Fîrouz Toghluk, roi de Delili. La publication en est terminée par Nassau Lees. II, 89 (rap. an.).

TARIENI MISE, histoire de l'expédition de Bonaparte en Égypte, par 'Abd ar-Rahmân al-Djabartî. Cette histoire est traduite en ture et parait à Constantinople, XI, 477.

TARIKHI NAIMA, histoire ottomane de Naima. XI, 468.

Tarikhi Petschewl, histoire oftemane de Petachewi. Eile parait à Constantinople. XI, 471, 484.

TARIKHI OEMANTSCHEU, histoire de la prise de Kaminice, par Nabi. Elle parait à Constanti-

nople. XI, 471.

Tarikini Qoudamâi Misniin, histoire des anciens Egyptiens que publient Khalil Bey et Djemil Pacha. II, 247, 248, 250.

TARIKHI RASCHID, lustoire ottomane de Răschid. Elle paraît à Constantinople, XI, 477.

Tarlem Timour-Leng, histoire do Timour, d'Ibn 'Arabschâh, tradnite en tuve par Nazmi Zddeh. Elle parait à Constantineple. II, 224. - Elle y est réimprimée, XI, 484.

Tanian Yamini. Appréciation de eet ouvrage historique. II, 91

(rap. an.)

TARIQAT. Définition que donne de ce mot M. de Khanikof. V, 357, note. — Ouvrage qui contient les règles de la Tariqut (vie religieuse), intitulé Hasbibáli Sálik, paru à Constantinople. XI, 481. - Autre ouvragesur cette matière. XIV,

Taniqar-Namen, par Houdâyî. Cet ouvrage parait à Constantinople. XVIII, 142.

TARKHOUNDJI AHMED (Pacha),

## 510 OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 1872.

ministre do Mehemmed IV. Sa réforme budgétaire. IV, 323.

Tansous (Route de) au canal de Constantinople. V, 469.

Tantanes (Chants populaires des tribus turques et) de l'Altai ot du sud de la Sibório. M. Radlof en publie un recuoil. XII, 142 (rap. an.). — (Histoire des) d'Abou 'l-Gházi. M. Lequeux se propose d'on donner une traduction nouvello. VI, 70 (rap. an.) — (Histoire des Khans) de Khassimof. Voyez Khans tartares. — (Ouvrages) insprimés à Kazan depuis 1801 jusqu'à 1866. Le catalogue en est publié. XII, 142.

TASCHKEND, nom ture de la Tour do piorre (quo vide). 1, 326.

TASCHRA-DEPTERDÂRI, ministre des finances, en Turquio. III, 466,

TASCHBA-KHAZNÈSI ou Miri-Khazuèsi. Voyez ce dernier titre.

Tasniqăt ou Tasawwonăt, commontaire do Qoth ed-din Răzi sur le Schamsiyyatein do Nadjm ed-din Qazwinî, Les gloses de Djordjâni sur co commentaire paraissent à Constantinople. XVIII, 130. — Une autre glose paraît. Ibid, 142.

Taswiss Eprais, journal turc rédigé par Schinasi Efendi. II, 229, 233; V, 171.

TATHAGATA (Paroles dites par le). XV, 381. TAUREAU (Le) est le symbole de la doosse syrienne. X, 148.

Tauris. État des choses dans cette ville, pendant le séjour qu'y fit Bàb. VII, 357.

TAUXIER (E.). Son Étude sur la migration des nations berbères, avant l'islamisme, II, 16 (rap. an.).

Tawaddion (توجّع), invocation, recours à Dien. Sa définition. VII, 546.

Tawano' (تواضع), l'humilitó. Sa définition, VII, 543.

TAWAKKOL (توكّل), confianco en Dieu. Sa définition. VII, 539.

Tawakkol-Beg, autour d'une Vio de Mollá Schåh. Il raconto l'histoiro do son noviciat en mysticisme. XIII, 109.

TAYEF (Routo de la Mecque à). dans la géographie d'Ibn Khordadbeli. V. 501.

TaxLOR (W.) public le dernier volume du catalogue des manuscrits orientsux du Collège du Fort-Saint-George, IV, 93 (rap. an.).

Тауулпан (ظيّارة). Sens de ce mot. II, 296.

Tazkirat oùti 'L-albāb, ouvrage do médecine, par Dâwoud al-Anţâqî, cité. VI, 380.

TECK (Bois do). Sa provenance. 1, 308.

TÉÉLIPÂTI FÂYIQ BEY, œnvres de Fâyiq Bey, parues à Constantinople. II, 228. TééLIFÂTI KHÂLIS EPENDI, œuvres de Khâlis Efendi, parues à Constantinople. 11, 228.

TÉBÉRAN. Ce que valent les éditions d'ouvrages orientaux qu'on y public. II, 85 (rap. an.). — Les Bâbis de cette ville. VIII, 240.

Tsifasch!, auteur arabe d'un traité des pierres précieuses. Son système. XI, 5 et suiv.— Son traité a été publié et traduit en italien par Reineri. Ibid. 11. — S. Raw en a fait l'objet d'une 'thèse. Ibid. 12.

Telegrap Risalèst, traité de télégraphie en turc. XI, 479.

TÉLÉGRAPHIQUE (Vocabulaire secret pour la correspondance), en persan, offert à la Société par Mirza Yousef Khan. X, 477.

TELÉMAQUE de Féoelon, traduit en turc. Voyez Ahmed Wefiq.

Temenias, nom du chiffre 8, au moyen âge. I, 47. — Son étymologie. Ibid. 48.

Temple de Dendérah. Voyez Dendérah. — d'Hérode. Voyez Hérode, etc.

TERDJUMÂNI AHWÂL, gazette turque, V, 170.

TERRE-SAINTE. Voyez Palestine.

Tenrisi Zisi, concordance du Koran publiée à Constantinoplo, avec un traité indiquant les chapitres révélés à la Mecque et à Médine, le nombre des versets, des mots et des lettres du Koran. XIV, 70.

Tescuwiqu Sibvāv, encourage-

ment aux enfants. Petit ouvrage turc publié à Constantinople. XIV, 67.

Testament d'Auguste. I, 172, 178.—(Ancien). Livres qu'ou doit y admettre, suivant un auteur arménien. IX, 193.—(Nouveau). Livres qu'on doit y admettre, suivant le même auteur arménieo. Ibid. 194.

Trusž (توبه ), le repentir. Sa définition. VII, 536. — Maximes sur ce sujet. VIII, 146.

Textor de Ravisi est reçu membre de la Société. XV, 150.

THA'ALIBI. Ses Latăif al-ma'arif sont publices par M. de Jong. Compte rendu. X, 345; XII, 114 (rap. an.).

THAAZ. On y a déconvert des inscriptions himyarites. II, 68 (rap. an.).

Tuhur Ben Kornan. Sa traduction arabo de l'Almageste citée. I. 467. Voy. Honein ben Ishaq.

THALETHAH, nom d'un marché de Bagbdad. V, 318, note,

THAMOU (Berbères). M. le barou Aucapitaine publie une étude sur cette tribu. XII, 123 (rap. ao.).

THAMOTO, peuple arabe. Dissertation sur.son nom. XVII, 41. 65.

THANG (Dynastie des). IV, 200, 3g1. — Dynastie des Thang postérieurs. Ibid. 475. — (Poésies de l'époque des) traduites par le marquis d'Hervey de Saint-Denys. Compte

# 512 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

srendn. II, 129 (rap. an.); VI, 281. — (M. Plath publie un mémoire sur deux recueils do poésies de l'époque des). XIV, 478.

Thannous asch-SehidyåQ a composé, en arabe, ino histoiro du Liban. III, 266, note. Yoy. Catafugo.

Tukses. Opuscule do M. Brandis sur les sept portes de cette ville. XII, 72 (rap. an.).

Théodoss le Grand. La dernière mention des relations de l'empire romain svec l'Asie orientalo se rapporte à son règne.

I. 402. — le Jeune. Voyez Honorius.

Théopotion. Voyez Field.

TheoLogie musulmane. Ouvrages parus à Constantinople. XI, 469, 474, 480; XIV, 70, 81; XVIII, 129, 141.

TRÉOPHANES (Chronique de) citéc. 1, 33.

Thea. Recherches sur cette flo par F. Lenormant. XII, 70 (rap. an.).

Théanque d'or. Manière de la préparer, d'après Al-Kalyoùbi. VI, 444.

THIEN-VEN, astronomie. Ouvrages chinois sur cette science. X, 309.

THINE. Ce mot désigno la ville de Singanfou, dans lo Périple. 1, 332. — Il est une variante de Sinæ. Voyez Sincs.

THOMAS (Ed.). Note on the indian numerals. II, 379 et suiv. —public un mémoire sur l'identité du Xandramas des Grees avec lo Krananda des Indous. VI, 81 (rap. an.). — prépare une collection opigraphiquo pehlevio. X, 54 (rap. an.). — public un mémoiro sur la numismatique du Bengale. XII, 47 (rap. an.). — A propos d'un do ses ouvrages, M. Justi public un article sur l'épigraphic sassanide. XVI, 26 (rap. an.).

THONNELIER (J.) publio le spécimen d'un ouvrage qu'il se propose de publier et dont le titre est: Khorda evasta, parsi et peblevi, avec les commentaires en persan modorne tirès des Rivaëts sur les principales prières de la liturgie des Parsis. IV, 76 (rap. an.).

— public le spécimen d'un Dictionnaire géographique de l'Asio contrale. XVI, 91 (rap. an.).

THONTHRACIENS, acctaires chrétiens de l'Arménie, au x1° sièclo. XIII, 16. — Lettre do Grégoire Magistros eu patriarche des Syriens contre ces sectaires. Bid. 25.

THORDECKE (II.) public lo diwân d'Antarah. Compte rendu. Xl, 454; — dans le rapport annuel. XII, 106. — et Socia ent l'intention de publier le Sihâh do Djawharî. X, 338, note.

Thoulailetziks, sectaires armé-

niens. Lettre de Grégoire Magistros à lour sujet. XIII, 31.

THRAETANA ATHWYANA. Voy. Tritonis Athènè.

The Theorem The Livre des mille mots, public par M. Stan. Julien. Compte rendu. II, 393; — dans ic rapport annuel. IV, 107.

Thesin. Ce mot est appliqué par les Chinois à leur propre pays. I, 122, 360, 374. Voyez Techina, Tein. — (Ta-). Voy. Ta-Thein.

Theorete Theorete, empereur chinois. I. 88. — Histoire de l'édit de proscription qu'il lança contre les anciens livres chinois. X, 197, 202.

THEOUNG-HOANG-KIA. Ouvrages de cette école chinoise. X, 289.

THUGGA (Inscription libyco-punique de). M. Judas en publio une nouvelle analyse. XVI, 81 (rap. an.).

TIAMAA. Nom qui se rencontre sur l'inscription d'Adulis. II, 352.

Tiamò ou Tziamò, district de Tzama, cité sur l'inscription d'Adulis. II, 351, 367.

Treet. M. E. Schlagintweit public une histoire du bouddhisme dans ce pays. II, 121 (rap. an.). — Particularité curieuse de son climat, suivant lbn Kbordadbeh. V. 522.— (Histoire du), intitulée Gyelrah, publiéo par M. E. Schlagintweit. XII, 151 (rap. an.).

Tibétaine (Grammaire) de M.
Jæschke. Compte rendu do cet
ouvrage: VII, 557. — (Langue). Travail que publie M.
Lepsins sur les sons de cette
langueet sur leur transcription.
II, 136 (rap. an.).—(Travaux
de M. Feer sur la laoguo et
la littérature). IV, 100; VI,
86 (rap. an.). — Voyez Kandjour.—(Traduction) d'un ouvrage sanskrit, que publie M.
Foucaux. Voyez Foucaux.

Tibétaines (Etudes). Le rapport sur leur progrès en Francejusqu'en 1866 a été rédigé par M. Feer. XI, 290.—(Sentences). M. Schiefner en publie, à la suite des Indische Sprüche de Bæthlingk. IV, 91 (rap. an.).

Tibétains (Les) ressemblent d'une manière frappante aux

Annamites, I, 89.

Tibulle. Fragment de cet auteur sur la géographie. I, 142. — (Poésie de) sur la conquête de l'nnivers, qu'il attribue à Messala. I, 164.

Tione (Fleuve du). Description de sa rive orientale, par Ibn Khordadbeb. V, 232. — Territoires qu'il arrose. Ibid. 233. — Son cours. Ibid. 524. — Ce fleuve correspond à l'Arg, dans le Bundehesch. XIII, 184. — (Petit) ou Djodail. Territoires qu'il arrose. V, 233.

Tiené (langue). Le vocabulaire de cette langue composé par

## 514 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉGEMBRE 1872.

de Beurmann est publié par M. Merx. XII, 101 (rap. an.).

Timan, concession de terrés ou fiefs. V, 161. — Voir aussi Fiefs.

Trmoun. Sa vie écrite en arabe par Ibn 'Arabschâh est traduite en ture et publiée à Constantinople. II, 224. — Elfe y est réimprimée. XI, 484.

Timoun-vol (Nizāmnāmēsi), règlements des chemins de fer turcs, publiés à Constantinople. XIV, 68.

Tixe-tun-ling présente à la Socièté un livre en chinois sur la franc-maçonnerie. IV, 432.

TITHYMALÉES ou Euphorbiacées. Voyez ce dernier titre.

Toang-kwei-huay. Voy. Legge.

TOBLER public une bibliographie des voyages et des descriptions de la Terre-Sainte. XII, 85 (rap. an.).

Totteat, ouvrage de morale, par Mahmoud Moubteschem. Il est traduit en turc et parait à Constantinople. XIV, 85.

TONFAT AL-IXHWÂS (min djomlati'l-Qor'ân), ouvrage de théologie, en arabe, publié à Constantinople. XI, 469.

Tohpat al-Intorin, poëme de Khâqâni. IV, 145, 159. — On y trouve l'itinéraire du voyage de Khâqânî à la Mccque. Ibid. 173. — Pièce extraite de ce poëme. Ibid. 179. — C'est la seule des œuvres de Khâqâni qui ait peu de variantes. IV, 192.—Édition de ce poême parue à Agra. Ibid. 80, note (rap. an.), 194.

Touvar al commentaire persau du Behâristân de Djâmi publié à Constantinople. XIV, 81.

TOHFAT AT-TIBB, revue médicale en turc, paraissant à Constantinople. XIV, 78.

Tourei Wenet, glossaire turcpersan de Sumbul-Zadeh Webbi, paru à Constautinoplo. XI, 488; XIV, 68.

Toxuanistán (Itinéraire de Merw Schábidján au), dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V, 268. — (Ronte de Baikh au). Ibid. 270.

TOLEDE. Cette ville était, au moyen âge, le foyer de la science arabe. î, 518. — (La chambro dite des Rois de), décrite par Ibn Khordadbeh. V, 517.

Toraze. Définition qu'on donnent les anciens. XI, 60. — Voy. Ydqoùt jaune.

TORNBERG. Détails sur sa publication du Kâmil at-tawârikh, grande chronique d'Ibn al-Athir. II, 37; XII, 111 (rap. an.).

TORTOSE (Inscription trilingue de). Notes épigraphiques de M. J. Derenbourg. X. 354 et suiv.

Tou-Kloug ou Tures (Documents historiques sur les), extraits

du Pien-i-tien et traduits du chinois. III, 325 et suiv. — Suite. IV, 200 et suiv. — Suite. Ibid. 391 et suiv. Suite et fin. Ibid. 453. — Voyez Julien (Stan.).

Toughrany, monnaie turque. Ill. 433.

Touman. Différentes valeurs do cette monunie. II, 253, note, 260, note.

Tour DE PIERRE, lieu situé près du laxarte et que les Turcs oppelaient Taschkend. 1, 326.

Tourmaline noire. C'est peutêtre la pierre appelée Almast,

Tousten. Son château d'eau cité par Ibn Khordadbeh. V, 521.

Tournmès III (Étude sur la série des rois inscrits à la salle des ancêtres de), par M. de Sauley. Compte rendu de cette étude. III, 553.

Toêti Nâmen de Nakhschabi. M. Pertsch publie une étude sur ce recueil de contes. XII, 61 (rap. an.).

TRADITION Karkaphienne ou Massore chez les Syrieus, XIV, 245 et suiv. Voyez Karkaphienne et Martin (M. l'abbé).

Traditionnists orobes. On en public une nomenclature à Constantinople. XI, 485.

TRADITIONS musulmanes. Voyez

Sunnah. — Leur persistance.

XVII, 36. — (Recueils de).

Voyez Bokhárí, Mowatta. —

Recueil qui paraît à Constantinople. XIV, 82.

Tharres d'Auguste avec plusieurs princes d'Orient. I, 177 et suiv. - de Gênes et de Venise avec les États musulmans maritimes. Ils doivent être publiés. II., 45 (rap. an.). — de paix et de commerce entre les chrétiens et les Arabes d'Afrique, au moyen age, publiés par M. de Mas-Latrie. XII, 119 (rap. an.). - Voyez Mas-Latric. - do la Turquie avec leo autres pnissances. Ils sont publiés à Constantioople. XIV, 69. -- et capitulations de la Fronce en Orient. M. Belin les public. XVI, 75 (rap. an.).

TRAJAN. Ses conquêtes en Asie, I, 368 et suiv.

Trebellius Pollion. Passage de cet auteur relatif à la défaite de Valérien par Sapor, donné in extenso. 1, 384.

TREIZE. Extrait d'un mémoire de M. Helmbos sur ce nombre. X, 367.

TRIBUNAL égyptien. VIII, 154.
TRICHIASIS ou cils surobondants.
Manière de traiter cotte maladie, suivant al-Kalyoûbî. VI,
452.

TRIVITY COLLEGE de Cambridge. Le catalogue doses manuscrits sanscrits est publié. XV, 344.

TRIPITAKA. Envoi de cet ouvrage pâli en France, par le roi de Birmanie. XII, 48 (rap. ou.;. Taipou de Barbarie. Une histoire

## 516 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

de cette ville paraît à Constantinople. XIV, 77.

TRITONIS ATHÈNÈ. M. Benfey publie un mémoire sur lo nom de cette déesse grecque qu'il rapproche du zend Thraéthna Athwyana. XII, 21 (rap. an.).

TROIS. Nom de ce nombre au moyen âge. I, 47. — Divers noms de ce nombre ellez les Indous. Ibid. 285.

TROYER (A.). Sa notice nécrologique. VIII, 13 (rsp. an.).

Taumpp (Le Rév. E.) public la relation d'un voyago chez les Kâfirs du llindoukousch et une dissertation sur la langue et l'origine de ce peuple. X, 49 (rap. an.). — public l'ouvrage intitulé: Sindhi literature. The diwan of Abd al-Latif Schah, known by the name of Schaha jo risalo. XII, 62 (rap. an.).

Tarong-vini-ky (P. J. B.) public à Saïgon un abrégé de grammaire annamite. XII, 160 (rap. an.).

Tsan-kia. Ouvrages chinois do cette école. X, 290.

Tsan-rection ou art divinatoiro.

Ouvrages chinois sur cet art.

X, 318.

Tsch (E). Sur la prinonciation de cette lettre. IX, 94 et suiv.
Tschandogra. Voy. Chhandogra.
Tschandra-Soutra. Voyez Candra.

Tschano-tschun ou K'hicou. Relation de son voyage à l'ouest de la Chine, au commencement du XIII siècle de notre ère, traduite. IX, 39 et suiv. — Voyez K'hicou, Pauthier. — Cette relation a été traduite en russe par le P. Palladius. XIII,

TSCHATUR-DARMAKA. Voyez Cha-

Tsenatuschka-Ninahana. Voyez Chataschka, etc.

Tscuâw (عار), papier-monnaie.

Son origine. If, 254. — Vers à son sujet. Ibid. 257. — Khâneb, banque pour l'émission du papier-monnaie. Ibid. 255.

Tscurou (Dynastie Tou-kioue.

Tscusov (Dynastie Tou-kioue, turque, des). HI, 336.

TSCHILLAH-KHÄNEH, maison doretraite picuse, chez les Musulmans. V, 316.

TSCHINA, nom que les Indous donnent à la Chine. Ce mot est l'altération du nom de la dynastio des Thisin. I, 111. — Voyez Manou.

TSCHINGHIANÉ OU Bohémiens de Fempire ottoman (Études sur les), par M. A. Paspati. Compte rendu de cette publication. XVIII, 453.

Tscnov-Tsev-Lion, catalogue des écrivains philosophes et lettrés. X, 276.

Tshoukha. Significations do ce mot persan. V, 317, note.

Tschoung-k'ano. Eclipse qui so produisit sous le règne de cc prince. XI, 370.

Tscaux-Tusteou ou Le printemps

et l'automne, ouvrage de Confueins. X, 250.

TACHURUK. Voyex Sikkek.

Tsix postérieurs (Dynastic Toukiono ou turque des). IV, 476.

Thou-Kieou-Ming, auteur contemporain de Confucius. Nouvelles preuves de l'antiquité de la chronologie et do la civilisation chinoises, tirées de son ouvrage. XI, 381.

Tubicoub. Le catalogue des manuscrits sanserits de cette ville est publié. VII, 451.

Tugault (A.) est nommé membro do la Société. III., 201. publicune grammaire malaise. II., 121; XII., 162 (rapp. ann.). Tumeun lacrymale. Manière do

fumeen lacrymale. Manière do la traiter, suivant un médeein arabe. VI, 456.

Tunis. On publie à Constantinople une histoire de cette ville. XIV, 77. — (Notice sur des ouvrages arabes imprimés à). XV, 152 et suiv.

Tuxisie. On y a déconvert de nombreuses inscriptions plénielennes. XII, 76 (rap. an.).

Tunisiennes (Annales) publices par M. Rousscau. IV, 57 (rap. an.).

Tune (Code), intitulé Destour.

II, 270; XI, 476. — Autre code. XVIII, 129, 141. —
(Dictionnaire) publié à Constantinople. XIV, 67. — Autre dictionnaire. XVIII, 141. —
Celui de M. Mallouf est terminé. XII, 151 (rap. an.). —

Celui de M. Zenker. Voyer. Zenker. — (Guide de la lecture en). XVIII, 137. — (Ouvrage) de géomètric élémentaire. XI. 479. — (Ouvrage) sur la sobriété. Ibid. — oriental (Dictionnaire) de M. Pavet do Courteille. VI. 70; XIV, 382; XV, 330; XVI, 75. — Travaux de M. Vambéry sur cette langue. VI. 70; X, 518; XII, 145. — persan (Vocabulaire). Voyez Tohféi-Wehbi.

Tuncs. Documents chinois sur ec pemple. Voyez Ton-Kione. -(Dialognes), îmnçais et grees. XVIII, 137. — (Journaux). V, 170. — (Journaux) en caractères grees. Voyez Anadolou. - (Journaux) en caractères arméniens. V, 172. - (Manuscrits) de Gotha. Le catalogne en est publié. VII. 454. -- (Manuscrits) de Leyde. Ou publie a les tomes III et IV de leur catalogue, XII, 1 (8 (rap. an.).-(Manuscrits)- de Vienne. Le eatalogue en est publié. VI, 71; XII, 119 (rapp. ann.). — (Morceaux) choisis. XIV, 94; XVIII, 133 (Ouvrages) imprimés à Constantinople, on bibliographic ottomane. II, 217 et sniv.; XI, 465 et suiv.; XIV, 65 et sniv.; XVIH, 25 et suiv. - (Ouvrages) imprimés à Kasan, depuis 1801 jusqu'à 1866. Le catalogue en est publić, XII, 1 42 (rap. an.).

#### OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872. 518

- (Itinéraire de Merw au pays des), dans la géographio d'Ibn Khordadbeli, V, 263. - (Proverbes}, Voyez Ottomans.

Tunix (Le papyrus judiciaire de) public et traduit. Voy. Deveria. - Papyrus de cette villo, contenant le plan du tombeau do 🎠 Ramsès IV, que publicM. Lepsius. XII, 136 (rap. en.). -(Inscriptions arabes de l'arsenal de) publices par I. Ghiron.

Compte rendu. XI, 274. Tungus (Anthologic) par Schināsi Efendi. XVIII., 146. — (Chrestomathie) par Constantinidis Efendi. XVIII, 137. -(Gozette) des sciences. Voyez 'Oloum Ghazetasi. — (Grammaire) de Goldenthal. Compte rendu. VIII, 433; XII, 150 (rap. an.). - Cello de M. Wahrmund, Compte rendu. XIII, 82.

Tunques (Grammaires) parues à Constantinople. XI, 489; XIV, 80; XVIII, 137, 154, 155, 156. 🛖 (Revnes) de Constantinople. V, 173. Voyez Medjmodlai funoun, Tașwiri Efhdr. - (Tribus), décrites par Ibn Kherdadbah. V. 267. - (Cliants populaires des tribus) et tartares de l'Altaï et de la Sibérie. M. Radloff en publie un recueil. XII, 142 (rap. on.).

Tunque (Histoire économique de la). Hf, 416 et suiv. -Suite. IV, 242 et suiv. - Suite.

IV, 301 et suiv. - Suite. Ibid. 477 ct suiv. - Suite et fin. V, 127 et suiv. Voyez Belin. -- (Des fiefs militaires en). XV, 222 et sniv. Voyez Belin. - (Instruction publique en). Son règlement paraît. XVIII, 139. Voyez oussi Chemins de for, Doudniers, Wildyet-Nizamnámesi.

Tunquoise. Voyez Firou: ah.

Tunnerring (F.) est nommé membre de la Société. IX, 396. -publie le recueil intitulé Atsume Gusa, pour servir à la connaissance de l'extrême Orient. XX, 53, 54 (rap. an.). Tuquanga. Ce mot sanscrit équi-

vandrait à tark. I. 115.

Trecon (The capital of the) or narrative of a three years' residence in Japan, par Rutherford Alcock. Compte rendu de cet ouvrage. I, 296.

Trants, port de l'Inde où les navires romains auraient aborde. I. 183.

Treognamme polyglotte de la Propagande. Compte rendu d'un mémoire sur ce sujet, VIII, 437.

Tyr. Le nom de cette ville se rencontre pour la première fois sur une inscription phénicienne, dans celle d'Oumm al-'Awamid (n° 1). II, 187.

Typiens (Ere des). Ce que c'est. II, 182.

Tzva (Province de) citée sur l'inscription d'Adulis, 11, 353.

Tzain Ynghenassian, journal arménien de Constantinople, V, 173.

Tziamo. Voyez Tiumé.
Tzipina. Ce que Planude dit de ce mot. 1, 526.

### U

UNGER (F.) public un travail sur la chronologie de Manéthon. XII, 135 (rap. an.).

Unité. Son nom au moyen age. I, 47. — Sos différents noms, chez les Indous. Ibid. 285.

Univers (Création de l'). Voyez Monde. — (Ordre de l'). Voyez lbid. — (Idées de Macrobo et de Rutilius sur l'). I, 413, note. — (Conquête do l') par les Romains. Poésie de Tibulle sur co sujet. I, 164.

UPANISCHADS. Voy. Oupanischaels. Unines, employées comme diagnostic dans la médecine arabe.

URWA BEN ALWARD. Voy. 'Orwah. Uslan (Baron b'). Ses travaux sur l'idiomo kazimuk. XII. 143 (rap. an.).

Urrque. M. Daux y a déconvert des monuments figures pliéniciens. XII, 76, 77 (rap. an.).

UTTARA RAMA CHARITA. Ce drame est réimprimé à Calcutta. II, 109 (rap. an.).

Uttanakanda. M. Gorresio en commence la publication. XII, 42 (rap. an.).

#### V

VAIGESHIKA. M. Roer traduit les principes de cetto philosophie. XII, 43 (rap. an.).

VAISAKAMAHATMYA, partic du Skanda Pourana, paruc à Bombay. II, 103 (rap. an.).

Valana. Ce mot sanscrit correspond à Inhirafat. Voy. ce titre. Valanien. Comment il fut traité par Sapor. I, 382, 384.

Vambény (A.) public ses voyages dans l'Asie centrale. Compte rendu. V. 370. — annonce qu'il prépare un dictionnaire turc-oriental. VI., 70 (rap. an.). — public ses Études djagatécnnes. X., 518; XII., 145 (rap. an.). — public une poésie ouïgoure. XII., 145.

Van. M. de Longpérier public un mémoire sur les antiquités babyloniennes qu'on y a découvertes. XX, 29 (rap. an.).

Van den Beno publie un opuscule sur les ventes et les achats, dans le droit musulman. XIII, 199. Compte rendu de ce travail (De contractu « do ut des »

## 520 OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 1872.

jure mohommedano). XIV, 238.

Van de Vende. On public une nouvelle édition do sa carte de Palestine. XII, 84 (rap. on.).

Palestine. All, 84 [rap. on.].
Vaqoors, legs pienx. Voyez Mirit. — Époque à laquelle on commença à saisir l'excédant de leurs recettes, en Turquie. IV, 287 et suiv. — Chronogramme arabe signifiant «il a ruiné le Vaqoûf» et à quello occasion composé. Ibid. 296. — Emprunt qu'on lenr fit, eu Turquio, sona le règno de Meliemmed IV. Ibid. 331. — Leur réforme. Ibid. 375.

VARAHAMIDIRA, auteur d'ouvrages ostronomiques. I. 449. — Ouvrage do M. Bhau Daji sur cet astronome et sur d'autres astronomes indiens. VI. 81 (rap. on.). — On traduit son Brihat Sauluita. Ibid.

Vananès. Voyez Behram.

Vanananès IV. Voyez Behrám Kirmanseháh. — V. Voy. Behrám Gour.

Vandan, auteur arménien. Des extraits de son ouvrage intitulé: Solutions de passages de l'Écriture sainte, traduits. IX, 147 et suiv. Voy. Peud homme.

Variole (Traité de la) et de la rougeole. Voyez Leclere et Lenoir, Rhazès.

VARNA SANKYA, classification numérique de l'alphabet, dans l'Inde, 1, 71.

Vasilari Effent traduit en turc

le Parasite de Lucien. XVIII.

VATTEL. Une traduction de son traité du droit des gens paraît dans le journal ture Taswiri Efkår, II, 235.

VAYSSETTES (M.) public une étude sur l'histoire de Constantine, pendant la domination turque, d'après un ouvrago arabe par Salàh el-Antéri, XVI, 78 (rap. an.).

VEDANTA, système do philosophic indienne. On en public les ophorismes. II, 105; IV, 87 (rsp. an.). — Étudo sur ce système. VII, 7 et suiv. — Voyez Nève. — Autre étude. Voyez Banerjea.

Vedas. Ouvrage de M. Banorjeo traitant de l'autorité qu'on doit leur occorder. II, 105, 106 (rap. an.). — (Commentaires des). Quelle autorité on doit leur accorder. Travaux sur ce sujet. X, 46 (rap. an.). — Les savants sont en controverse, au sujot de leur interprétation. XII, 35, 36 (rap. an.). — Voyez Atharva-Veda, Rig-Veda, Sama-Veda, Yadjour-Veda.

Védique (Prêtres de l'áge). Étude sur ce sujet par M. Muir. X, 46 (rap. en.). — (Calendrier) que public M. Weber. II, 112. Védiques (Études) de M. Girard

de Rialle appréciées. XVI, 21 (rap. an.).

Vēgēraux (Noms arabes do diverses familles de). XV, 5 et suiv. Voyez Clément-Mallet. — Observations de M. Leclere surce travail. XVI, 296 et suiv.

Ven ou Vehrôt. Ce fleuve cité dans le Bundrhesch désigne l'Oxus et l'Indus considérés comme ne formant qu'un seul fleuve. XIII, 169 et suiv.

VERICULE (Soutra du Petit). VIII. 280. -- (Soutra du Grand).

Ibid. 299.

VEIT VALENTIN public un travail sur la formation du nom en copte. XII, 139 (rap. an.).

VELIAMINOF-ZEUNOF (V.) public uno histoire des Khans tartares de Khansimof. Compte rendu du premier volume. III, 91;—

du second. VI. A72.

VENISE. Ses traités avec les États musulmans maritimes, pendant le moyen age, seront publiés par M. de Mas-Latrie. ll, 45 (rap. an.). — Priviléges commerciany accordés à cette république par les princes do Crimée et les empereurs mongols du Kiptchak (1333-1358), publication de M. de Mas-Latrie. XVI, 76 (rap. an.). --Privilego commercial que lui a accordé, en 1320, un roi do Perse, faussement attribué à un roi de Tunis, publication de M. de Mas-Latrie. Ibid.

Verse indo-européen (Sur quelques désinences plurielles du), publication de M. Benfey, XII, 26 (rap. an.). — sémitique. Étude de M. Renan sur ce point de grammaire. XVI, 34 (rap. au.).

Ventré. Voyez Hagigat.

Vénités (Soutra des quatre). XV, 345 et suiv. — (Théorie des quatre). Ibid. 405.

Vernes (M.) communique à l'A-

cadémie une note sur un fragment de poterie antique, trouvé à Jérusalem. XVIII, 24 (rap. an.).

Vernue de la paupière. Manière de la dissiper, suivant al-Kal-

youbi. VI, 455.

Vens à sois (Pausanias est le premier qui décrit tes véritables). 1, 323. — (Éducation des) et culturo du múrier. M. de Rosny a entrepris la traduction d'un ouvrage japonais qui en traite. VI, 261, 262.

VERTIGE. Manière de le traiter, d'après al-Kalyoùhi, VI. 140.

VERTUS musulmanes (Énumération des). VII, 536 et suiv. — (Maximes sur les). VIII, 129 et suiv.

VIDINANA BHIRSHOU. Son traité de la philosophie sankhya est publié. II, 105 (rap. an.).

Viz contemplative. Voyez Maktoubat.

VIENNE. Lo catalogue des manuscrits arabes, persans et tures de cette ville est publié. VI, 71; XII, 119 (rapp. ann.).

Virace (Un apocryphe syriaquo sur la mort do la) est public par M. Wright. VI, 55 (rap.

an.).

VIGNES (M.) public les notes d'un voyage d'exploration à la mer Morte, dans lo Wady Arabah, sur la rive gaucho du Jourdain et dans le désert de Palmyre, avec une carte du cours inférieur du Jourdain, de la mer Morte et des régions qui l'avoisinent. XII, 84 (rap. an.).

Vin. On le clarifiait en Orient avec du charbon de bois de saule. V. 350, note.

Vinor. Ses différents noms, chez les Indous. I, 289.

VIRGILE. Ses poésies sont d'un ntilo secours pour l'histoire. I, 102, 103. — Fragments de ses œuvres relatifs à l'Orient. Ibid. 128, 134, 195 et suiv., 318.

Viscenou Pourana. Il en a paru une édition en caractères telinga, dans la présidence de Madras. II, 104 (rap. an.).— (La traduction du) de Wilson est rééditée par Fitz-Edward Hall. XII, 40 (rap. an.).

Visdelou a traduit la description chincise du Ta-Thsin. I, 337.

Visions on hallucinations. Leur traitement dans la médecine arabe. VI, 463.

VITRUER parle de cadrans solaires analogues à celui qu'a trouvé M. Renau à Oumm al-'Awdmid, et en attribue l'invention à Dionysiodore de Milo. 1, 292. VIVIEN DE SAINT-MARTIN, Éclaire cissements géographiques et historiques sur l'inscription d'Adulis et sur quelques points des inscriptions d'Axoum. II. 328 et suiv. — Co travail cité dans le rapport annuel. IV. 26. Voyez Adulis et Axoum.

Vizins (Histoire des quarante) en ture, parue à Constantinople. XI, 484. — (Grands) ottomans. Riffat Efendi public un supplément à leur biographic intitulée: Hadiqat al-Wozarâ. Ibid. 486.

Voga. (O.) public une étude sur la formation du pronom personnel en sémitique. XII, 67 (rap. au.).

Vogué (M. de). Inscriptions pliéniciennes de l'llo de Cypre. X, 85 et suiv. — Ce travail cité dans le rapport annuel. XII. 74. — Notes de M. J. Derenbourg sur ce travail. X. 479. - Inscriptions cypriotes inedites. XI. /191 et suiv. -Co travail cité dans le rapport annuel. XIV, 24. — public un travail sur les intailles à légendes phéniciennes, araméennes, hébraïques. XII. 74 (rap. au.). — public un mémoire sur les rois nabatéens, Ibid. 80 (rap. an.). — a découvert, dans le Hauran, de nombrenses inscriptions himyarites. Ibid. 101 (rap. an.). public, avec traduction et commentairo, nu volumo des inscriptions sémitiques de la

Syrie centrale recueillies par lui et M. Waddington. comprenant les inscriptions araméennes de Palmyre, du Hauran et de la Nabatène. XVI, 34 (rap. an.). — M. J. Derenbourg a soumis ces textes à un nouvel examen. XIII, 360 et sniv.

Voix des différents êtres. En combien de sons ello se divise, suivant un auteur arménien. IX, 195.

Voriscus. Passage de cet anteur

sur le triomplie d'Aurélien, I., 389.

VULLERS (J. A.) publie le dernier volume do son, dictionnaire persan-latin, IV, 77 (rap. an.).
— publie un supplément à ce dictionnaire, XII, 52 (rap. an.).
— publie la biographio d'Anwarî, extraite de Dauletschâh.
Compte rendu de cette publication, XIII, 91.

Vyagunamoukua. Albiroûnitranserit le nom de ce roi indien par Figår. 1, 675.

#### W

WADD. Cette divinité est le Cupidon des Sabéens. XIX, 494. Waddington (W. V.) public des mémoires sur la numismatique des dynasties de la région du Tigre et de l'Euphrate, depuis Alexandre jusqu'aux Sussanides; - sur la chronologio et l'épigraphie de la Syrie. XII, 81 (rap. an.). — a trouvé, avec M. de Vogüé, de nombreuses inscriptions himyarites dans le Hauran. XII, 101 (rap. au.). - est adjoint à M. do Longpérier pour faire le catalogue des monnaies musulmanes léguées à la Société aviatique par la mèro de M. Scott. XIII, 160. — public les inscriptions greeques recueillies dans son voyage en Syrie. XVI, 3g (rap. an.). .

WADE (J.) public une grammaire de la langue Karen. II, 121 (rsp. an.).

WADHA'A (وضع). Co verbo signific «poser,» mais ensuite «terire, noter, figurer.» 1, 486, note.

Whol Anaban (Voyage d'exploration dans lo) ot ailleurs. Voyez Vignes.

Want Zounain (Inscriptions de). XVII, 77.

Wahans (Les) défendent l'usage du vin. XVII, 13. — (Lettre de F. Fresnel sur le récit de Fath Allâh Sâyigh, relatif aux), inséré dans le tome IV des Sonvenirs d'Orient de M. de Lamartine. XVII, 165 et suiv. Voyez Fresnel.

Wanto Eventi. Le récit de son ambassade auprès de Napoleon 1er paraît à Constantinople. XI, 485.

WAITM ( ). Ce mot signific quelquefois «divination.» V, 296, note.

WARREND (A.) public un manuel de l'arabe moderne. II, 62 (rap. an.). — public un manuel pratique de la langue turque. Compte rendu de cet ouvrage. XIII, 82.

Waxix (Al-), dans la géographio d'Ibn Khordadbeh. V. 292.

WARWAR (Pays des), dans la géographic d'Iba Khordadhoh. V, 293.

Wallo (Le khalife) défend de teuir les registres du trésor en langue grecque. 1, 237.

Wang-pen-neou, anteur du Evro des Trois mots. Voyez Julien (Stan.)...

Waquet (Le véritable). M. de Kremer découvre son ouvrage à Damas. II. 25 (12p. an.). — { Le pseudo-}. Ibid. Nassau Lees termine la publication de son ouvrage. Ibid. 34. Voyez Fotouh asch-Schäm.

Waraqai nawanis, journal ture on caractères arméniens, paraissant à Constantinople. V, 172.

Wand al-Madalq, supplément de la hiographie des grands vizirs ottomans intitulée: Hadiqat al-Wozara, qui paraît à Constantinople. XI, 486.

WARD AS SATTÂR, ouvrage de

mysticisme publié à Constantinople. XVIII, 146.

Wannen (Ch.) public des rapports sur les fouilles exécutées en Palestine pour la société anglaise (Palestine exploration fund). XII, 81 (rap. an.).— (Courte notice sur). XX, 147. Wistry, Belais de poste ontre

WASITH. Relais de poste ontre cette villo et Baghdad, dans Ibn Khordadbeh. V, 281.

Wassar. Fragmont de cet auteur persan, relatif à l'invention du tschaw (papier-monnaie), traduit en ture par, Munif Efendi et en français par Bianchi. II, 251 et suiv.

Wassilier (M.) public le second volume de son ouvrage sur le bouddhisme. II, 121.— public un dictionnaire chinois-russe. Comptes rendus, XI, 540; XII, 154; XV, 333.

Wattens (M.) est reçu membre de la Société. XIV, 131.

WEBER (A.) public lo Pratisakhya du Yadjour-Veda blanc.
II, 100 (rap. an.). — public
un mémoire sur les Nakshatras.
Ibid. 112 (rap. an.). — public
un calendrier védiquo, nommé
Djyotischa. Ibid. — public
un travail sur la métriquo des
Indiens. IV, 91 (rap. an.). —
termine son analyso de l'Oupnekhat d'Anquetil-Duperron.
VI, 27 (rap. an.). — public
un mémoire sur le Rama-Tapaniya Upanischad. Ibid. 80
(rap. an.). — reprend ses tra-

vaux sur l'astronomie indienne. XII, A1 (rap. an.). - public une étude sur les castes indienues. Ibid. - continue ses études sur la languo et la littérature des Djainas. Ibid. soumet à une critique approfondie le texte du Prashnottaramālā on Guirlande preciense des demandes et des réponses. Ibid. 43, 44 (rap. an.). — publie uno étude intitulée : Ueber das Saptaçataka des Hála. Ein Beitrag zur Kenntuiss des Präkrit. Article de M. Garrez sur cette publication. XX, 197 et suiv.

WRIJI. Identification de cet cudroit des côtes de la mer

Rouge, XVII, 58.

Werk (وفاء), la bounc foi. Sa définition. VIII, 133.

Wener. Voyez Sambul Zadeh Wehbi,

WEI (Dynastic des). III, 326. — (Ouvrages chinois du temps des). M. Plath public un travail là-dessus, XIV, 478.

Weil (G.). Son histoire du klalifat. II., 38 (rap. an.). — traduit la biographie de Mahomet par Ibn Ishaq. IV. 50; VI. 37 (rapp. aun.). — publio un abrégé de l'histoire des peuples musulmans, jusqu'au règne du sultan Sélim. XII., 115 (rap. au.).

Weil. (J.) public une étude sur la philosophie religieuse de Lévi Ben-Gerson, XII, 90 (mp. an.). Weisi. Son Schehadet Nameh paraît à Constantinople. XI, 482. — Son recueil des ebefs-d'œuvre de la littérature ettomane est imprimé à Constantinople. XIV, 9å. — Il y est réimprimé. XVIII, 133. — Sa biographie de Mahomet est publice à Constantinople, avec un index. XVIII, 138.

Weiss (J. H.) public des études sur la langue do la Mischna.

XII, 87 (13p. an.).

Wells Williams (Extrait d'une lettre de M.) à M. Pauthier, sur la publication de quelques ouvrages chinois. X., 363.

WEN-KOUZH-KOUNG-PAH, éléments du droit international traduits en chinois. X, 193. Voyez Wheaton.

West (R.) et G. Bühler publient le premier volume d'un Digeste de la loi hindone. Note sur ce volume, qui traite de l'héritage. X. 371; XII, 44 (rap. an.).

WESTENGAARD public une dissertation intitulée: Ueber den
ältesten Zeitraum der indischen Geschichte. II, 115 (rap.
au.). — public un mémoire
sur la date de la mort du
Bouddha. Ibid. — Ce mémoire
est traduit du danois par
M. Stenzler. XII, 49 (rap.
an.). — public un mémoire
sur les anciens pays de Malava
et de Kanyakubja. XII, 45
(rap. an.).

Weznenan, caissier principal du ministère des finances, en Turquie. III, 467.

Wheaton (H.). Ses éléments du droit international sont traduits en chinois. X, 193.

WHEELEN. Voyer Talboys Wheeler.

WHITNET (W. D.) public le Pratisakhya de l'Atharva-Veda. Il, 100 (rap. an.). - traduit le Sûrya Siddhanta. Ibid. (rap. au.). — public un mémoire sur les Naksbatras intitule: On the views of Biot and Weber respecting the relations of the hindu and chinese systems of asterisms, with an addition on Müller's views respecting the same subject. IV, 39 (rap. an.). - public unu brochure intitulee: Key and Oppert on indo-european philology, XII, 21 (rap. au.), - poursuit ses travaux sur l'astronomic indienne. Ibid. 41 (rap. an.)

Wichere-Goodwin public quelques articles sur les Pharaons Sémempsès et Séberchérès. XII, 130 (rap. an.). — Voyez Chabus et Égyptiens (Chiffres, nombres, mesures).

Wilder-Namel Humaloun ou Sour-Namel. Voyez ee dernier titre.

WILÄYET - NIZÄMSÄMÈSI, règlement des préfectures public à Constantinople, XIV, 67. Wilaiziai (E.) est nominé membre de la Société, XIV, 5.

WILKINSON (L.) public une traduction du Siddhanta Siromani. II, 111 (rap. an.).

Wilman (E.) public uno chronique samaritaine d'Aboulfath. VI, 56 (rap. an.). — public un mémoire posthume de Hupfeld sur la Massore. XII, 88 (rap. an.).

Wilson (Le capitaine) dresse un plan trigonométrique de Jérusalem, du Haram esch-seliérif et d'autres monuments. XX, 146.

Wilson (II. II.). Sa traduction du Rig-Veda doit être terminée par Ballantyne. 1, 84; II., 97 (rap. an.). — On annonce une réédition de son Dictionnaire sanserit, VI, 84 (rap. an.). — On public une nouvelle édition de ses œuvres complètes. XII., 40 (rap. an.). — Il purait traduit en abrégé le Maliābliārata, Ibid. 43 (rap. an.).

Windischmann. Son mémoire posthume, initialé: Zoroastrische Studieu, est publié par Spiegel. IV. 74 (rap. au.).

Winklen public une grammaire de l'arabo vulgaire. II, 62 (rap. au.).

Winslow. Voyez Miron Winslow. Woeperke (F.). Mémoire sur la propagation des chiffres indiens. I, 27 et suiv. — Suite. Hid. 23A et suiv. — Suite et fin. Ibid. 442 et suiv. — Ce

mémoire cité dans le rapport annuel. II, 16. - Note sur le cadran solaire phénicien de M. Renan. I. 292. — Citation dans le rapport annuel. II, 16. - doit publier l'histoire de l'Inded'Albîrouni. Ibid. 19. -en est empéchó par la mort. III. 550; IV, 32. — public un mémoire intitulé : Sur la construction des équations du quatrième degré par les géomètres arabes. Il, 55 (rap. an.). — Sa notico uécrologique. IV, 17. — Liste de ses onvrages. Ibid. 22. - On publie à Rome une brochure de lui intitulée : Passages relatifs à des sommations de séries de cubes, extraits de denx manuscrits arabes inédits. VI, 48 (rap. an.).

WOLCK (W.) public la Lâmiyyat al af'al d'Ibn Mâlik, avec le commentaire de Badr ed-din. XII, 104 (rap. an.).

Waigur (W.) public une chrestomathic arabe avec glossaire. Il, 62 (rap. ac.). — public une édition du Kāmil de Mobarrad. IV, 45; VIII, 259; XII, 103. — public un ouvrage posthume de Curcton: Ancient syriae documents relative to the carliest establishment of christianity in Edessa and the neighbouring countries. VI, 52 (rap. an.). — public un apocryphe syriaquo sur la mort de la Vierge. Ibid.

55 (rap. an.). — prépare un catalogue des manuscrits syriaques du Musée Britannique. VI, 55. - Il en public deux volumes. Compte rendu. XX. 232, 236. - Note sur un manuscrit contenant un fragment du Targoum samaritain. XV, 525. — est nommé membre de la Société asiatique. XX. 195. — public le texte et la traduction des Actes apocryplies des apôtres. Compterendu de cette publication. Ibid. 232. - public des fragments de la grammaire syriaque de Jacques d'Édesse. Compte rendu. Ibid. 232, 240 et suiv. — a collaborç à la publication des Analectes d'Al-Makkari. Voy. Dozy.

Wüstenfeld (F.) public le grand ouvrage géographique de Yâquot II, 43; VI, 41; VIII, 40, 431; XII, 110. — a publié le texte de la biographie de Mahomet, par Ibn Ishâq-IV. 50; VI, 37 (rapp. aun.). — public la hiographie de Yâquût. VI, 41 (rap. an.).

WYLIE (A.) public la relation d'un voyage de Saint-Péters-bourg à Péking. VIII, 42 (rap. an.). — Lettre à M. Pauthier sur son édition de Marco Polo. X, 364. — public un essai de bibliographie chinoise intitulé: Notes on chinese literature. XII, 156 (rap. an.). — (Extrait d'uno lettre de) à M. Stan. Julieu sur sa Non-

### 528 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

vello syntaxe chinoise. XIV, Wyse (L. N.) est nommé mem-244. bre de la Société. VIII., 4±6.

#### X

XANDRAMAS (Lo) des Grecs serait le Krananda des Indiens. M. F. Thomas public un mémoire là-dessus. VI, 81 (rop. an.).

#### Y

YADJNAVALKYA. A quello époque le place M. Westergaard. 11, 116 (rap. an.).

Yansoun-Vena blanc. M. Weber en a publié le Pratisakhya. H., 100 (rap. an.). — noir. M. Cowell en public le Sanhita. H., 98; IV, 84 (rapp. aun.).

YAUYA EFENDI public, à Constantinoplo, une histoire do Joseph et de Zuleikhà. XIV, 75. YAN-EAD-75CHIN, nom chinois du successeur de Kicou-tsicoukhio, roi indo-scytho. 1, 116. YANG-KOUAN, endrait par lequel les carayanes romaines auraient

pénétré en Chine. 1, 332.

YANG-TSÉ-KIANG (fleuvo). M. Edkins public un mémoire sur
les anciennes embouchures do
ce fleuve. VIII, 42 (rap. au.).

YAPHET (Rabbi), le karaïte. Son
commentaire arabo sur lo chopitre xxx des Proverbes de Sa-

commentaire arabe sur lo chopitre xxx des Proverbes de Salomon est publié. XII, 89 (rap. an.). — Son commentaire sur lo Cantique des cantiques est publié. Ibid. Yaqin (يقين). Sens mystiquo de co mot. VIII, 137.

Ylooûr, auteur arabe: Voy. Wastenfeld. — M. Rawlinson avait Fintention de publier un abrégé do son dictionnairo géographique. VI. 4 1 (rap. an.). Ylooûr, byacinthe, corindon.

Dissertation sur cette pierre. XI, 3o. — blane: corindon limpido ou saphir d'eau. *Ibid.* 3g. — hleu: saphir oriental. *Ibid.* 36. — jaune: topaze orientale. *Ibid.* 35. — rouge: saphir rouge do Brard. *Ibid.* 32.

Yaqtin (يقطبي). Voyez Courge. Yankand (Relation d'une mission à) par M. Douglas Forsyth. Compte rendu. XIX, 123.

Yasa ou Yosf, jaspo. Dissertation sur cetto pierre. XI, 226.

Yaseiiii (بشم), jade oriental. XI, 222.

YASEA. A quelle époque le ploce M. Westergaard. II, 116 (rap. an.).

YAVANA. Ce mot désigne les Romains, chez les écrivains indiens. 1, 300. Voyez Manou. Yazıdı Zâden (Meltemmed Efendi). Sa traduction turque de la biographie de Mahomet intitulée: Siyavi Nebî Terdjoumesi, paraît à Constantinople. XIV, 77.

Уёмаман (Stations entre le) et la Mecque, dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V. 508. — (Route de Basrah an). Ibid. 511. — (Stations entre le) et le Yémen. Ibid.

YÉMANT, cristal blanc qui, suivant Ibn Klordadbeh, provient d'une pétrification. V, 522.

YEMEN. Énumération de ses cantons, par Ibn Khordadbeli, V. 503. — Ses impôts, Ibid. 506. — (Stations entre le Yémamak et le). Ibid. 511. - Une mon-. togne de ce pays possède une source dont l'eau se pétrifie en cristal blanc. Ibid. 522. -On trouve d'intéressants détails sur les Juifs de ce pays dans l'ouvrage de Jacob Sapbir intitulé : Ehen Saphir, XII. 91 (rap. an.). - (Prononciation de l'hébreu, chez les Juifs ılıı). XVI, 504. — (Rapport sur uno mission archéologique dans le). XIX, 5 et suiv. Voy. Halévy.

Yésévano, journal arménien, paraissant à Constantinople. V, 173.

YEUX. Leurs maladies et leur traitement, suivant un médecin arabe. VI, 449. Yezpigent on Yezdidjerd, roi sassanide. Son règne, d'après des sources arméniennes. VII, 159. — II, roi sassanide. Son règne. Ibid. 163. — III, dernier roi sassanide. Son règne. Ibid. 227.

Yézîn II. L'histoire de son khalifat et de celui d'Omar II et de Hischâm est publiée par M. de Goeje. Compte rendu de cette publication. VII. 444; XII. 141 (rap. an.).

Yezlo (Ibn Abi Sofyân). Monnaic inédite de co général. XVIII, 199.

YIII-KING on Livre des transformations. Ouvrage chinois, X, 234.

Yin-rang, école des deux premiers principes. Ouvrages eldnois de cette école. X, 283.

Yonana, mesure de longueur. Son évaluation, 1, 259.

Yoga. Le traité de Patandjali sur cette philosophie sera publié. X, 44 (rap. an.).

Youri-tseni, Yno-tsehi ou Yneti, nom chinois des Indo-Scythes. 1, 115, 358, 380, 432.

Yoûser-Kuân (Mirza), chargé d'affaires de Perse à Paris, est nommé membre de la Société asiatique. X, 677. — Il présente à la Société un vocabulaire secret pour la correspondance télégraphique (en person), dont il est l'anteur. Ibid.

You'see Sidni Epends. Sa tradice-

#### 530 OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE 1872.

tion turque de l'ouvrage de Zamakhscharî intitulé: Nawâbigh al-kalâm, paraît à Constantinople. XI, 489.

Your, mot mongol signifiant dpizootic. II, 252.

Yu (Inscription chinoise de). X1. 302 et suiv.

YU-KIAO-LI ou Roman des deux consines. M. Stan, Julien en donne une traduction nouvelle. IV, 103 (rap. an.).

Yu-uen-kouan, endroit par lequel les caravanes romaines auraient pénétré en Chine. I, 332.

Yuunt Efendi public des extraits de Schähf, 'Aţţâr, 'Alâqî, Asâfî, Hâfiz, Hasret, Sa'adî, Sâib. XIV, 88.

 $\mathbf{Z}$ 

ZAB (nom de deux fleuves). Leur cours décrit par Ibn Khordadbeh, V, 525.

ZADOG KAHN. Yoyez Kahn.

ZAKEPH KATON. Observations de M. J. Derenbourg sur cet accent hébreu. IX, 251.

ZAMARUSCHARI. Son commentaire du Koran. II, 29 (rap. an.). — Il est publié par Nassau Lecs. Ibid. — Son ouvrage intitulé: Nawâbigh al-kalâm, est traduit en ture. XI, 489. — Voyez Qurn.

Zaufa (Itinéraire de) à Ferghânah, dans la géographie d'Ibn Khordadbeh. V. 266.

Zamzamitvan, petite ontre à denv bees en usage dans l'Arabie, XVII, 95.

Zantogri Abuyasa, čtudes zoroastriennes, recueil que public Khursedji Rustemdji Kama. XII, 52 (rap. an.).

Zenerojen on héryl. Cette pierre ne doit pas être confondue arce le Zomorrond on émeraude. XI, 64, 67. — Ses gisements. Ibid. 71.

Zennen publie le catalogue des livres hébreux du Musée Britannique, XII, 92 (rap. an.).

ZEILT DESTOUR, appendice du Code ottoman appelé Destour paru à Constantinople. XIV, 68.

Zekout Adam. Cet ouvrage de David de Rocca Martica est publié par M. Brill. XVI, 59 (rap. an.).

Zexn. Explication de ce mot par M. Oppert. XIX, 295. — (Alphabet) primitif. Étude que publie M. Lepsius sur ce sujet IV, 72 (rap. an.). — (Dictionnaire) en préparation. J. 92. — (Crammaire) que doit publier M. Haug. IV, 451. — Celle de Spiegel. XII, 51 (rap. an.). — Celle de M. Hovelacque. XVI, 25 (rap. an.). — (Grammaire comparée du) et

du sanscrit. IV, 71 (rap. au.).

— (Lexicographie). Matériaux qu'a réunis M. de Lagarde. XII, 52 (rap. an.). — (Manuel de la langue), par F. Justi, IV, 71, 151; VI, 62.

ZEND-PEHLEVI (Ancien dictionnaire) publid par M. Hang.

XII, 53 (rap. au.).

Zendavesta (Le) serait tout entier de la main de Zoroastre. Ce qu'il faut penser de cette opinion. I, 92. — Son authenticité mise en doute. II, 80 (rap. an.). — (Le troisième volume de la traduction du), par Spiegel, paraît. Ibid. 82 (rap. an.). — M. Bleek traduit en anglais la version allemande de Spiegel. III, 369. — (Le premier volume du commentaire de Spiegel sur le) est publié. VI, 61 (rap. an.). Voyez Avesta.

Zendenoco. Le cours de ce fleuve décrit par Ibn Khordadheli, V, 526.

Zendu (Pays des). Au dire d'Ibn Khordadbeh, l'étrauger qui y 'arrive y gagne la lèpre. V, 523.

Zencân. Événements qui se sont passés dans cette ville, lors du soulèvement des Bâbis. VIII, 196. — Premiers troubles dans cette ville. Ibid. 202. — Les Bâbis y sont exterminés. Ibid. 221.

Zenis, nom du chiffre 7, au moyen âge. 1, 47. — Etymologic de ce mot. Ibid. 51.

Zenker (Th.) public un diction-

naire turc-arabe-persan, compilé sur les matériaux de Quatremère. VI, 69. — Compte rendu des ueuf premières livraisons. VIII, 509. — Continuation. XII, 150 (rap. an.). Zenob de Klac (Histoire de Darôn, par) traduite, II, 401 et suiv. Voyez Prud'homme.—

ct suiv. Voyez Prud'homme.—
Sa lettre à l'archevêque de Césarée. Ibid. 424. — Réponse
à la lettre des Syriens contenant l'histoire de l'endroit
nommé les Neuf-Sources et de
la guerre suscitée par Artzan.
Ibid. 425. — Deuxième lettre
concernant la guerre suscitée
par Artzan. Ibid. 460.

Závona. Son règne. I, 385 et suiv.

Zermavu, transcription du mot ambe Şifron, l, 522.

Zéno. Détails sur ce signe de numération. 1, 244, 284, 465 et suiv., 522 et suiv.

Zereis (Emporia phéniciens dans le) et le Byzacium. Mémoire de M. Daux sur leur origine et leur emplacement. XX, 28 (rap. an.).

Zgus correspond au Baal Schamim des Phéniciens, d'après Sanchoniaton. II, 166.

Zewaâ, traité sur le commencement et la fin des choses, par Djelâl ed-din ed-Dewâni. Il paraît à Constantinople. XVIII, 132.

Ziā Erenur, auteur d'un ouvrage intitulé: Réunion des décisions juridiques. Deux commentaires paraissent à Constantinople sur cet ourrage. XIV, 72.

Zilmer, concession de terres. V. 161. — Voir aussi Fiels.

ZIRGENBALG (B.). On public un travail de lui sur les divinités du Malabar. XII, 47 (rap. an.).

Zikn ou oraison. Sa définition.
VIII, 544. — Traité qui paraît à Constantinople sur la pratique illicite des soufis, consistant à tourner pendant le Zikr.
XI, 475. — Traité des coutumes de ceux qui le pratiquent, par Niyazî, publié à Constantinople. Ibid. 482.

Zlv an-ofv (Barnî). Son histoire du roi de Dehli, Firoux Teghluk, est publice par Nassan Lees. II; 39 (rap. an.).

Zerganênê, nom qui se rencontre sur l'inscription d'Adulis. II, 352.

Zixgent.s (P. P.) public la traduction de six homélies de Jacques de Sarug. XII, 99 (rap. an.).

Zincov. Voyez Banafsch.

ZOBOAT AL-'AQAID. Voyez Medj-mon'ah.

ZOBOAT AL-IMTHIÂN, OUVERGE Élèmeotaire, par Ishâq Efendi, réimprime à Constantinople. XI, 487.

ZOBDAT AL-LOGHAT, dictionnaire de poebe arabe-persan public à Constantinople, XI, 488.

ZORDAT MAMINSCHAT, ouvrage

pour la rédaction turque, XI, 489. Voyez Bif at Efendi.

Zonnar As-sanr (Risalèsi). Ouvrage do grammaire paru à Constantinople. XIV, 94.

ZOBDÈI 'ILMI KELÂM, traduction turque de l'ouvrage de théologie intitulé: Mesaili i'tiqâdiyyeh, par Ishaq Efendi, XIV,

ZOBDET (fl 'ilmi 's-sarf), grammaire arabe en ture publico à Constantinople. XI, 473.

ZOBOETT 'ILM EL-KELÂM, recueil de morceaux utiles pour l'art oratoire, par Ishâq Efendi, paruà Constantinople. XI, 487.

Zonten. Son diwan est public. Voyez Ahlwardt.

Zono (عد), la dévotion. Sa définition. VII, 538.

Zoheletti (La pierre de). M. Clermont-Ganneau communiquo à l'Académie uno note sur cette pierre. XVI, 46 (rap. an.).

Zounde. Courte notice sur co prince, par l'aschid ed-din, publiée et traduite. V, 351, note.

Zouten publiquine dissertation sur les commentaires des traités Nedarim et Mord Katon ottribués à Raschi, XII, 90 (rap. an.).

Zomonoco (¿οζες) on émerande. Ses différentes espèces. XI,64. — Ses gisements. Ibid.

Zoologie (Traité de hotaoique et

de), en turc, public à Constantinople. XI, 479; XIV, 79.
ZORNITZA, revue bulgare paraissant à Constantinople. V, 174.
ZOROASTRE SERait l'auteur du Zendavesta tout entier. Ce qu'il faut penser de cette opinion. I, 92. — (Trav. sur). Voy. Haug, Spiegel, Zartocti Abhydsa.

Zonoastrienne (Mythologie). Ses rapports avec l'angélologie et la démonologie des Juifs. Voy. Kohnt.

ZOSRALES, roi d'Axoum. II, 333.
ZUTENBERG (H.). Note sur une inscription phénicienne. VII, 452 et suiv. — est nommé membre du Conseil. VIII, 6. — est chargé par le Comité des traductions de la Société assatique de Londres de continuer la publication de la traduction de la chronique de Tabari, entreprise par L. Dubeux. VIII, 35 (rap. an.). — publie

le premier volume de cette traduction. X, A7; XII, 58 (rapp. ann.); - le second volume. XVIII, 36 (rap. an.); -- . le troisième volume. XX, 38 (rap. an.), - Erratum pour un vers du tome HI de la chronique de Tabari. XVIII, 224. - publie le catalogue des manuscrits hébreux et samaritains de la Bibliothèque Nationale. VIII, 431; Xll, 92 (rap. an.). — Un document sur les Falaghas. IX, 265 et suiv. - Nouvelles inscriptions phéniciennes d'Egypte. XI, 431 et suiv. - Ce travail cité dans le rapport annuel. XII, 75. - Note sur la treizième de cea inscriptions par M. C. Rique. XIII, 382. Observations de M. Zotenberg sur cette note. Ibid. 383. Zulour. Voyez Sikkeh.

ZULEIKHA. Voyez Joseph et Zu-



# ADDITIONS ET CORRECTIONS.

A l'article Dieterici, au lieu de : théologie, lisez : Propaedeutik. A l'article Inn Hisculin (Abd al-Malik), après : sa biographie de

A l'article Mollà Lant, effacez : et publiée à Constantinople.

Mahomet, ajoutez : d'après Ibn Ishây.



"A book that is shut is but a block"

ARCHAEOLOGICAL

GOVT. OF INDIA

Department of Archaeology

NEW DELHI.

Please help us to keep the book clean and moving.

8. 9. 148. N. DELHI.